



THE GETTY CENTER LIBRARY

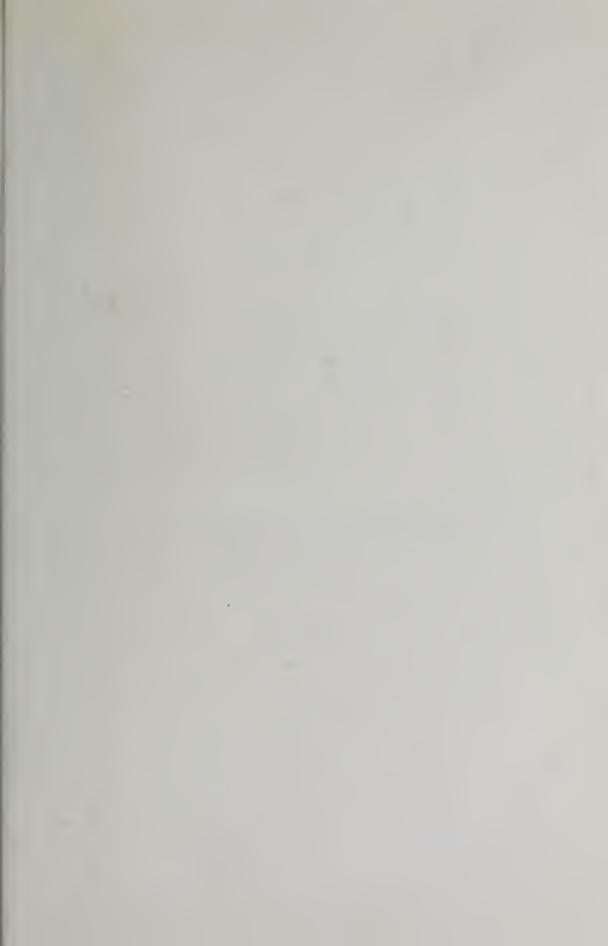



### ANNALEN

VAN. BLN

# OUDHEIDSKUNDIGEN KRING

VAN HET LAND VAN WAES.

### ANNALES

DU

CERCLE ARCHÉOLOGIQUE

DU PAYS DE WAES.

T. 2.

In alle zijne uitgaven is de kring in geenen deele verantwoordelij<mark>k voor de</mark> denkwijzen door de schrijvers uitgedrukt. (Art : 51 der statuten).

500 C

Dans toutes ses publications le Cercle n'est nullement responsable des opinions émises par les auteurs ( $\Delta rt$ : 51 des statuts).



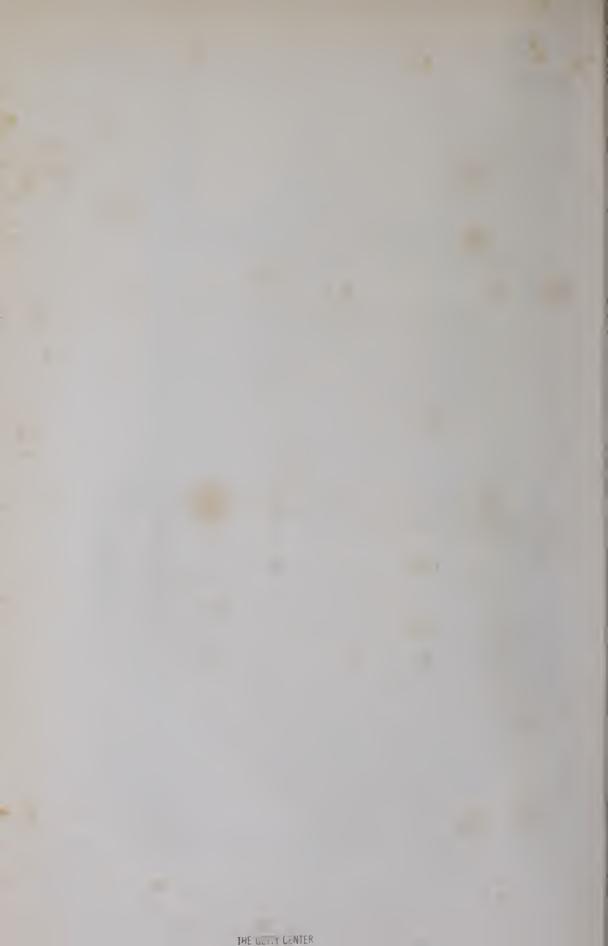

## VERSLAG.

1865—1864.

RAPPORT.

## VERSLAG

OVER DEN

STAAT EN DE WERKZAAMHEDEN VAN DEN OUDHEIDSKUNDIGEN KRING VAN HET LAND VAN WAES, BINNEN HET SOCIAAL JAAR 1863-64.

## Mijnbecren,

Het is heden de derde maal, dat de Besturende Kommissie van den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waes, aan deszelfs leden, haar jaarlijksch verslag komt doen over hare werkzaamheden en over den staat en de verbreiding onzer instelling. Die taak, welke zij tweemaal reeds met voorliefde volbracht heeft, omdat men telkens nieuwen vooruitgang en nieuwe aanwinsten had aan te stippen, valt haar deze reis nog aangenamer te vervullen, daar het thans afgeloopen sociaal jaar zal mogen aanzien worden als een der voorspoedigsten welke onze Kring waarschijnlijk zal te beleven hebben. De Besturende Kommissie heeft al gedaan wat mogelijk was om den tegenwoordigen gunstigen toestand des Krings te bewerken. Doch dit gunstig resultaat is haar werk alléén niet. Daarop mag of wil zij zich niet beroemen. Het is dank aan de edelmoedige bescherming van den Staat, van de plaatselijke Besturen van St. Nikolaas, Lokeren, Beveren en andere gemeenten van het Land van Waes; - het is dank aan de ondersteuning der aangroeijende leden des Krings en aan de genegenheid van het verlichte publiek, dat onze instelling met groote schreden vooruit stapte, en, van nu af, eene waardige plaats nevens de andere wetenschappelijke maatschappijen van Belgiën heeft ingenomen.

## RAPPORT

SUR LA

SITUATION ET LES TRAVAUX DU CERCLE ARCHÉOLOGIQUE DU PAYS DE WAES,
PENDANT L'ANNÉE SOCIALE 1865-64.

Abessieurs,

C'est aujourd'hui la troisième fois que la Commission Directrice du Cercle Archéologique du Pays de Waes vient faire à ses membres son rapport annuel sur les travaux et sur la situation et le développement de notre institution. Cette tâche qu'elle a déjà accomplie à deux fois reprises avec satisfaction parceque chaque fois il y a eu à constater de nouveaux progrès et un nouvel accroissement, lui est encore aujourd'hui plus agréable à remplir, puisque l'année sociale qui vient de s'achever peut être considérée comme l'une des plus prospères que notre Cercle aura probablement à parcourir. La Commission Directrice a fait tout ce qui était en son pouvoir pour accroître cet état prospère du Cercle. Toutefois, le résultat favorable n'est pas sou œuvre à elle seule, elle ne peut et ne veut point s'attribuer cet honneur. C'est grâce à la généreuse protection du Gouvernement, à celle des administrations locales de St. Nicolas, Lokeren, Beveren et d'autres communes du Pays de Waes; c'est grâce à l'appui des membres toujours plus nombreux du Cercle et à la sympathie du public éclairé, que notre institution progresse à grands pas et a conquis, dès à présent, une place honorable à côté des autres sociétés scientifiques de la Belgique.

#### BESTUURLIJKE ZAKEN.

Volgens het Art. 46 der Statuten moet jaarlijks een derde der Leden der Besturende Kommissie in algemeene vergadering vernieuwd worden. In de laatste vergadering werd het mandaat der Heeren A. Siret, A. De Wilde en E. Serrure vernieuwd. Heden moet er gekozen worden voor de Heeren II. Raepsact, L. Verest en Ridder de Schoutheete de Tervarent.

De Kring begon, in 1861, met 14 leden en thans telt hij er reeds 146. Een fraai cijfer, voorwaar, doch, hetwelk wij, in aanzien der buitengewoone middelen waarover onze bevoorregte landstreek beschikken kan, binnen kort nog meer hopen te zien aangroeijen. De stad St. Nikolaas levert ons 63 leden, Lokeren 17, Temsche 7, Beveren 6, Rupelmonde 5, St. Gillis-Waes 6 en Verrebroeck 3. De overige leden behooren tot de andere gemeenten van het Land van Waes en tot meerdere steden en dorpen van het Rijk. Jammer is het echter, dat er nog gemeenten in het arondissement zijn, welke tot hiertoe geene leden hebben opgebracht. Zulks is te betreuren, vooral, omdat het eene noodzakelijkheid is dat de Kring in alle vlekken van het Land van Waes vertegenwoordigd zij, zoowel in het belang der vermoedelijke aankoopen voor zijn Museum, als in dat der opsporing van oorkonden of andere bewijsstukken, dienstig voor de geschiedenis des Lands.

Binnen het sociaal jaar 1863-64, heeft de Kring verscheide blijken van bijzondere aanmoediging bekomen. De Heer Minister van Binnenlandsche Zaken, van wien wij reeds verscheide malen bewijzen van hooge genegenheid ontvingen, heeft ons, bij brief van den 8 Maart jongstleden, laten weten, dat zijn departement aan den Oudheidskungen Kring van het Land van Waes eene jaarlijksche toelaag van 300 franks had toegestaan, onder het enkel beding, dat dezelve 25 afdruksels zijner Annalen zon geleverd hebben, om in de openbare Boekzalen des Rijks geplaatst te worden.

Het Bestuur der stad St. Nikolaas, dat steeds geneigd is om ons te ondersteunen, heeft ons op het budjet van 1864, andermaal een subsidie van honderd franks verleend en het gemeentebestuur van Beveren-Waes stemde eene toelaag van een honderd vijftig franks als zijn aandeel in de onkosten van den Kampstrijd over de geschiedenis der Heerlijkheid van Beveren, waarvan verder spraak is. De poogingen, welke bij het Provincaal Bestuur gedaen zijn, om insgelijks een jaarlijksch subsidie te bekomen, zijn tot heden met geen goeden uitslag bekroond geweest.

#### ADMINISTRATION.

D'après l'art. 16 des Statuts, un tiers des membres de la Commission administrative doit ûtre renouvelé annuellement. Dans la dernière réunion, le mandat de MM. A. Siret, A. De Wilde et E. Serrure a été renouvelé. Aujourd'hui, il doit y avoir élection pour MM. H. Raepsaet, L. Verest et le Chevalier de Schoutheete de Tervarent.

Le Cercle débuta en 1861 avec 14 membres, et, actuellement, il en compte 146. Un beau chiffre, en vérité, mais que nous espérons voir s'accroître encore sous peu, en raison des ressources extraordinaires que peut fournir notre contrée. La ville de St. Nicolas nous apporte 63 membres, Lokeren 17, Tamise 7, Beveren 6, Rupelmonde 5, St. Gilles Waes 6, Verrebroeck 3. Les membres restants appartiennent aux autres communes du Pays de Waes et à plusieurs villes et villages du Royaume. Il est fâcheux que quelques communes de l'arrondissement ne comptent pas encore de représentants dans le Cercle. Ce fait est surtout à regretter parce qu'il est nécessaire que le Cercle soit représenté dans toutes les localités des environs, aussi bien pour les achats à faire pour son musée que pour la recherche des faits et des documents utiles à l'histoire du pays.

Pendant l'année sociale 1865—64, le Cercle a reçu plusieurs témoignages d'un intérêt tout spécial. Monsieur le Ministre de l'Intérieur dont, à diverses reprises, nous avons reçu des marques de haute sympathie, nous a annoncé, par lettre du 8 Mars dernier, que son département accordait une somme annuelle de 300 francs au Cercle Archéologique du Pays de Waes, sous la seule condition que celui-ci livrerait en échange 25 exemplaires des Annales pour être placés dans les Bibliothèques publiques du Royaume.

L'Administration de la ville de St. Nicolas, qui est toute disposée à nous soutenir, nous a accordé, sur le budget de 1864, un subside de 100 francs et le Conseil Communal de Beveren (Waes), a voté une somme de 150 francs pour sa part dans les frais du concours ouvert sur l'Histoire de la Seigneurie de Beveren, concours dont il sera parlé plus bas. Les tentatives qui ont été faites auprès de l'Administration Provinciale pour obtenir également de celle-ci un subside annuel, n'ont pas été jusqu'à présent couronnées de succès. Nous espérons cependant

Wij hopen echter dat de Provinciale Raad eerlang tot betere gevoelens zal komen, en, de nuttigheid des Kring inziende, ons, even als de Staat, zal behulpzaam wezen.

In den loop der maand Maart had te Parijs het Kongres der wetenschappelijke maatschappijen plaats, hetwelk door het Institut des Provinces bijeengeroepen was. Onze kollega, de Heer Ridder de Schoutheete had het wel op zich willen nemen, den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waes in die geleerde en achtbare vergadering te vertegenwoordigen, en bracht ons uit de Fransche hoofdstad bijzondere bewijzen van genegenheid mede. De Heer Caumont, voorzitter van het Kongres en van het Institut des Provinces, schonk ons uit voorname achting een exemplaar van zijn werk, getiteld: Rapport-Verbal sur des excursions archéologiques faites en 1861 et 1862.

#### UITGAVEN.

Binnen het sociaal jaar 1865-64 verschenen de derde en vierde aflevering der *Annalen*. Deze beide afleveringen volledigen thans het eerste boekdeel en zullen weldra door andere uitgaven opgevolgd worden. De vierde aflevering behelst een paar fraaije gravuren welke door een der afstammelingen der familie Van der Sare geschonken werden.

De volgende afleveringen der Annalen zullen onder andere beurtelings bevatten:

De slag van Calloo.

Notitie over het Slot van Voorhout.

Kunstvoorwerpen der Kerk van Temsche.

De heerlijkheid van Walburg.

Een tafereel van De Craeijer.

Voortzetting der Mengelingen om als Documenten te dienen tot het opstellen cener algemeene geschiedenis van het Land van Waes.

De slag bij Rupelmonde in 1452.

Levensbeschrijvende notitiën over De Ghendt, plaatsnijder; Dhanens, vlaamsch dichter; Jakob Wittock, kronijkschrijver; Bertius, aardrijkskundige en de gebroeders De Cauwer, kunstschilders; welke allen tot het Land van Waes behooren.

Meest al die artikels zijn reeds afgewerkt en gereed om ter pers gebracht te worden. Aan eenigen moet men nog slechts de laatste hand leggen.

Eene belangrijke afzonderlijke nitgaaf des Krings zal binnen kort het licht zien, namelijk de Geschiedenis der Gestichten van Weldadigheid van

qu'avant peu le Conseil Provincial montrera de meilleures dispositions et que, considérant l'utilité du Cercle, il suivra l'exemple du Gouvernement en nous prétant son aide.

Dans le courant de Mars, le Congrès des sociétés scientifiques répondant à l'appel de l'Institut des Provinces, s'est réuni à Paris. Notre collègue, Monsieur le Chevalier de Schoutheete, a bien voulu se charger de représenter le Cercle à cette réunion savante, et il nous a rapporté de la capitale française des témoignages particuliers de sympathie. Monsieur de Caumont, Président du Congrès et de l'Institut des Provinces, nous a offert, comme marque de considération spéciale, un exemplaire de son ouvrage intitulé : Rapport verbal sur des excursions achéologiques faites en 1861 et 1862.

#### PUBLICATIONS.

Pendant l'année sociale 1865—64, ont paru la 3° et la 4° livraison des Annales. Ces deux livraisons complètent le premier volume et seront bientôt suivies par d'autres publications. La 4° livraison renferme deux belles gravures qui ont été offertes par un des descendants de la famille Van der Sare.

Les livraisons suivantes des Annales contiendront, entre autres:

La bataille de Calloo.

Notice sur le château de Voorhout.

Obiets d'art de l'église de Tamise.

La seigneurie de Walbourg.

Un tableau de de Craeyer.

Suite des Mélanges et des Documents pour servir à parfaire une histoire générale du Pays de Waes.

La bataille de Rupelmonde en 1452.

Notices biographiques sur de Gendt, graveur; D'hanens, poète flamand; Jacques Wittock, chroniqueur; Bertius, Géographe; et les frères De Cauwer, peintres; qui tous appartiennent au Pays de Waes.

La plupart de ces articles sont déjà achevés et prêts à être imprimés; quelques-uns seulement doivent encore être complétés.

Une importante et spéciale publication du Cercle verra le jour sous peu; c'est l'Histoire des établissements de Bienfaisance de St. Nicolas.

St. Nikoluas. Aan de Levensbeschrijving van Mercator wordt mede ernstig gearbeid; de kommissie hoopt, dat die laatste uitgaaf zal kunnen gepaard gaan met de verheerlijking van den grooten Waesschen wereldbeschrijver, tot welker aanvang nog enkelijk het gunstig oogenblik wordt afgewacht.

In hare zitting van den 22 April 1864, heeft de Besturende Kommissie besloten, buiten de Annalen, eene afzonderlijke uitgaaf in het licht te zenden, onder den titel van Archief der familiën van het Land van Waes, in dewelke zouden opgenomen worden:

1º De Levensbeschrijvingen welke in de Annalen geene plaats kunnen vinden:

2º De genealogiën van familiën, oorspronkelijk nit het Land van Waes of die er hebben verbleven en uitschitterden door hunne geboorte, door de ambten welke hunne leden bekleedden of door de weldaden welke zij aan het Land bewezen.

De nieuwe uitgaven verschijnen op onbepaalde tijdstippen en de kosten ervan worden gedekt bij middel van bijzondere giften, zonder dat de gewoone of buitengewoone inkomsten des Krings er het minste deel aan nemen.

Het eerste facicule dier uitgaaf is dezer dagen verschenen en den leden toegezonden.

Het getal der wetenschappelijke genootschappen, welke met den Kring in briefwisseling zijn en hunne publikatiën tegen de zijne uitwisselen, groeit meer en meer aan.

Ziehier de lijste der Maatschappijen aan dewelke een exemplaar onzer Annalen wordt gezonden:

La Société Scientifique et Littéraire du Limbourg, te Hasselt. Institut archéologique, te Luik. Le Messager des Sciences historiques, te Gent. Lu Société Archéologique de Namur, te Namen. L'Acudémie d'Archéologie de Belgique, te Antwerpen. La Société historique d'Ypres et de l'ancienne West-Flandre, te Yperen. De koninglijke Kommissie van Kunst- en Oudheidskunde, te Brussel. Vaderlandsch Museum van nederlandsche letterkunde, te Gent. Le Cercle Archéologique de Mons, te Bergen. La Revue d'histoire et d'Archéologie, te Brussel. De koninglijke Akademie van Belgiën, te Brussel. De koninglijke Kommissie van Monumenten, te Brussel. De koninglijke Kommissie van Geschiedenis, te Brussel.

On travaille activement, en même temps, à la Vie de Mercator; la commission espère que cette dernière publication pourra concorder avec la glorification du grand géographe wasien, glorification pour laquelle on n'attend que le moment favorable.

Dans la séance du 22 Avril 4864, la Commission Directrice a décidé de publier, outre les Annales, une publication particulière sous le titre d'Archives des familles du Pays de Waes et dans laquelle paraîtront:

1º Les biographies qui ne peuvent trouver place dans les Annales.

2º Les généalogies des principales familles du Pays de Waes on qui, y ayant résidé, y out brillé par leur naissance, par les positions que leurs membres ont occupées ou par les bienfaits dont le pays leur est redevable.

Ces nouvelles publications paraissent à des époques indéterminées et les frais en sont supportés par des dons particuliers, sans que les revenus ordinaires ou extraordinaires du Cercle y interviennent en aucune façon.

Le premier fascicule de cette publication a paru récemment et a été envoyé aux membres.

Les nombres des sociétés savantes qui sont en correspondance avec le Cercle et échangent avec lui leurs publications, s'accroît de plus en plus.

Voici la liste des sociétés qui reçoivent un exemplaire de nos Annales ainsi que l'indication des Revues avec lesquelles nos travaux s'échangent.

La Société Scientifique et Littéraire du Limbourg, à Hasselt. L'Institut Archéologique, à Liége. Le Messager des Sciences historiques, à Gand. La Société Archéologique de Namur, à Namur. L'Académie d'Archéologie de Belgique, à Anvers. La Société historique d'Ypres et de l'ancienne West-Flandre, à Ypres. La Commission Royale d'art et d'Archéologie, à Bruxelles. Vaderlandsch Museum van Nederlandsche letterkunde, à Gand. Le Cercle Archéologique de Mons, à Mons. La Revue d'Histoire et d'Archéologie, à Bruxelles. L'Académie Royale de Belgique, à Bruxelles. La Commission Royale des Monuments, à Bruxelles. La Commission Royale d'Histoire, à Bruxelles.

De Ondheidskundige Kring, te Dendermonde.
De uitgaven van het Ministerie van Justicie, te Brussel.

Le Comité Central des inscriptions funéraires et monumentales de la Flandre-Orientale, te Gent.

Onder die geleerde genootschappen zult gij bijzonderlijk bemerken: de koninglijke Kommissie van Geschiedenis en de Uitgaven van het Ministerie van Justicie, door dewelke, nit eigene beweging, de verwisseling onzer uitgegevene werken gevraagd werden. Die vleijende onderscheiding is een nienw bewijs van de genegenheid en het aanzien welke wij bij de eerste geleerden van het Rijk ontmoeten.

Niet alleen in Belgiën, maar ook bij den vreemde, begint onze Kring gekend te worden. Zoo even ontvingen wij van wege das Germanische National-museum te Nuremberg, in Beijeren, een vereerend verzoek om onze uitgegevene werken tegen de zijne te willen uitwisselen. Het Germanische National-museum — te oordeelen naar zijn laatste jaarlijksch verslag, in hetwelk wij ter vlugs eenen oogslag hebben kunnen werpen, — is een der bijzonderste oudheidskundige gezelschappen van het geleerde Duitschland. Alle staten van het Germaansch Verbond ondersteunen hetzelve. Onder meer andere schenkt Oostenrijk aan het Museum een jaarlijksch hulpgeld van fl. 2055-», Saksen fl 550-», Pruissen fl 875-», Wurtemberg fl. 500. De generale ontvangsten van het Germanische National-museum beloopen jaarlijks tot fl. 407,944.

Er wordt kosteloos een exemplaar der Annalen en der buitengewoone uitgaven van den Oudheidskundigen Kring gezonden aan:

| 10                                   | De Bestendige  | Deputatie    | yan         | den   | Provincialen | Raad   | van    | Oost-  |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------|--------|--------|
|                                      | Vlaanderen.    |              |             |       |              | te Ge  | nt.    |        |
| 20                                   | De Stadsbiblio | theek,       |             |       |              | te St  | . Nike | olaas. |
| 3                                    | De Burgerkring | · ,          |             |       |              | te St. | Nike   | olaas. |
| 4º De Maatschappij Hoop in Toekomst, |                |              | te Lokeren. |       |              |        |        |        |
| 5º Het Vlaamsch Leesgezelschap,      |                |              |             | te Vr | acene        | •      |        |        |
| -69                                  | De kantonale : | Bibliotheek  | der in      | spek  | tie van het  |        |        |        |
|                                      | Lager Onderwij | s,           |             |       |              | te Ge  | ent.   |        |
| 7                                    | De maatschapp  | oij de Vlaar | nsche       | Ster  | ,            | te Te  | emsch  | e.     |
|                                      |                |              |             |       |              |        |        |        |

#### HISTORISCHE KAMPSTRIJD.

De historische en oudheidskundige studiën door kampstrijden aanmoedigen, maakt mede deel van het programma, dat wij ons bij de inrigting des Krings hebben voorgesteld. Ingevolge een besluit, genomen De Oudheidskundige Kring,

Les publications du département de la Justice,

Le Comité Central des inscriptions funéraires monumentales

de la Flandre-Orientale,

à Gand.

Parmi ces institutions, vous remarquerez surtout la Commission royale d'histoire et le département de la Justice, qui, de leur propre mouvement, ont sollicité l'échange de nos ouvrages. Cette distinction flatteuse, Messieurs, est une preuve nouvelle de la sympathie et de la considération que nous rencontrons auprès des premiers sayants du Pays.

La réputation de notre Cercle s'étend également à l'étranger. Nous venons de recevoir de la part du : das Germanische National-museum, à Nuremberg en Bavière, une demande flatteuse pour échanger nos publications. Cette Société est une des principales associations archéologiques de l'Allemagne savante. Tous les Etats de la Confédération germanique la soutiennent. L'Autriche, entre autres, lui accorde un subside annuel de fl. 2055-» la Saxe, fl. 550-» La Prusse fl. 875-» le Wurtemberg fl. 500-» Les recettes générales du Germanische National-museum, s'élèvent à fl. 107,944 par an.

Un exemplaire des Annales et des publications extraordinaires est offert gratuitement aux institutions et aux bibliothèques suivantes :

1º La Députation permanente du Conseil Provincial de la Flandre-Orientale, à Gand. à St. Nicolas. 2º La Bibliothèque de la Ville à St. Nicolas. 5° De Burgerkring, à Tamise. 4º De Maatschappij Hoop en Tockomst, à Vracene. 5º Het Vlaamsch Leesgezelschap, 6° La Bibliothèque cantonale de l'inspection de l'instruction primaire, à Gand. à Tamise. 7º De Maatschappij de Vlaamsche Ster,

#### CONCOURS HISTORIQUE.

Encourager les études historiques et archéologiques par des concours fait également partie du programme que nous nous sommes imposé lors de la création du Cercle. Par suite d'une décision prise lors de

in de algemeene vergadering van verleden jaar, vangen wij in dit vak onzer werkzaamheden aan, met het uitschrijven van eenen kampstrijd, tot onderwerp hebbende de Geschiedenis der Heerlijkheid van Beveren.

Wij kunnen nog enkelijk gissingen omtrent den uitslag onzer onderneming uitbrengen, doch, wij hebben volle vertrouwen in haren goeden uitval en hopen dat het getal der mededingers aanzienlijk zal wezen.

De Kampstrijd werd op de volgende voorwaarden aangekondigd:

I.

Een eermetaal en eene som van ZES HONDERD FRANKS zullen aan den schrijver der beste GESCHIEDENIS DER HEERLIJKHEID VAN BEVEREN geschonken worden.

De geschiedenis zal in het vlaamsch of in het fransch opgesteld zijn. De schrijver zal zorgvuldiglijk aanduiden de bronnen (oorspronkelijke bij voorkeur), waaraan hij de grondstoffen zijner geschiedenis ontleend heeft.

11.

Zal ten kampstrijde niet aanvaard worden: het werk dat niet leesbaar geschreven en geheel afgewerkt is, in der voege, dat het onmiddelijk in druk kan gegeven worden.

Eigenhandige platen alléén zullen worden aangenomen.

De schrijvers zullen hunne namen op hunne werken niet mogen zetten, maar enkelijk eene kenspreuk, welke zij zullen herhalen in een toegezegeld briefjen, inhoudende hunnen naam en hun adres. Die voorwaarde wordt streng gevorderd.

De werken moeten, vóór 51 December 1863, aan M<sup>r</sup> L. Hoornaert, Sekretaris van den Kring, vrachtvrij toegezonden worden.

De handschriften, na den bepaalden tijd besteld, of die waarvan de schrijvers zich hebben doen kennen, op welke wijze het zij, zullen nit den kampstrijd gesloten zijn.

Ш.

De handschriften, ten kampstrijde ingezonden, blijven den eigendom van den Kring, die alléén het regt bezit het bekroond werk uit te geven en te vertalen.

De schrijver, indien zijn werk wordt uitgegeven, heeft regt op 25 kostelooze exemplaren; indien hij er meer verlangt, zal hij zich diesaangaande met den uitgever verstaan.

la réunion générale de l'année dernière, nous avons commencé nos travaux en cette matière par l'ouverture d'un concours ayant pour objet l'histoire de la Seigneurie de Beveren.

Nous ne pouvons guère former que des conjectures sur l'issue de notre entreprise, nous avons cependant toute confiance dans son heureux succès et nous espérons que le nombre des concurrents sera assez considérable.

Le Concours est ouvert aux conditions suivantes:

Ŧ.

Une médaille d'honneur et une somme de SIX CENTS FRANCS seront accordées à l'auteur de la meilleure HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE BEVEREN.

Cette histoire sera écrite en flamand ou en français.

L'auteur indiquera soigneusement les sources, (de préférence originales), où il aura puisé les éléments de son histoire.

H.

Aucun travail ne sera admis au concours s'il n'est lisiblement écrit et complètement terminé, de manière à pouvoir être livré immédiatement à l'impression.

On n'admettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettront pas leurs noms à leurs ouvrages, mais seulement une devise qu'ils répéteront sur un billet cacheté renfermant leur nom et leur adresse. Cette mesure est de rigueur.

Les ouvrages devront être adressés franco à Mr L. Hoornaert, Secrétaire du Cercle, avant le 31 Décembre 1863.

Les manuscrits remis après ce terme, ou ceux dont les auteurs se seront fait connaître, de quelque manière que ce soit, seront exclus du concours.

III.

Les manuscrits envoyés au conçours restent la propriété du Cercle qui seul a le droit de publier et de traduire le travail couronné.

L'auteur, si son travail est publié, a droit à 25 exemplaires gratis; s'il en désire un plus grand nombre, il s'entendra avec l'éditeur.

IV.

De beoordeeling der mededingende handschriften zal toevertrouwd worden aan eenen *Jurij*; samengesteld uit 3 leden, in de Koninglijke Akademie van Belgiën en onder de overige historieschrijvers van het Land, door het bestuur van den Kring genoemd.

#### MONUMENTEN.

Bij brief van den 16 September jongstleden, heeft het Gemeentebestuur van Verrebroeck ons berigt, dat hetzelve eene ijzeren lenning rond het gedenkteeken van Verheyen heeft doen plaatsen. De Kommissie des Krings had dit middel aangeraden, om het monument voor alle schennis en kwaaddoenerij te bewaren.

Dank aan het initiatief des Krings zijn er noodzakelijke herstellingswerken gebeurd aan de grafstede der familie Van der Sare, geplaatst langs de noordzijde der hoofdkerk van St. Nikolaas. De onkosten dier werken werden edelmoedig door eenige leden van dit adelijk geslacht gedragen. De Kerkfabriek schonk de ijzeren omhijning en de werken werden bestuurd door den heer Bouwmeester Serrure.

#### ONTDEKKING VAN ROMEINSCHE OUDHEDEN.

De heer Noppe, oud-onderwijzer, te Belcele, heeft de aandacht der Kommissie geroepen op eenige Romeinsche ondheden, welke binnen die gemeente, in den wijk het Steenwerk, in den loop van 1863 ontdekt zijn. Die voorwerpen bestaan meestendeel uit dekpannen en vloersteenen, van gewoone potaarde gevormd. De Kommissie heeft zich verscheide daarvan aangeschaft om in haar Musenm bewaard te worden; doch, zal het zich daarbij niet bepalen, vermits zij voornemens is, op het gunstig oogenblik, eene reeks delvingen te doen op het stuk lands, waar die Romeinsche oudheden ontdekt werden. Daar het de eerste maal niet is, dat dergelijke voorwerpen in het Steenwerk zijn opgedolven en er onder de bewooners van dien wijk nog overleveringen heerschen, welke op het aldaar bestaan eener Romeinsche verschansing, burgt of legerplaats wijzen, is het te vermoeden, dat de voorgestelde onderneming wél zal gelukken en wij weldra nieuwe bewijzen znllen bezitten, welke den doortogt der Romeinsche legerscharen in het Land van Waas baarblijkelijk zullen komen bevestigen.

IV.

Le jugement des manuscrits concurrents sera déféré à un jury composé de 3 membres, nommés par la direction du Cercle au sein de l'Académie royale de Belgique et parmi les autres historiens du Pays.

#### MONUMENTS.

Par lettre du 16 Septembre dernier, l'administration communale de Verrebroeck nous a fait connaître qu'elle avait fait placer un grillage en fer autour du monument élevé à Verheyen. La Commission du Cercle avait conseillé ce moyen afin de préserver le monument de toute déprédation.

Grâce à l'initiative du Cercle, des travaux indispensables de restauration ont été exécutés au monument funéraire de la famille Van der Sare, placé contre le côté nord (extérieur) de l'église primaire de St. Nicolas. Les frais de ces travaux ont été généreusement supportés par quelques membres de cette noble famille. La fabrique de l'église a donné la clôture en fer et le tout a été fait sous la direction de M. Serrure, architecte.

#### DÉCOUVERTE D'ANTIQUITÉS ROMAINES.

M. Noppe, ancien instituteur à Belcele, a appelé l'attention de la commission sur quelques antiquités romaines découvertes en cette commune dans la section : het Steenwerk, pendant l'année 1863. Ces objets consistent principalement en tuiles et en carreaux, moulés en terre cuite ordinaire; la commission s'en est procuré plusieurs pour être conservés dans son musée; pourtant elle ne s'en tiendra pas là puisqu'elle est d'intention de faire faire, en temps utile, une série de fouilles sur la pièce de terre où ces antiquités ont été découvertes. Comme ce n'est pas la première fois que de semblables objets ont été trouvés au Steenwerk et que, parmi les habitants de cette section, il existe encore des traditions qui placent à cet endroit un retranchement, une forteresse, ou un camp romain, il est à supposer que l'entreprise dont il vient d'être parlé, aura des résultats et que nous posséderons bientôt de nouvelles preuves du séjour des légions romaines dans le Pays de Waes.

Intusschen bedanken wij den heer Noppe, voor den dienst welken hij aan den Kring bewezen heeft, met deszelfs aandacht op dit gewigtig punt in te roepen.

#### VERZAMELINGEN.

De verzamelingen, welke het Museum des Krings uitmaken, groeijen op eene buitengewoone wijze aan, en dat wel in zoo verre, dat het bezeten lokaal thans te klein is geworden om dezelve nog langer te bergen. Nieuwe poogingen werden bij het stedelijk bestuur van St. Nikolaas aangewend, ten einde een beter geschikt en een ruimer lokaal te bekomen; zelf wees de Komissie er een aan, dat althans niet gebruikt wordt en aan ons doel volkomentlijk zou beantwoorden; doch die poogingen bleven tot heden nog zonder den gewenschten uitslag. Wij hebben echter volle vertrouwen in de stedelijke regering van St. Nikolaas en hopen eerlang bevredigende tijdingen aangaande dit punt te vernemen.

De verzamelingen vermeerderen zich bij middel van edelmoedige geschenken van leden des Krings en andere vrienden van geschiedenis, kunsten en oudheden. Onder het groot getal merkwaardige voorwerpen en boekwerken, welke binnen het afgeloopen jaar ontvangen zijn, moeten wij bijzonderbijk melding maken van:

De Bulletijns en uitgegevene boekwerken der koninglijke geschiedkundige kommissie.

Topographische kaart van het voormalig Land van Waes, door M. Peeters, van Meerdonek.

Portret van J.-B. De Smet, bisschop van Gent, geboren te Lokeren, (gravuur) door M. Roels-Dammekens, van Lokeren.

Spouwer, laatste overblyfsel van het Lysdonckhof, te Sinay, door M. Schelfaut, van Sinay.

34 zilveren Romeinsche gedenkpenningen, door M. De Coster, van Brussel.

Organisation des Etats de Flandre, door M. Le Grand de Roelandt, van Antwerpen.

Bulletijns der koninglijke Akademie van Belgiën.

Een groot getal historische boekwerken, door M. Van den Broeck-Van Naemen, van St. Nikolaas.

Histoire générale des Pays-Bas, door M. J. Cappon, id.

Lamp der Romeinsche Grafkelders, door M. Bellemans, id.

Stempel van den grooten zegel van Rupelmonde, door M. A. Stas, van Rupelmonde.

En attendant, nous remercions M. Noppe pour le service qu'il a rendu au Cercle en appelant l'attention de celui-ci sur le point important dons nous venons de vous entretenir.

#### COLLECTIONS.

Les collections qui composent le Musée du Cercle s'accroissent d'une façon extraordinaire; le local actuel est devenu trop restreint pour leur suffire plus lougtemps. De nouvelles tentatives se font auprès de l'administration communale afin d'obtenir un local plus couvenable et plus étendu; la Commission en a même désigné un qui est sans emploi et qui répondrait complètement à nos besoins; jusqu'à présent nos tentatives n'ont pas eu le résultat désiré. Nous avons cependant confiance entière dans la régence communale de la ville de St. Nicolas et nous espérons recevoir, avant peu, des nouvelles satisfaisantes au sujet du point qui nous occupe.

Les collections grandissent au moyen de dons généreux faits par des membres du Cercle et d'autres amis de l'histoire des arts et des antiquités. Parmi le grand nombre d'objets remarquables et de livres reçus pendant l'année écoulée, nous devons surtout faire mention des suivants :

Bulletins et ouvrages publiés par la Commission royale d'histoire.

Carte topographique de l'ancien Pays de Waes, par M. Peeters, de Meerdonck.

Portrait de J.-B. De Smet, évêque de Gand, né à Lokeren, (gravure) offert par M. Rocls-Dammekens, de Lokeren.

Une gargouille, dernier débris du Lysdonck hof à Sinay, par M. Schelfaut, de Sinay.

34 médailles Romaines en argent, par M. De Coster, de Bruxelles.

Organisation des Etats de Flandre, par M. Le Grand de Reulandt, d'Anvers.

Bulletins de l'Académie royale de Belgique.

Un grand nombre d'ouvrages historiques, par M. Van den Broeck-Van Naemen.

Histoire générale des Pays-Bas, par M. J. Cappon.

Lampe des catacombes Romaines, par M. Bellemans.

Coin du grand sceau de Rupelmonde, par M. A. Stas, de Rupelmonde.

Besneden eiken Kas, door M. L. Verest, Ondervoorzitter.

Verscheide historische boekwerken, door M. A. Siret, Voorzitter.

Besneden eiken hangrek, door M. Verwilghen, van Haasdonck.

Historische penningen, door M. E. Van Malcote, van St. Nikolaas.

Costnmen van Vlaenderen, door Jofv. C. Nyssen,

Oud Vaandel der gilde van St. Sebastiaan van Nieukerken, door M. Verhoeven, van Nieukerken.

Zilveren muntstukken, door M. Dirix, van Kemseke.

Gegoten Haardschutsel der oude Schepenkamer van Beveren, door het Gemeente-Bestuur van Beveren.

Verschillige voorwerpen, door M. Mechiels-De Munck, van St. Nikolaas. Corpus Cronicorum Flandrise, 3 boekdeelen, door M. De Smet, van Gent. Plakkaartboeken van Braband, 10 boekdeelen, door M. J. Van Overloop, van Brussel.

Eene verzameling historische boekwerken, door denzelfden.

Portret van G. Mercator, van B. Bertius en andere, door M. De Munck, van Sinay.

Recueil des ordonnances de la principauté de Liége et des Pays-Bas Autrichiens, 3 boekdeelen, door het Ministerie van Justicie.

Proces-Verbalen der Commissie voor het uitgeven der oude wetten enz. door hetzelfde.

Zerksteen van Lauwereis de hot priester die starst MIIII- Ixxj, door het Gemeentebestuur van Kemseke.

De Kommissie deed verscheide aankoopen van groot belang, waaronder voornamelijk de groote wereldkaart van Mercator, uitgegeven door M. Jomard, van Parijs, en door dien heer, ten voordeeligen prijze aan den Kring afgestaan.

Verders ontmoeten wij nog als meldenswaardige aankoopen:

Verscheide groote en kleine Atlassen van G. Mercator.

Synopsis monumentorum collectionis conciliorum omninm Achiepiscopatus Mechlinieusis, verzameld en uitgegeven door Frans Van de Velde, van Beveren, 5 boekdeelen.

Stempel van het oud Leenhof van het Land van Waes.

Verscheide boekwerken van P. Bertius, aardrijkskundige, geboren te Beveren, in 1565.

Zilveren stempel van het zegel der familie La Tour et Taxis. Verscheide romeinsche vloersteenen en dekpannen, te Belcele uitgedolven. Armoire seulptée en bois de chêne, par M. L. Verest, Vice-président. Plusieurs ouvrages historiques, par M. A. Siret, Président.

Médaillon en chêne seulpté, par M. Verwilghen, de Haesdonck.

Médailles historiques, par M. E. Van Malcote.

Coutumes des Flandres, par Mile C. Nyssens.

Ancien drapeau de la société St. Sébastien, de Nieukerken, par M. Verhoeven.

Monnaies en argent, par M. Dirix, de Kemseke.

Plaque de cheminée en fonte, de l'ancienne chambre échevinale de Beveren, par l'Administration Communale de Beveren.

Objets divers, par M. Michiels-De Munck.

Corpus chronicorum Flandriæ, 3 volumes, par M. De Smet, de Gaud. Livres des plaeards du Brabant, 10 vol. par M. Van Overloop, à Bruxelles.

Collection de livres d'histoire, par le même.

5 Médaillons en chêne représentant des bustes de Saints, par M. De Munck, de Sinay.

Portrait de G. Mereator, de P. Bertius et d'autres, par le même. Recueil des ordonnances de la principauté de Liége et des Pays-Bas autrichiens, 3 vol. par le Ministère de la Justice.

Procès-Verbaux de la Commission pour la publication des anciennes lois, etc., par le même.

Pierre tombale de Laurent de Hont, prêtre décédé en 1471, par l'Administration Communale de Kemseke.

La Commission a fait plusieurs achats d'une grande importance parmi lesquels on remarque, entre autres, la grande mappemonde de Mercator, publiée par M. Jomard, de Paris, et eédée avantageusement par lui au Cerele.

Nous trouvons eneore parmi les aehats dignes d'être cités :

Plusieurs Atlas, grands et petits, de G. Mercator.

Synopsis monumentorum collectionis conciliorum omnium Archiepiscopatus Mechliniensis, réunis et publiés par Jean François Van de Velde de Beveren, 3 volumes.

Coin du eachet de l'ancienne Cour féodale du Pays de Waes. Plusieurs ouvrages de P. Bertius, géographe, né à Beveren en 1565.

Coin en argent du cachet de la famille La Tour et Taxis. Dalles et tuiles romaines déterrées à Belcele. Notice historique et critique sur le Pays de Waes, J. J. De Smet. Meyeri Annales Flandriæ.

Van Meteren. - Historie der Nederlanden.

Chronique de Flandres, par Denis Sanvage.

Mémoires d'Olivier de la Marche.

Davidis Lindani de Teneræmunda.

Gramaye Antiquitates Brabantiæ.

Cronycke van de gantsche werelt.

L. Guicciardini Belgium.

Geschiedenis van Vlaenderen, door Van Male.

Cronycke van Vlaenderen, door N. D. en J. R., 4 boekdeelen.

Generale kronycke van Vlaenderen, door Damhouder.

Beschryvinge van de Stadt ende Landt van Dendermonde, door Meestertius.

Jacobi Meyeri flandricarum rerum tomi X.

Eene besnedene eiken houten bibliotheek.

Histoire de la Flandre, naar Warnkænig, 3 boekdeelen.

Nieu Tractaet en curte beschryvinghe van Vlaenderen, door Vaernewyc. Etymologicum dictionarium, C. Kiliani 1777.

Adriani Kluit antiquitatum historiæ federum Belgii, 3 boekdeelen. enz., enz., enz.

#### GELDMIDDELEN.

#### Ontvangsten.

| Boni van 1862-63,                                              | 5-81      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Jaargeld der leden,                                            | 1450-00   |
| Hulpgeld van den Staat,                                        | 300-00    |
| » der stad St. Nikolaas,                                       | 100-00    |
| Gifte van den heer Ridder de Schoutheete de Tervarent, voor de |           |
| uitgaaf van de Archiven der familiën van het Land van Waes,    | 100-00    |
| Verkoop van Annalen,                                           | 110-60    |
| Totaal. fr                                                     | . 2066-41 |

#### Uitgaven.

| Kosten van onderhoud en opschikking van het Museum, | 66-78   |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Briefporten enz. van het Bestuur,                   | 27-58   |
| Drukkosten der Annalen en andere werken,            | 1096-99 |

Notice historique et critique sur le Pays de Waes, par J. J. De Smet. Meyeri Annales Flandriæ.

Van Meteren. Histoire des Pays-Bas.

Chronique de Flandres, par Denis Sauvage.

Mémoires d'Olivier de la Marche.

Davidis Lindani de Teneræmunda.

Gramaye Antiquitates Brabantiæ.

Chronique du monde entier.

L. Guicciardyn Belgium.

Histoire de Flandre, par Van Meele.

Chronique de Flandre, par N. D. et J. R. 4 volumes.

Chronique générale de Flandre, par Damhonder.

Description de la ville et du Pays de Termonde, par Mæstertius.

Jacobi Meyeri flandricorum rerum tomi X.

Bibliothèque sculptée en bois de chêne.

Histoire de la Flandre, par Warnkænigg, 3 volumes.

Nouveau traité et courte description de la Flandre par Vaernewyc. Dictionnaire étymologique de C. Kiliani, 1777.

Histoires des antiquités et de traités de la Belgique fédérée, par Adrien Kluit, 3 vol. etc. etc. etc.

#### FINANCES.

#### Recettes.

| Boni de 1862-63,                                                  | 5-81     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Annuité des membres,                                              | 1450-00  |
| Subside du Gouvernement,                                          | 300-00   |
| » de la ville de St. Nicolas,                                     | 100-00   |
| Don de M. le Chr de Schoutheete de Tervarent, pour la publication |          |
| des Archives des familles du Pays de Waes,                        | 100-00   |
| Vente des Annales,                                                | 110-60   |
| Total fr.                                                         | 2,066-41 |

#### Dépenses.

| Frais d'entretien du musée,                        | 66-78   |
|----------------------------------------------------|---------|
| Ports de lettres de l'administration etc.          | 27.58   |
| Frais d'impression des Annales et autres ouvrages, | 1096-99 |

| Andere drukkosten,                                      | 212-58 |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Aankoopen van boekwerken en ondheidskundige voorwerpen, | 634-83 |
| Concierge,                                              | 25-00  |
| Andere uitgaven,                                        | 21-25  |
|                                                         |        |

Totaal. fr. 2084-79

Zoodat de rekening dit jaar gesloten wordt met een malislot van fr. 18-58.

Het vorenstaande vlugtig verslag over onze werkzaamheden en over den staat onzer zaken bewijst ous, zooals wij reeds zegden, dat de Kring in de voorspoedigste gesteltenis verkeert. Wij hebben, binnen het afgeloopen jaar, een groot getal nieuwe leden aangewonnen; ous verkeer met andere oudheidskundige en wetenschappelijke genootschappen en instellingen is aanzienlijk vermeerderd; onze uitgegevene werken worden met gretigheid ontvangen; ons Museum groeit op eene verbazende wijze aan, en ware het niet de eenige kwestie van het ontoereikend lokaal, wij zouden ons volop over den gunstigen toestand des Krings mogen verhengen.

De gelukkige toestand van heden mag ons echter niet bedriegen of verblinden, want het zijn nog maar de eerste grondlagen onzer instelling die afgeteekend zijn. Onze Kring moet vooruit, en veel, nog zeer veel, dient er gedaen te worden, eer men het doel van volkomenheid zal bereikt hebben, hetwelk men zich bij zijne inrigting heeft voorgesteld. Doch, het verledene geeft ons hoop voor de toekomst. De Kring heeft een dubbel doelwit, dat, door al wie de geestesbelangen van het volk ter harte neemt, verdient aangemoedigd te worden. Van den eenen kant, de inrigting van een Oudheidskundig Museum, in hetwelk de tastbare blijken der grootheid onzer voorouders worden samengebracht; van den anderen kant, de nitgaaf en de verspreiding van kronijken, dokumenten, oorkonden en archiven, welke ons melden wat het Land van Waes voorheen was, en welke rol het in de staatkundige en maatschappelijke gebeurtenissen gespeeld heeft. — Gewis, die edele strekkingen zijn waardig van ondersteund te worden. Het was ons niet moeijelijk, onze inzichten van den beginne af te doen begrijpen en eenieder verstond weldra, dat het hier een edelmoedig doel gold, - een doel, hetwelk rust op onze verledene volksgrootheid en op de gewijde overleveringen der geschiedenis. Ook viel ons een rijkelijk loon ten deel. Van alle kanten kwamen vleijende aanmoedigingen toegestroomd en een groot getal ingezetenen, waarvan wij het getal nog dagelijks zien aangroeijen, schaarde zich bij ons, om in het ondernomen werk mede te helpen.

| Autres frais d'impression,                | 212-38 |
|-------------------------------------------|--------|
| Achats de livres et d'objets d'antiquité, | 634-83 |
| Concierge,                                | 25-00  |
| Autres dépenses,                          | 21-23  |

Total fr. 2084-79

De façon que les comptes de l'année se clòturent avec un mali de fr. 18-38.

Le présent et succinct rapport sur nos travaux et sur l'état de nos affaires, vous prouve, ainsi que nous le disions plus haut, que le Cercle se trouve dans la situation la plus florissante. Nous avons acquis dans l'année un grand nombre de membres nouveaux; nos relations avec d'autres sociétés et institutions archéologiques et scientifiques se sont notablement augmentées, nos publications sont accueillies avec empressement, notre musée s'accroit d'une façon surprenante et n'était la seule question du local insuffisant, nous pourrions nous réjouir sans restriction sur l'état satisfaisant de notre institution.

La situation favorable d'aujourd'hui ne doit pourtant ni nous tromper, ni nous aveugler, car ce ne sont encore que les premières assises de notre institution qui sont déterminées. Notre Cercle doit progresser et beaucoup de services doivent encore être rendus avant d'arriver à la perfection du résultat que l'on s'est proposé d'obtenir. Cependant, le passé nous donne de l'espoir pour l'avenir. Le Cercle a un double but, digne d'être encouragé par tous ceux qui ont à cœur les intérêts intellectuels du peuple. D'un côté, l'institution d'un musée archéologique où sont rassemblées les preuves de la grandeur de nos aïeux, en second lieu, la publication et la diffusion de chroniques, documents, actes et archives qui nous racontent ce que le Pays de Waes était autrefois et quel rôle il a joué dans les faits politiques et sociaux, sont de nobles tendances qui méritent d'être encouragées. Il ne nous a pas été difficile de faire comprendre nos intentions dès le début et chacun a bientôt compris qu'il s'agissait ici d'un noble but, but qui repose sur nos gloires populaires d'autrefois et sur les traditions sacrées de l'histoire. Nous n'avons pas tardé à être récompensés : de tous côtés les encouragements les plus chaleureux nous ont été accordés et nos compatriotes viennent en foule se joindre à nous pour nous aider dans notre entreprise.

De Besturende Kommissie bedankt u allen, Mijnheeren, voor de blijken van genegenheid, waarmede gij haar, in het vervullen harer zending, vereerd hebt. Die genegenheid en die aanmoedigingen zal zij steeds trachten waardig te blijven, en noch moeite noch opofferingen zal zij zich sparen, om aan uwe wenschen en aan die van de waessche bevolking te volkomen. Dank aan uwe medewerking, aan uwe ondersteuning en aan uwe aanmoediging, zien wij den dag nabij, waarop elk verlichte Waesenaar, — dat is te zeggen, elk Waesenaar die de grootheid zijner vaderen en den gezegenden grond waarop zijne wieg, stond lief heeft, — het als eene eer en eene pligt zal rekenen, zich bij ons aan te sluiten en lid van den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waes te worden.

St. Nikolaas, den 23 Junij 1864.

DE BESTURENDE KOMMISSIE,

A. Stret, Voorzitter,

II. RAEPSAET, Onder-Voorzitter,

L. VEREST, Id.

Rder DE SHOUTHEETE DE TERVARENT, Schatbewaarder,

J. VAN RAEMDONCK, Bewaarder van het Museum,

L. HOORNAERT, Sekreturis,

R. VERWILGHEN, Lid,

A. DE WILDE, Id.

E. SERRURE, 1d.

La Commission directrice vous remercie tous, Messieurs, pour les preuves de sympathie que vous lui avez données dans l'accomplissement de sa mission. Elle tâchera de se montrer constamment digne de cette sympathie et de ces encouragements et elle ne s'épargnera ni peines, ni sacrifices, pour remplir vos vœux et ceux des populations du Pays de Waes. Grâce à votre concours, à votre aide et à vos encouragements, nous voyons s'approcher le jour où chaque Wasien éclairé, c'est-à-dire chaque Wasien qui aime la grandeur de ses pères et la terre bénie qui abrita son berceau, considérera comme un honneur et comme un devoir de se joindre à nous en devenant membre du Cercle Archéologique du Pavs de Waes.

St. Nicolas, le 25 Juin 1864.

#### POUR LA COMMISSION DIRECTRICE,

A. SIRET, Président,

H. RAEPSAET, Vice-Président,

L. Verest.

1d.

Chr de Schoutheete de Tervarent, Trésorier,

J. VAN RAEMDONCK, Conservateur du Musée,

L. HOORNAERT, Secrétaire,

R. VERWILGHEN, Membre,

A. DE WILDE,

Id. E. SERRURE, Id.

#### LEDEN VAN DEN OUDHEIDSKUNDIGEN KRING VAN HET LAND VAN WAES,

#### GEDURENDE HET JAAR 1865-64.

#### BESTURENDE KOMMISSIE.

- MM. A. Siret, Arrondissements Kommissaris, te St. Nikolaas, Voorzitter.
  - H. Raepsaet, Vrederegter, te Lokeren, Onder-Voorzitter.
  - L. Verest, Voorzitter van het bestuur der Akademie, te St. Nikolaas. Ridder de Schoutheete de Tervarent, Lid van den Provincialen Raad, te St. Nikolaas, Schatbewaarder.
  - J. Van Raemdonck, Geneesheer, te St. Nikolaas, Bewaarder der verzamelingen.
  - L. Hoornaert, Sekretaris der Akademie, te St. Nikolaas, Sekretaris.
  - R. Verwilghen, Vrederegter, te St. Nikolaas, Lid der Kommissie.
  - A. De Wilde, Schilder en Leeraar der Akademie, te St. Nikolaas, id.
  - E. Serrure, Stadsbouwmeester, te St. Nikolaas, id.

#### EERE-LEDEN.

- MM. L. Billiet, letterkundige, te Gent.
  - W. Köhnen, professor aan het Gymnasinm, te Duisburg (Pruissen).

#### LEDEN.

- MM. W. Dhanens, Schepen, te St. Nikolaas.
  - Ph. Kervyn de Volkaersbeke, Burgemeester, te Nazareth.
  - F. Van Gameren, Burgemeester, te Burght.
  - G. Peeters, Landmeter, te Meerdonck.
  - A. Boëyé, Oud-Voorzitter der Koophandelkamer, te St. Nikolaas.
  - G. De Haes, Heel- en Vroedkundige,

L. Van Haelst, Advokaat en Schepen,L. Disbecq, Vader, Wijnhandelaar,

- 20
- J. Braeckman-Vydt, Burgemeester, te Temsche.
- V. De Gronckel, Schilder en Leeraar der Akademie, te Brussel.

| MM. | J. Van Besien, Leeraar in het Gesticht van St. Joseph, te St. Nikolaas. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | A. De Potter-Rooman, Bijzondere,                                        |
|     | I. De Smedt-Van der Meyden, Burgemeester,                               |
|     | L. De Smedt-Laenen, Boekdrukker,                                        |
|     | J. De Borchgrave, Bijzondere, te St. Gillis (Waes).                     |
|     | L. De Bruyne, Gemeente-Sekretaris, te St. Nikolaas.                     |
|     | T. Janssens, Volksvertegenwoordiger,                                    |
|     | V. Van den Broeck-Van Naemen, Fabrikant, te St. Nikolaas.               |
|     | J. De Cuyper, Fabrikant,                                                |
|     | F. Bellemans, Lid der Bestendige Deputatie,                             |
|     | P. Vermeire, Fabrikant,                                                 |
|     | L. Van Brussel, Geneesheer en Gemeenteraadslid, »                       |
|     | J. Percy, Geneesheer, te Rupelmonde.                                    |
|     | S. Verwilghen, Volksvertegenwoordiger, te St. Nikolaas.                 |
|     | J. Van Hove, Burgemeester, te Clinge (Waes).                            |
|     | J. Talboom-Delebecque, Bankier, te St. Nikolaas.                        |
|     | H. Zaman, Bijzondere,                                                   |
|     | L. Janssens-Smits, Bijzondere,                                          |
|     | J. Van Overloop, Volksvertegenwoordiger, te Brussel.                    |
|     | T. Welvaert, Stadsbouwmeester, te Lokeren.                              |
|     | J. Edom, Boekdrukker, te St. Nikolaas.                                  |
|     | Baron E. Prisse, Bestuurder van den ijzeren weg, te St. Nikolaas.       |
|     | J. Bongaerts, Burgemeester, te St. Gillis (Waes).                       |
|     | E. Meyvis, Advokaat, te Lokeren.                                        |
|     | Ridder L. de Burbure, Toonzetter, te Antwerpen.                         |
|     | J. Naudts, Geneesheer, te St. Nikolaas.                                 |
|     | K. Trouvriez, Fabrikant, te Lokeren.                                    |
|     | F. Dirix, Notaris, te Zwijndrecht.                                      |
|     | A. Vermeersch, Pastoor-Deken, te St. Nikolaas.                          |
|     | K. Versmessen, Bijzondere,                                              |
|     | E. Dalschaert. Boekdrukker, »                                           |
|     | Aug. Wauters, Schepen, te Temsche,                                      |
|     | Ad. Wauters, Fabrikant, »                                               |
|     | B. De Caluwé, Pastoor,                                                  |
|     | H. Van den Staepele, Vrederegter, te Temsche.                           |
|     | P. Joos, Burgemeester, te Elversele.                                    |
|     | A. Verdurmen, Schepen, te St. Nikolaas.                                 |
|     | E. Vermeulen, Bijzondere, te Waesmunster.                               |
|     | A. Blomme, Advokaat, te Dendermonde.                                    |
|     | A. Seghers, Advokaat, te Gent.                                          |

- MM. K. Schinekel, pastoor, te St. Nikolaas.
  - F. Verest, Bijzondere,
  - J. Boëyé-Biebuyck, Gemeenteraadslid, te Aalst.
  - A. Van Landeghem, Burgemeester, te Lokeren.
  - P. Van Wtberglie-Van Hese, Fabrikant, te St. Nikolaas.
  - L. Dirix, Burgemeester, te Kemseke.
  - L. Van Oost, Advokaat, te Gent.
  - F. Verbiest, Bijzondere, te St. Nikolaas.
  - J. Verwilghen, Raadslid,
  - L. Bosquet-de Séjournet, Agent der Nationale Bank, te St. Nikolaus.
  - L. De Decker-Verwilghen, Bijzondere,
  - A. De Meester, Raadslid,
  - J. Revns, Dijkgraaf, te Verrebroeck.
  - P.-F. Van Haelst, Burgemeester, te Verrebroeck.
  - J.-B. Ongliena, Schepen,
  - J. De Mulder, Bijzondere, te St. Gillis (Waes).
  - P.-J. Claus, Burgemeester, te Thielrode.
  - J.-F. Verest-Lesseliers, Burgemeester, te Rupelmonde.
  - A. Vercruysse-Heyndrickx, Fabrikant, te St. Nikolaas.
  - A. De Castro, Drukker,
  - G.-L. Goossens, Burgemeester, te Calloo.
  - L. Rooman, Gemeente-Sekretaris, te Beveren (Waes).
  - K. Van Landeghem-Talboom, Bijzondere, te St. Nikolaas.
  - J. Malou, Senateur, te Brussel.
  - H. Rolin, Fabrikant, te St. Nikolaus.
  - A. De Maere-Limnander, Schepen, te Gent.
  - De Graaf Thierry de Limbourg Stirum-de Thiennes, te Gent.
  - Van Damme-De Westelinck, Grondeigenaar, te Belcele.
  - A. Van Landeghem, Voorzitter der Kamer van Koophandel, te St. Nikolaas.
  - Ph. De Kepper, Notaris, te Hamme.
  - F. Lapeer, Raadslid, te Lokeren.
  - J. Van Naemen-Libbrecht, Fabrikant, te St. Nikolaas.
  - De Graaf Karel de Bergevek-Moretus, Grondeigenaar, te Beveren (Waes.)
  - F. Boelens, Negociant, te Lokeren.
  - E. Ysebrant de Difque, Grondeigenaar, te Horrues (Soignies).
  - Th. Goossens, Notaris, te Nieukerken.
  - A. J. Sterckx, Geneesheer der Quarantaine, te Doel.
  - J. C. Camerman, Burgemeester, te Doel.
  - Het Plaatselijk Bestuur der Stad Lokeren.

MM. Th. Percy-Heyndrickx, Fabrikant te St. Nikolaas. Th. De Mulder-Mesot, Negociant, P. Van Haute-Denis, Fabrikant, H. Van Dionant-De Jaegher, Majoor-Bevelhebber der Burgerwacht, te St. Nikolaas. J. Heyndrickx-Percy, Bronwer, te St. Nikolaas. J. De Baets, Negociant, te Gent. Th. Michiels, Apotheker, te St. Nikolaas. A. Staes-Wittock, Fakrikant, Mey, de Douairière Grart d'Affignies, geboren Burggravin de Moerman d'Harlebeke, Grondeigenaarster, te Brussel. MM. H. Legrelle, Grondeigenaar, te Antwerpen. P. Verelst, Bijzondere, te St. Nikolaas. J. Baetens, Geneesheer, te Lokeren. F. Baetens, Handelaar, N. De Moor, P. Festraets, Deurwaarder, te St. Gillis (Waes). K. Maes, Gemeente-Sekretaris, E. Van Pottelsberghe-De la Potterie, Grondeigenaar, te Exaarde. S. Tolliers, Notaris, te Ursel. Van Hevele, Notaris, te Sinay. Bongaerts, Geneesheer, te Thielrode. Jufy. J. Braeckman, Bijzondere, te Temsche. MM. Ch. Beuckel, Doktor en Schepen, te Lokeren. C. Cruvt, Gemeenteraadslid, te Lokeren. J. Van Raemdonck, Burgemeester, te Beveren (Waes). A. Cools, Pastoor-Deken, te Lokeren. Th. Rubbens, Bierbrouwer, K. Boelens, Handelaar, te Antwerpen. F. Boodts, Steenbakker, te Rupelmonde. F. Waterschoot, Gemeente-Ontvanger, te Rupelmonde. A. Stas, Zoutzieder, F. Eeckelaert, Schepen, te Beveren. J. Cole, 3) L. Lesseliers, Notaris, P. Van Raemdonck, Bijzondere, te Temsche. J. Zaman-du Monceau, Senateur, te Brussel. E. Schoorman-de Kerchove de Ter Elst, te Gent. E. Van Naemen, Advokaat, te St. Nikolaus. J. Van Haelst-Goossens, Bronwer,

MM. J. Le Fèvere de Ten Hove, te Gent.

Burggraaf A. Vilain XIIII, Senateur, te Basel.

- E. Varenbergh, Letterkundige, te Gent.
- G. Hagemans, Oudheidskundige, te Brussel.
- M. Pilaet, Administrateur, te Thielrode.
- J. Cassiers, Onderpastoor, te Desteldonek.

Ridder G. van Havre, Grondeigenaar en Oud-Senateur, te Antwerpen.

- S. Geerts, Notaris, te St. Nikolaas.
- Ch. de Munek, Grondeigenaar, te Brussel.

#### OVERLEDENE LEDEN.

- MM. K. Roels, Lid van den Provincialen Raad, te Lokeren.
  - L. Nys, Schepen, te St. Nikolaas.
  - A. J. Daumerie, Bijzondere, te Moerbeke.

#### LEDEN AANGENOMEN SEDERT DE ALGEMEENE VERGADERING

#### VAN DEN 25 JUNIJ 1864.

- MM. C. Cassiers, Fabrikant, te St. Nikolaas.
  - A. Van Butsel, Raadslid, te Vracene.
  - F. Roels-Verbeke, Handelaar, te Lokeren.
  - A. Lippens, Burgemeester, te Moerbeke.
  - E. Lesseliers, Geneesheer, te Basel.
  - E. Soudan, Kantonale Schoolopziener, te Gent.
  - A. Muys, Schepen, te Lokeren.
  - De Group, Oudheidskundige, »
  - K. Roels, Leeraar in het Pensionnaat, te Deynze.
  - L. Benckel, Pastoor, te Wetteren.
  - F. Verest, Steenbakker, te Rupelmonde.
  - F. De Landtsheer, Notaris,
  - A. Thienpont, te Lokeren.
  - M. De Coek, Burgemeester, te Geraardsbergen.
  - A. De Cock, Burgemeester, te St. Jans-Molenbeek, (bij Brussel).
  - C. Piers, Advokaat,
  - M. Muvshondt, Geneesheer, te Exaarde.

MM. H. Van Causebroeck, Letterkundige, te Lokeren.
D. Sleeckx, Leeraar der Normaalschool, te Lier.
Th. De Cock, Pastoor, te Audenaarde.
J. Roels, Leeraar in het Pensionnaat te Deynze.
Baron A. de Maleingreau d'Hembise, Grondeigenaar, te Beveren (Waes).
L. De Busschaert-Boodts, Handelaar, te Beveren.



## ALLOCUTION

PRONONCÉE

Par M. AD. SIRET, PRÉSIDENT. (1)

Messieurs,

Lorsque des explorateurs pénètrent sur une terre inconnue, tout est pour eux sujet d'étonnement, de joie et d'émotions étranges et nouvelles. La nature semble revêtue d'un caractère spécial; ce qui avait ailleurs des proportions ordinaires paraît avoir acquis d'autres proportions; ce qui était ailleurs conforme aux lois ordinaires de la pliysique, devient subitement un objet presque surnaturel; le ciel est comme coloré d'une teinte particulière; la terre sur laquelle on marche semble un sol tout autre que celui qu'on est accontumé à fouler; bref, sous l'empire de cette préoccupation si légitimement orgenilleuse de ceux qui découvrent quelque chose, ce monde nouveau acquiert aux yeux des explorateurs une grandeur et une importance sans égales.

C'est là un phénomène physiologique et philosophique qui s'explique aisément. Ces terres inexplorées, ces forêts inexploitées, ces fleuves dont le cours paisible n'a jamais été troublé, ces richesses de tous

<sup>(1)</sup> Assemblée générale du 23 Juin 1864.

les ordres de la nature en jachère depuis que le monde est monde, ont laissé entrevoir à l'intelligence humaine des sources inépuisables d'activité et de produits. C'est sous l'empire de ce mirage étincelant qui doit aboutir à la réalité, c'est sous la force de l'émotion produite par ce spectacle imprévu et grandiose, que la créature humaine, dans ce premier bégaiement de son admiration, a apprécié les trésors de sa découverte.

Voilà, Messieurs, ce qui est arrivé au Cercle Archéologique du Pays de Waes, depuis trois ans.

Le terrain sur lequel son activité a eu à se mouvoir peut, à bon droit, être considéré comme un terrain vierge. Avant notre association, il y a bien eu, par ci par là, un travailleur obstiné qui a remué les cendres du passé pour essayer d'en faire jaillir des étincelles; quelquefois le sol lui-même, ouvrant accidentellement son sein, a livré à la lumière quelques signes précieux de l'ancienne civilisation de notre pays; quelquefois aussi des circonstances fortuites ont amené la découverte de documents révélateurs d'un puissant intérêt; mais, Messienrs, c'étaient là des accidents et rien de plus. Ce qu'il fallait pour satisfaire à la fois la logique des nations qui veut qu'on honore le passé et les propres aspirations des populations du Pays de Waes, c'était un ensemble homogène, une organisation sérieuse et durable, un drapeau autour duquel vinssent se rallier les hommes de bonne volonté dans toutes les castes de la société.

Ce drapeau, Messieurs, nous l'avons élevé au dessus de notre tête et les hommes de bonne volonté sont venus en masse. Votre présence parmi nous dit assez que notre institution est désormais consacrée par le vœu populaire et qu'elle n'a plus qu'à adopter la devise de l'empereur gantois Charles : Vires acquirit eundo.

Ce que nous avons fait jusqu'ici n'est que le faible et modeste prélude de ce qui nons reste à faire. Le champ qui s'ouvre devant nous est d'une immensité capable d'effrayer des âmes timorées, mais, avouonsle franchement, cette immensité nous réjouit, elle offre un aliment inépuisable au patriotisme qui nous anime, aux aspirations qui agitent chacun de nous, à cette noble et sainte pensée qui forme, en quelque sorte, le secret de notre énergie et qui est la glorification du Pays de Waes.

Messienrs, il y a quelque temps nous avons recueilli, à St. Gilles, un peu de poussière humaine, quelques ossements de ceux qui furent, il y a deux mille, trois mille ans, peut-être, nos ancêtres. Ce fut avec une pieuse émotion, croyez-le bien, que nous contemplâmes cette chose sans nom à laquelle notre pensée rattachait, et nous-mêmes

et nos sympathies les plus intimes. Eh bien, Messieurs, puisqu'il faut un point de départ à toute pensée comme à toute œuvre, la cendre humaine de St. Gilles est notre point de départ à nous. A quelles populations appartiennent ces débris? Quelle civilisation les réunissait et les protégeait? D'où venaient-elles? Où allaient-elles? Quelle religion, quels espoirs leur disaient de brûler leurs morts et de réunir leurs restes calcinés dans des vases dont la forme seule est un précieux jalon pour déterminer plusieurs de ces doutes. Ces pécheurs ou ces hommes des bois, ou peut-être même ces citadins, ont-ils, de génération en génération, continué St. Gilles, s'il m'est permis de me servir de ce terme, ou bien se sont-ils évanouis aux approches des quelques rares bandes romaines que la grande invasion a fait éclabousser jusqu'ici. On ne sait rien, Celtes, Belges, Romains et même Francs, tout cela a passé avec le tourbillon des siècles sans laisser d'histoire, mais heureusement il y a des voix muettes qui parlent, ce sont celleslà qui nous répondront.

Ce qui est applicable à St. Gilles est applicable à tout le Pays de Waes. Le sol répond à notre sondage; nos investigations concordent avec des probabilités que le temps solidifiera; de tous côtés les matériaux arrivent; de tous côtés viennent à nous des appuis de plus d'un genre, l'émotion publique naît. On se dit : ces hommes font une œuvre grande et utile, aidons-les. Ceux-ci sont des intelligences d'élite et des individualités favorisées dans leur position sociale. Plus loin sont des esprits simples renfermant en eux une étincelle qui n'a pas encore pris feu: ils se disent : pourquoi donc ces hommes tiennent-ils tant aux vieilleries qu'ils nous demandent? D'antres, des bergers, des garçons de ferme, des ouvriers, sourient en nous voyant fouiller la terre, mais ils se doutent qu'une idée nous poursuit et, d'instinct, cette idée les préoccupe. Ils parlent de nous dans leurs conversations, ils récapitulent ce qui a été trouvé dans tel champ, à tel endroit et où cela est allé et c'est ainsi, Messieurs, que se développe lentement au sein de nos populations, la piété de l'histoire qui n'est, après tout, que la piété filiale.

Vous avez merveilleusement compris tout cela et c'est pourquoi vous êtes venus vers nous qui avons traduit en fait vos vœux et vos désirs. Votre empressement a été le signal des prospérités qui sont venues fondre sur notre association à laquelle tout a réussi depuis trois ans; sympathie locale, dons particuliers, adhésions morales et effectives de l'étranger, appui du Gouvernement et de la commune, félicitations de corps savants nationaux et étrangers, communications et échanges, tout nous a souri, Messieurs, jusqu'à la lyre des poètes qui vient spontané-

ment chanter nos grands hommes et les actions d'éclat de nos ancètres.

C'est en votre nom, Messieurs, que j'adresse aujourd'hui les vifs et sincères remerciments du *Cercle* à tous nos protecteurs. Qu'ils venlent bien nous continuer l'active coopération qui doit consacrer le succès du *Cercle*. C'est dans ce succès que nous nous permettrons de puiser la récompense de nos efforts.

## LES SAVANTS D'AUTREFOIS.

# JACQUES WITTOCK,

CHRONIQUEUR WAESIEN AU XVIº SIÈCLE,

PAR

le Chevalier de Schoutheete de Tervarent. (')

## Abessieurs,

Appelé à l'honneur d'occuper un instant votre attention et désirant vous faire connaître en quelques mots un de nos plus utiles chroniqueurs waesiens du XVI° siècle, je me sens naturellement porté à établir d'abord un rapide parallèle entre les travailleurs d'aujourd'hui et les savants de jadis.

En lançant un coup d'œil d'ensemble sur les œuvres scientifiques et littéraires des érudits du passé, infiniment moins nombreux que les travailleurs actuels, en contemplant leurs volumineuses productions imprimées ou manuscrites, il y a lieu de s'étonner de la largeur de leurs conceptions et de leurs entreprises en même temps que de l'intrépidité de leur volonté.

Quelle patience et quel courage n'a-t-il pas fallu en effet, à des époques d'indifférentisme littéraire, d'ignorance et de barbarie, pour rassembler ces énormes monuments!

<sup>(\*)</sup> Notice lue à l'Assemblée générale du Cercle Archéologique du Pays de Waes du 25 Juin 1864.

Je le sais, Messieurs, ce ne sont pas toujours les plus gros livres qui doivent inspirer le plus de respect ni être considérés comme les meilleurs, et il est vrai de dire que plus d'un traité, plus d'un digeste se trouve être, passez-moi ce mot, énormément difficile à digérer.

Mais ne faut-il teuir aucun compte à nos devanciers des exigences de leur siècle, des ronflûres obligées du style pédantesque et du goût douteux de l'époque antérieure? N'étaient-ce point là antant d'entraves réelles à la clarté et à la concision?

Il fut nu temps en effet où l'on ne connaissait guère d'autres formats que l'in-folio et l'in-quarto et c'est précisément à cette période qu'appartiennent une masse de ces bouquius que nons voyons vendre au poids du papier et s'utiliser chez l'épicier.

Dédaigner et rebuter la plupart de ces œuvres qui n'ont d'ordinaire de mauvais que leur verbosité et leur étendne, dont les plans sont bien conçus mais les développements trop méticuleux, dont le fond et la pensée l'emportent de cent coudées sur la facture et sur la forme, serait souvent commettre une véritable injustice. Presque toujours il est un excellent parti à tirer de ces gros ouvrages et je compare l'opération à faire à celle de l'industrieuse abeille qui va quérir avec discernement le bon suc dans le calice des fleurs et le dépose soigneusement dans les rayons de la ruche pour en composer un aliment nouveau qui n'a plus rien que de suave et de doux.

Ce travail de compilation et de triage est une opération fatigante mais ntile, repoussante mais rémunératrice; et combien n'existe-t'il pas d'excellents opuscules, de délicieuses monographics modernes, œnvres agréables et instructives, sorties presqu'en entier de ces gros livres, de ces vieilles paperasses manuscrites d'autrefois?

Il faut pour ce genre d'étude, pour cette compilation analytique, beaucoup de patience et de temps, du discernement et du goût; mais avec ces qualités, essentielles du reste à tout écrivain sérieux, on arrive à rajeunir de vieilles idées, à procréer un corps nouveau à ces âmes rabougries, à refaire enfin d'excellentes choses avec ce que l'ou a le tort d'appeler souvent du rebut.

Ex antiquis nova... Recueillir et rajeunir de vieux matériaux, n'est-ce pas là le but de toute société d'Archéologie ou d'Histoire? Et, s'il nous est possible de mettre ainsi à profit les œuvres de nos prédécesseurs, avouons-le Messieurs, ne serions-nons pas ingrats de leur jeter la pierre et compables de ne pas leur savoir gré d'avoir fourni taut de matériaux à nos investigations actuelles plus lucides et mieux dirigées que les leurs?

Il est une autre considération qu'il ne faut pas perdre de vue et

c'est là une justice à rendre à nos vieux auteurs et chroniqueurs. It en est pen, Messieurs, qui aient travaillé, écrit, produit, en vue de leur propre renommée ou bénéfice. D'ordinaire ils sont plus modestes et plus désintéressés que nous. Combien, par exemple, ne trouvous-nous pas d'importants travaux de cette époque dépourvus de tout nom d'auteur, de traducteur ou de commentateur? Qui nous dira comment s'appelaient ces infatigables cénobites du moyen-âge qui usaient leur jeunesse et leur vie à reproduire, pour nous les transmettre et nous les faire admirer après eux, les chefs-d'œuvre des écrivains d'Athènes et de Rome? Ces hommes humbles et savants sont restés presque tous incomms et cependant leurs manuscrits sont souvent enrichis de notes et de commentaires précieux, et rehaussés de calligraphies et de miniatures réellement admirables!

Pourquoi d'autre part se fait-il qu'il ne paraisse pas de nos jours la moindre édition nouvelle d'un livre quelconque qui ne porte avec soi les noms et qualités de l'éditeur, du commentateur, du graveur? Pourquoi les préfaces elles-mêmes ne servent-elles souvent qu'à écraser le talent de l'auteur sous le poids de la vanité d'un traducteur on d'un enlumineur?

Pourquoi?... Ah! Messieurs, la raison de cette différence est bien simple : c'est qu'autrefois on songeait davantage au modèle que l'on suivait et moins à soi-même; c'est qu'on aimait plus l'étude pour l'étude, la seience pour la seience; tandis qu'aujourd'hui l'on travaille d'ordinaire pour sa propre réputation on pour son avantage personnel. Il faut bien le reconnaître, hélas! l'anonyme n'est plus guère de mise à notre époque que pour voiler l'infamie, la làcheté ou la turpitude!

Le public savant de jadis, plus circonscrit que le nôtre, n'offrait pas à l'écrivain l'appât de l'appréciation, de la critique et de la louange dans des journaux ou des revues qui n'existaient pas. Et plus tard quand l'œuvre put être imprimée et se répandre dans un cerele moins restreint, bien souvent, quelqu'excellente qu'elle fût, elle coûtait plus qu'elle ne ponvait valoir à son auteur. Les fréquents embarras financiers de plusieurs de nos meilleurs publicistes en sont une triste mais frappante preuve. M' le Baron Jules de St. Genois, dans un opuscule récent, nous a raconté les misères d'Antoine Sandérus, auteur de la Flandria illustrata et d'autres magnifiques monuments historiques, et le Pays de Waes se rappelle que le grand anatomiste Verheyen, professeur et praticien éminent qui laissa des ouvrages si remarquables sur son art, s'éteignit dans une situation de fortune des plus modeste. Je multiplierais ces noms et vous citerais aussi

ceux de certains hommes qui furent persécutés à cause même de leur science; mais à quoi bon? Chacun de vous, Messieurs, peut malheusement se rappeler sans effort l'une ou l'autre victime de l'indifférence ou de l'ingratitude humaines!

Sous ce rapport le bon vieux temps, d'ordinaire si vanté, est bien plus à plaindre que le nôtre.

Je ne disconviens nullement que notre siècle de perfectionnement ne soit encore un peu un siècle d'ingratitude et d'indifférence; mais il est cependant devenu bien rare qu'avec un vrai mérite et de la persévérance l'on ne parvienne pas à occuper dans le monde des lettres la place à laquelle on a droit. Il est de nos jours plus de réputations usurpées que de mérites réels méconnus. Je dirai plus, car, sans autre mérite que le zèle et la bonne volonté, les encouragements les plus flatteurs se donnent à pleines mains à ceux qui consacrent leurs loisirs à l'étude.

Malgré tout ce que l'on puisse en dire de mauvais, ne croyez pas, Messieurs, que je sois de ceux qui tournent systématiquement le dos au siècle présent pour louer outre mesure le temps passé. J'accorde à ces esprits chagrins qu'ils peuvent avoir raison au point de vue de la morale et de la bonne foi, car notre siècle de progrès matériel est aussi le siècle du dol et du dévergondage; mais au point de vue où nous devons naturellement nous placer, au point de vue de la production scientifique, pouvons-nous regretter les siècles précédents? Je réponds hardiment : non! car, Messieurs, pouvons-nous espérer plus de facilités pour la communication de l'idée et de la science que nous n'en possédons actuellement? Nous avons des avantages sans nombre dont étaient privés nos devanciers : l'impression mécanique la plus rapide, la publicité la plus étendue, la sténographie, la télégraphie électrique, la photographie, le chemin de fer, la navigation à vapeur et bientôt sans doute la locomotion aérienne régulière; ajoutez-y les journaux littéraires et scientifiques, les revues, les concours, les sociétés et un public éclairé capable de juger sainement la valeur de nos productions. Voilà, sans doute, de rares et inappréciables avantages.

S'il est des écrivains qui abusent de ces dons pouvons-nous pour celà condamner ces immenses progrès? Non, Messieurs, telle n'est pas notre mission. A nous qui jouissons de ces bienfaits il appartient, si nous voulons en être dignes, d'en user largement et sagement pour répandre autour de nous la bonne science et la saine philosophie!

Mais à nous aussi, Messieurs, qui tirons des arcanes du passé des enseignements utiles pour l'histoire de l'humanité et l'amélioration des peuples modernes, à nous d'élever, par l'art ou par la plume, à nos prédécesseurs oubliés ou méconnus et moins favorisés que nous, un monument de souvenir digne de leurs mérites et de leurs luttes!

An nombre de ces hommes utiles trop peu connus, même au Pays de Waes, est JACQUES WITTOCK.

Né à St. Nicolas au commencement du XVI° siècle, fils et l'un des six enfants (1) de Simon Wittock et d'Elisabeth Vercouteren, Jacques Wittock appartenait à une de ces vieilles familles bourgeoises de la Flandre ou la foi, le travail et l'honneur ont été de tout temps des vertus primordiales et chéries.

Destiné au sacerdoce Jacques devint bientôt un zélé serviteur de l'Autel, fut d'abord vice-chapelain de l'église paroissiale de St. Nicolas (2) puis

(1) Voici quelques renseignements sur la famille de Jacques Wittoek. Nous serions heureux de pouvoir les compléter dans la suite. Ils sont tirés du Stapere ou pouitté de l'église primaire de St. Nicolas copié et annoté par Jacques Wittoek lui-même en l'an 1555.

Au Folio III verso, dans un acte de fondation fait par Simon Wittock et sa femme au profit de la dite église nous trouvons que:

Jean Wittock épousa Catherine de Heere dont naquit :

Simon Wittock, mort le 5 Mars 1553, époux de Elisabeth Vercouteren, décédée le 2 Janvier 1555, fille de Jean et de Béatrix van Overmeire. De ce mariage étaient nés six enfants savoir : Catherine, Jeanne, Gilles, Josse, Jacques Wittock prêtre, qui nous occupe plus haut, et Jean. —

Au Folio XXII verso, dans un artiele consacré à Nicolas Ysewyn, il est question des enfants d'un Gilles Wittock, fils de Josse et petit-fils d'un autre Josse Wittock, qui payait une rente à l'église du chef de Jean de Heere.

Au Folio XIII du même Stapere, dans un acte de fondation, il est fait mention d'un Pierre Wittoek, de Lysbette ou Elisabeth sa femme et de leurs parents, qui ne sont pas nommés. —

Enfin Dumont, dans ses « Fragments généalogiques » imprimés à Genève en 1776, Tome II page 148 (généalogie Vereauteren ou van Cauteren), eite une Marguerite Vereauteren (fille de Josse, échevin de St. Nicolas en 1559, et d'Elisabeth van Bogaert, et petite-fille de Gilles Vereauteren) laquelle fut mariée à un Josse Wittoek. —

Pour pouvoir parvenir à dresser la généalogie complète de la famille de Jacques Wittock nous faisons un appel à toutes les personnes bienveillantes qui pourraient possèder des documents à cet égard.

(2) Ce fut sur la demande collective de Gisbert Mercator, vicaire, de Jacques Wittock, vice-chapelain de l'église paroissiale de St. Nicolas, tous deux prêtres du diocèse de Tournay, et de François van Exacrde, receveur des domaines du Comte de Flandre, paroissien de la même église, agissant tant en leur nom personnel qu'an nom des pieux habitants de cette paroisse, et de l'avis favorable de Jean Tayspyl, euré de St. Nicolas, que fut érigée en cette église paroissiale le 20 Juin 1555, par bref délivré à Tournay

succéda à la chapellenie héréditaire de Notre-Dame en cette ville, chapellenie fondée par Henri Paige et autres dès l'année 4267. En 4551 il reconstruisit de fond en comble et à ses propres frais la maison qui, en l'année 4500, avait été affectée par Jacques van Aertrycke à l'habitation du chapelain.

Mais Jacques Wittock ne se bornaît pas à une grande générosité de caractère, il fut, et c'est peut être son plus beau titre à notre souvenir, l'un des promoteurs de cet ancien mouvement littéraire si remarquable qui se manifesta à son époque par l'extension donnée aux célèbres Chambres de Rhétorique de la Flandre.

Le Pays de Waes a sa part de gloire à revendiquer dans ces nobles aspirations du talent et de la science.

En date du 2 Février 1556 la Gilde ou Chambre de Rhétorique de St. Nicolas, connue depuis sons le nom du Souci (de Goudtblomme), s'adressait à celle de la Fontaine à Gand, dont elle émanait, pour obtenir confirmation et augmentation de ses droits et priviléges. Les premiers signataires de cette supplique furent, outre les Bourgmestre et échevins de la paroisse et de la Vierschaere ou Cour de Justice de St. Nicolas, les sieurs Jacques Wittock, prêtre, Michel van Landeghem et Thierry Maes, respectivement chapelain, prince et doyen de la dite Gilde. Le privilége sollicité fut octroyé en date du 10 du même mois.

Jacques Wittock était bien digne d'ailleurs de marcher en tête de cette phalange d'hommes courageux et méritants pour qui l'art de bien penser et de bien dire était la plus donce récréation. Tous les instants de loisir que ses occupations lui laissaient étaient utilement employés par lui à renouveler et à transcrire, en les complétant et les annotant, les anciens livres de rentes et de fondations appartenant aux pauvres et an culte et que l'on appelait alors du nom de liggere ou de slapere, c'est-à-dire pouillé, registre ou grand-livre.

C'est ainsi que nous possédons encore de Jacques Wittock de fort bons manuscrits, entr'autres la copie du *Liber anniversariorum* de la paroisse de *Belcele* faite en l'année 4548, celles du *Livre de rentes* de la Mense du St. Esprit ou Chambre des pauvres de St. Nicolas, et celle non moins importante du *Slapere* ou pouillé de l'église paroissiale

sous le seing de l'Evêque Charles de Croy, la Confrérie du St. Nom de Jésus dont la fête solennelle fut fixée à la date du 15 Janvier de chaque année. Les lettres patentes de l'Evêque, scellées en cire rouge et signées par sou vicaire général de Formanoir, accordaient des indulgences ecclésiastiques à la dite confrérie. (Voir le cartulaire reposant à l'hôtel de ville de St. Nivolas, fol. 75 v°, jusqu'à 80 v°.)

de St. Nicolas ou Registre des biens et fondations appartenant à cette paroisse, manuscrit de 1555, précédé d'un Cartulaire historique.

Inutile de nos jours d'insister sur l'importance réelle des archives publiques et privées au point de vue de l'histoire générale et locale. Nous pouvous constater avec bouheur que l'on s'attache de plus en plus à remonter aux sources premières et aux archives pour contrôler ainsi des opinions divergentes ou risquées d'auteurs qui ont fréquenment accueilli avec trop de légèreté ou de bonne foi des récits inexacts ou tronqués. C'est au point de vue de cet utile contrôle que les travaux du genre de ceux de l'infatigable et soigneux Jacques Wittock sont du plus grand secours aux travailleurs actuels.

Les manuscrits de Wittock, où nous retrouvons une grande quantité d'anciens noms du Pays de Waes à côté de chartes et d'actes publics d'un haut intérêt, sont d'une importance vraiment considérable pour l'histoire de nos familles et de nos institutions locales.

Il semble que le seul désir de notre chroniqueur ait été de se rendre aussi utile que possible à ses successeurs. Son unique vœu était de demeurer au poste qu'il occupait comme chapelain de Notre-Dame, et de pouvoir continuer son œuvre de prédilection c'est-à-dire la transcription et le renouvellement des chartriers et documents historiques. Les réflexions qu'il hasarde en quelques endroits de ses manuscrits prouvent néanmoins que cet homme supérieur à son époque n'a guère été ni apprécié, ni récompensé de ses services et de ses travaux par ses contemporains. En effet une remarque qu'il glisse entre les « corte memorie voor ons naercomelinghen (sic), » — souvenirs pour nos successeurs, — placés à la tête de son « Slapere de l'église de St. Nicolas » est bien faite pour intéresser à son triste sort.

En voici la traduction:

« En l'an 4355, époque où fut écrit ce nouveau registre, le chapelain » héréditaire résidant de Notre-Dame était le sient Jacques Wittock, » fils de Simon, natif de cette paroisse. Après qu'il eut rendu de » signalés services à l'église et à la chambre des pauvres en renou- » velant avec grande peine et labeur les deux registres, on l'éloigna » d'une manière ingrate et ignorante en le remplaçant par un étranger » (le sieur André van der Smessen, de Menin). Ensuite de quoi et à » sa grande désolation, t'zynder groote desolatie (sie), il devint en 1553 » curé héréditaire de Verrebroeck. »

Telle est l'opinion émise par Jacques Wittock sur Jacques Wittock lui-même et telle est la manière peu intelligente dont furent méconnus

ses largesses et ses éminents services. Et cet homme cependant ne proteste pas, comme on ferait peut-être de nos jours, il ne fait qu'enregistrer la faute commise à son égard et les larmes amères que cette résolution lui a coûtées. Pourquoi d'aillenrs protesterait-il davantage? On ne l'eut probablement ni satisfait ni compris puisqu'on n'avait pas même su apprécier les peines qu'il s'était données! Qui sait?... Peut-être sa nomination à la cure de Verrebroeck, en 1555, promotion qui lui causa tant de douleur, fut-elle même considérée par ses supérieurs ecclésiastiques comme un avancement ou une récompense?...

Constatons en tout état de cause que cet homme d'étude et de bonne volonté n'a pas été estimé à sa vraie valeur par ses contemporains; et ne vous parait-il pas comme à moi, Messieurs, que Jacques Wittock en nous transmettant son chagrin dans ses « Annotations pour la postérité » ait semblé nous dire à nous-mêmes : « c'est à vous qu'il appartiendra de me comprendre et de me racheter de cette cruelle indifférence? »

Trois siècles déjà se sont écoulés depuis cette plainte et cette recommandation à la postérité et cependant, Messieurs, parcourez nos biographes nationaux vous n'en trouverez pas un seul qui ait cité le nom de notre Jacques Wittock!

Chacun de nous, Messieurs, dans ses investigations historiques peut se trouver dans le cas de rencontrer le nom de quelqu'homme utile ou savant mais resté inconnu aux biographes, nom digne à plus d'un titre de sortir de l'oubli où il serait demenré jusqu'à présent. Je crois que faire reluire dans les pages de nos Annales ces talents utiles et modestes est un devoir de reconnaissance pour nous, car ce sont ces hommes qui nous ont montré le chemin de l'étude, leurs travaux servent aux nôtres et ils sont bien réellement nos pères dans la science historique par la création, la conservation ou la transmission des sources auxquelles nous puisons. Je voudrais voir relever tous ces noms-là et en tresser une couronne de souvenir et de gloire pour notre pays! Je voudrais voir rappeler la vie et les bienfaits d'autres travailleurs trop peu connus et qui cependant ont illustré ou éclairé leur époque. Je voudrais voir écrire entre autres la biographie du conseiller Zaman, auteur d'ouvrages remarquables : car, Messieurs, ces études biographiques sont des exemples et des enseignements précieux et le Pays de Waes entend toujours parler avec bonheur de ses nobles et illustres enfants. Vous vous rappelez tous l'enthousiasme si légitime qu'excitèrent il y a deux ans les hommages rendus par notre Cercle Archéologique à la mémoire de Philippe Verheyen et nos populations attendent déjà avec impatience la biographie de Mercator, l'éminent géographe du XVI<sup>o</sup> siècle né à Rupelmonde, dont s'occupe avec un zèle au dessus de tout éloge un de mes honorables collègues ici présent (1).

Cette religion du souvenir est le propre de tout cœur bien placé et fait le plus grand honneur aux populations qui s'y associent et y prennent une part active et généreuse!

Permettez-moi de vous rappeler à ce propos, Messieurs, qu'an sein du Congrès des délégués des Sociétés Savantes réuni à Paris au mois de Mars dernier par l'Institut des Provinces de France, Congrès où me fut confiée l'honorable mission d'aller représenter l'Académie d'Archéologie de Belgique et notre Cercle Archéologique du Pays de Waes, je fis un rapport détaillé sur nos travaux. En bien! une de nos idées qui furent le plus hautement approuvées par cette docte assemblée fut précisément ce soin filial que nous prenons de rendre des honneurs publics à la mémoire des illustrations que notre contrée a vu naître.

Cette louange partie de si hant est bien faite pour nous encourager dans cette excellente habitude et faire grandir encore notre zèle!

J'étais fier en ce moment de cet éloge mérité, comme je me sens fier de pouvoir anjourd'hui vous en transmettre la relation. J'en étais fier, Messieurs, parce que la reconnaissance est la première vertu des grandes âmes.

Vos antécédents, Messienrs, me sont donc un sûr garant de votre efficace concours dans les voies vers lesquelles je me suis permis de porter un instant votre pensée. C'est pourquoi anssi je vous crois tous prêts à déposer avec moi cette palme de glorification et de pieux souvenir sur l'œnvre de Jacques Wittock, un de ces savants ignorés et méconnus des temps passés, un de ces lutteurs héroïques, un de ces hommes modestes et utiles qui ont arrosé de leurs sueurs, et quelquefois aussi de leurs larmes, le sol de notre chère et studieuse patrie!

<sup>(</sup>i) Mr le docteur J. Van Raemdonek, Commissaire et Conservateur du Musée du Cerele.

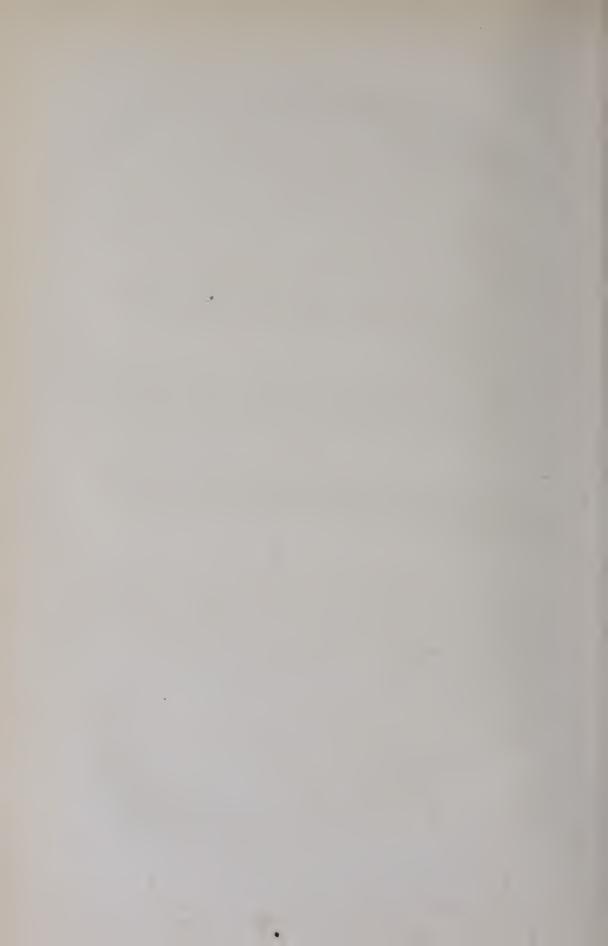

## FRANS VAN BORSEL

## IN 'T KASTEEL VAN RUPELMONDE.

(1433).

Dichtstuk voorgedragen door M. Lodewijk Billiet, eere-lid des Krings, in algemeene vergadering van 23 Junij 1864.

----

I.

In den oeverplas der Schelde Stond weleer een sterk kasteel, Dat verscheidene eeuwen telde; En van menig schriktooneel Uit barbaarsche en woeste dagen Als getuige kon gewagen.

Aan zijn uitgestrekten voet Lag de Rupel, die zijn water Stortend in den Scheldevloed, Onder borrlend golfgeklater, Een vassaal scheen die gedwee Aan zijn Leenheer hulde deê. Die het hooge slot aansehouwden, Dachten, met geheimen sehroom, Dat geen menschenhanden 't bonwden In den vlotten waterstroom, Maar dat het van uit de plassen Als een rots was opgewassen.

Dreigend boven 't breede dak Staken, als gescherpte horens, Heerschend over 't watervlak, Zeventien versterkte torens, Rond wier kruinen van omhoog. Vruchteloos de bliksem vloog.

't Somber spook der middeleeuwen Scheen, nit elken vensterboog, Dwang en slavernij te sehreeuwen; En, met bloedig vlammend oog, Op die welige landouwen Als op roofbuit neêr te sehouwen.

Dáár was 't aaklig staatsgevang, Waarin Vlaandrens oude Graven Hielden, sedert eeuwen lang, Prins en edelman begraven, Die niet neêrboog als een knecht Voor hun wettig vorstenregt.

Dáár, in kerkers digt gesloten, Had de wanhoop haar gebied: Al de tranen die er vloten, Onder 't felste zielsverdriet, Konden 't menschdom niet ontstellen; God alléén kon die maar tellen. Menigmalen, onverwachts, Drong de beul een kerker binnen, In het schrikklijkst uur des nachts; Plots ontwaakt, verdwaald van zinnen, Sloeg een martlaar de oogen om Naar de bijl die aaklig glom;

En dan knielde hij, gebogen Voor den blok waar 't hoofd op lag; 't Moordtuig, schuifflend neêrgevlogen, Viel met doffen dommelslag; 't Hoofd rolde afgekapt ten gronde, En het bloed straalde uit de wonde.

In dat schrikverblijf, bemorst Met zoo vele bloedge vlekken, Woonde somtijds Vlaandrens Vorst In versierde lustvertrekken, Waar hij, als een helsche draak, Broeijen kwam op moord en wraak.

Bossaert van Avesne sneefde er, Door zijn eigen gade onthoofd; Lodewijk van Nevers leefde er Van zijn vrijheid wreed beroofd; Segher, Vlaandrens burgervader, Stierf er als een landverrader.

God moet wel langmoedig zijn Daar Hij, zoo vele eeuwen, dulde Dat zijn lieve zonneschijn 't Gruwlijk slot met licht ombulde; Daar Hij niet het schandgesticht Neërschoot met zijn bliksemschicht.

11.

Hoort! — Wie is hij die daar zucht, En 't verkropte harte lucht Poogt te geven in zijn klagten? Welk een ongelukkig lot Bragt hem op 't afgrijslijk slot Waar de moord hem staat te wachten?

't Is een klocke jongeling, Die het al ten deele ontving Wat natuur van lieflijkheden Uit haar rijke schatkist koos: Schoonheid, als een lenteroos, Is het kenmerk van zijn leden.

Mannenmoed en eedle zwier Staan op 't voorhoefd hoog en fier Met het bruine haar omkronkeld; En, uit oogen glinstrend zwart, Straalt een teêrgevoelig hart, Waarin 't vuur der liefde vonkelt.

Geen gedacht van euveldaad, Geene neiging tot verraad, Is ooit in die ziel gerezen; Onschuld en regtschapenheid Liggen als ten toon gespreid In de trekken van zijn wezen. In een donkren winternacht, Werd hij, onder sterke wacht, Op bevel van Flips de Goede, In dees aaklig slot gevoerd, Waar de beul hem reeds beloert, Hunkerend naar zynen bloede.

Knarsend sloot, met doodsch getreur, Achter hem de kerkerdeur, Die welligt voor hem niet open Draaijen zal, dan om, misschien, Doorgang tot het graf te biên Aan zijn lijk met bloed bedropen.

Ziet! de zon, met flauwen gloor, Dringt de vensterspleten door, Als een troost voor den gevangen; En doet 't brandend tranennat, Dat hem uit het harte spat, Glinstren op zijn bleeke wangen.

- « Ach, Jacoba! » zucht hij, « 'k ween,
- » Maar het is om u alleen,
- » 't Is ons scheiding die mij griefde;
- » 't Eenigst heil dat de aard mij gaf,
- » Vloeide van uw lippen af,
- » In den kus der huwlijksliefde!
- » Nimmer zal ik u misschien
- » In de wereld wederzien;
- » Maar de liefde u toegezworen,
- » Kan de nare doodslag zelf,
- » Onder dees kasteelgewelf,
- » In myn trouwe hart niet smooren! »

Overstelpt van diep gevoel, Zinkt hij in een leuningstoel; 't Hoofd hangt op de borst gebogen; Toen, op eens, met schor geluid, Zich de kerkerdeur ontsluit: Plots wendt hij de starende oogen.

't Is de slotvoogd die tot hem Nadert, en, met zachte stem Tot hem spreekt: « Welke ongelukken » Of welke aanslag op den Staat

- » Doen, o jongeling, den haat
- » Van den Hertog op u drukken?
- » Spreek, wie zijt gij? open 't hart;
- » Zeg mij de oorzaak nwer smart;
- » Stort uw boezem in den mijnen;
- » Zoo ge uw lot niet hebt verdiend,
- » Vindt ge in mij een waren vriend,
- » Een vertrouwling van uw pijnen.

En de jongling spreekt : « 'k Heb nooit

- » Tot een misdaad 't hart geplooid!
- » Eer- en ridderpligten kweet ik;
- » 'k Heb blazoen en oorlogzwaard
- » Immer onbeviekt bewaard;
- » Slotvoogd, Frans Van Borsel heet ik!
- » 'k Was op 's Hertogs gunsten fier:
- » Hij had mij in 't hoog bestier
- » Over Hollands Staat gehuldigd;
- » Wat een sterfling wenschen mag:
- » Rijkdom, titlen en gezag,
- » Alles was ik hem verschuldigd.

- » Hij is een goedaardig Vorst,
- » Maar een onverzaadbre dorst
- » Naar beheersching kwelt zijn harte:
- » Hollands edele Gravin
- » Stortte hij een afgrond in
- » Van verdrukking, smaad en smarte.
- » Hij, haar eigen neef, o hoon!
- » Zwoer dat hij haar gravenkroon
- » Voor Burgondies Huis zou erven;
- » Dat zij, wreedverdrukte vrouw,
- » Neêrgestort in ramp en rouw,
- » Zonder wettig kroost zon sterven.
- » 't Wisslend lot des oorlogs bragt
- » Vrouw Jacoba in zijn magt,
- » En zij kon geen vrede vinden,
- » Vooraleer zij zweeren wou,
- » Dat haar nooit de huwlijkstronw
- » Aan een echtgenoot zou binden.
- » Wreede foltering der hel!
- » Jong en schoon zijn, en vaarwel
- » Aan de liefde moeten zeggen;
- » De inspraak smooren van 't gemoed;
- » Hart en ziele voor den voet
- » Van een vijand moeten leggen!
- » 't Lot der edele Gravin
- » Gaf mij medelijden in:
- » 'k Schreidde om 't jammer der verdrukte,
- » Die de Hertog, laf en snood,
- » Uit des werelds vreugden sloot,
- » Levend als ten grave rukte.

- » 'k Zag haar, en las in haar oog
- » 't Lijden dat haar ziel bewoog,
- » Als een bloem in leutebloesem
- » Afgebroken van haar stam:
- » 'k Voelde dan de liefdevlam,
- » Slotvoogd, gloeijen in mijn boezem.
- » 'k Minde haar; zij minde mij.
- » o, Hoe zalig waren wij,
- » Toen wij, aan 't gewoel ontweken,
- » Door het diepst geheim omringd,
- » Waarin geen bespieder dringt,
- » Van ons liefde konden spreken!
- » In een nacht, verliefde paar,
- » Knielden wij voor Gods altaar,
- » Wijl ons hart in wellust baadde:
- » Plegtig sprak des priesters mond
- » Zegen op ons echtverbond,
- » En Jacoba was mijn gade.
- » Ons geheim bleef niet bewaard;
- » 't Werd aan Flips veropenbaard;
- » Hij barstte uit in toorn en woede:
- » Siddrend zag hij d'ondergang
- » Van het ontwerp dat, zoo lang,
- » Zijn verwaten heerschzucht voedde.
- » 'k Werd Jacoba's arm ontscheurd,
- » Als een muiter weggesleurd,
- » In dees akeligen kerker,
- » Waar welligt de dood mij wacht!
- » Slotvoogd, sterk is 's Hertogs magt,
- » Maar de huwlijksliefde is sterker! »

En Van Borsel zwijgt: ontroerd, Spreekt de Slotvoogd, gansch vervoerd Tranen wisschend van de wangen:

» Jongeling, 'k beklaag uw lot;

» Gij zult vrij zijn in dees slot,

» Als mijn vriend, niet mijn gevangen!

#### Ш.

Het is een schoone lentedag: De zon in vollen gloed, Hangt in het zuivre luchtazuur, En spiegelt haar gelaat van vuur In d'effen Scheldevloed, Die Rupelmonde's slot omvangt, En, als verliefd, in de armen prangt.

Een rijkbeplante tuin versiert Het binnenst van 't kasteel; De vooglen stoeijen onbeschroomd Door 't groene loover van 't geboomt, Met flodderend gespeel: De lente stort hun wellust in, Het is 't saizoen der zoete min.

Van Borsel blikt al mijmrend rond; De weemoed vult zijn hart: Der vooglen minnekozerij Schijnt hem een helsche spotternij Met zijne liefdesmart. Een diep gezucht breekt uit zijn mond, Dat al zijn zielepijn verkondt.

- « Kom, » spreekt de Slotvoogd, « niet gezucht, » De wanhoop niet aanhoord!
- » Vermaken we ons! de suelle tijd
- » Is in dees slot zijn vleuglen kwijt,
  - » En kruipt zoo langzaam voort:
- » Een vrolijk oefenspel gespeeld,
- » 't Verkort den tijd die zoo verveelt.

Men vat den kaatsbal; ieder heeft
Zich op zijn post geplaatst;
Hun oog mikt strak en onverstrooid;
De bal behendig opgegooid
Wordt kundig weêrgekaatst;
Hij zwindelt neêr, en vliegt omhoog,
In fraaibeschreven cirkelboog.

Zy loopen, deinzen, zwenken vlug,
En slaan, met forschen arm,
Den bal van d'een naar d'andren weêr;
Hun borst zwoegt hijgend op en neêr,
Hun wangen gloeijen warm...
Op eens, staan beiden stil, als of
Hen 't bliksemvuur des Hemels trof.

t Is dat een scherp trompetgeschal Dreunt van een toren af: De wachter ziet een oorlogsknecht Die naar 't kasteel rent regelregt, In aangezweepten draf, En die welhaast den breeden wal Van 't hooge slot bereiken zal. De valbrug daalt al knarzend neêr,
En dommelt van 't getrap
Des paards dat schuimt, en dampt en zweet,
En met zyn losse teugels treedt,
Op zwaarvermoeiden stap:
Geopend wordt de breede poort,
En 't paard stapt in het burchtslot voort.

De ruiter, in zyn wapendos
En gansch bedekt met stof,
Van lang en spoedig reizen moê,
Treedt, buigende, den Slotvoogd toe,
Die, spraakloos, in den hof,
Nog met Van Borsel angstig wacht,
Wat tijding er wordt aangebragt.

De boodschapbrenger, met ontzag,
Reikt hem een parkement,
Dat hij met angstig hart ontvangt,
En waaraan 's Hertogs zegel hangt,
In rooden was geprent:
Hij opent 't schrift, ontsteld van schrik,
En leest het met een rasschen blik.

Een siddering doorloopt zijn leen,
 Zijn aangezicht verbleekt,
In ieder oog blinkt eene traan,
Hij ziet Van Borsel treurig aan
 Die bevend tot hem spreekt:

» o Slotvoogd, vriend! vertrouw me uw nood;

» Zeg, wat bevat dat schrift? » — « Uw dood!...»

- « Uw dood! » herhaalt de Slotvoogd, « Ja, » Zoo luidt het streng gebod
- » Van Hertog Flips, ons Vorst en Heer;
- » Bnig, vriend, voor 't harde noodlot neêr;
  » Beveel uw ziel aan God:
- » Eer morgen 't zoulicht 't Oost verguldt,
- » Moet 't wreede vonnis zijn vervuld. »
- » 1k? sterven door de hand des beuls? » Herneemt Van Borsel, « Ach!
  - » Jacoba, teedre hartsvriendin,
- » Wat afgrond opende u mijn min,
  » Wat ijselijke slag!
- » Maar hij die snood mijn bloed vergiet,
- » Rukt nit ons hart de liefde niet!
- » O kon ik, op het slagveld, hem » Doorsteken met mijn zwaard;
- » En, strijdend voor mijne echtgenoot,
- » Dan sneuvelen! ja, zulke dood
  - » Waar mijner liefde waard!
- » Maar, sterven in dees schandgesticht?...
- » Kom, Slotvoogd, schrei niet, doe uw pligt!

Ilij drukt aan 't hart zijn vriend die teêr Zich in zijne armen werpt,
En rukt met kracht naar 't slot hem voort.
Waar reeds de beul, bereid tot moord,
De gladde strafbijl scherpt,
Die, morgen, met onschuldig bloed,
Des Hertogs wraakzucht koelen moet.

### IV.

't Is feestdag. De Hertog bezoekt Rupelmonde:
Reeds naakt in de verte de vorstlijke stoet;
De klokken verkonden zijne aankomst in 't ronde,
En plegtig trekt 't volk zijnen Heer te gemoet.
't Krioelt er van ridders op steigrende paarden;
Van gilden die bij hun banieren vergaarden;
Van wagens met bloemen en loover omboord,
Beladen met maagden, in schittrende kleedren;
Dit alles beweegt zich in digte geleedren,
En rukt, bij wellnidend fanfarenspel, voort!

Daar is hij! Wat juichtoon, wat handengeklapper, Wat wellekomkreten en vrengdebetoog, Wat wapengerammel en vlaggengewapper Gaan grootsch uit die weemlende menigte omhoog! De wierook golft rond uit geslingerde vaten; Triomfark en jaarschrift versieren de straten; De huisgevels schittren van zijde en fluweel, Van groene festoenen met bloemen doorspikkeld: Zoo, tusschen zijn volken die vorstenmin prikkelt, Treedt Hertog Filips naar zijn aadlijk kasteel.

Wat blikt hij zoo somber en norsch om zich henen?
Naar lofspraak en jubelkreet luistert hij niet;
Geen grimlach is nog op zijn lippen verschenen;
't Is of hem gevoel en bewustzijn verliet:
Zijn harte verkrimpt van inwendige lafheên;
Zijn aanzicht is bleek als een marmeren grafsteen.
Verschijnt voor zijne oogen het spook van de moord?
Mogt hij, in 't gedrang van zijn juichende volken,
Verraders zien dwalen met glinstrende dolken,
Waarmede hem straks wordt de boezem doorboord?

Neen, 't is niet dat hij voor een moordpriem moet siddren; Zijn volk heeft hem lief, en is trouwig van aard: Heeft hij niet een wacht van soldaten en riddren, Wier dappere degen zijn leven bewaart? Maar, 't is dat de schim van Van Borsel hem, woedend En nog van de gapende halswonde bloedend, Voor 't oog treedt, en wraak roept met treurig geween: Die stem van 't geweten, die niets kan verdooven, Klinkt feestzang en schelle fanfaren te boven, En dringt door de wapens der lijfwachten heen.

Hij wil, na het feest, niemands bijzijn gedoogen:
Daar zit hij alléén in de gravenzaal neêr;
Hij leunt op de tafel, de handen voor de oogen;
De wroeging knaagt hem in den boezem zoo zeer.
Wat stilte!.. hij hoort slechts de klopping zijns harten!..
De zaaldeur gaat open, een vrouw met een zwarten
En slependen sluijer omgord treedt tot hem:
Die vrouw is Jacoba; zij knielt voor zijn voeten,
Als eene die rouwend een misstap komt boeten;
Betraand zijn haar wangen, en dof klinkt haar stem:

- » o Hertog, ik kniel voor uw voeten vernederd,
- » Gedompeld in lijden en wanhoop en ronw;
- » Ach! zij door mijn tranen uw ziele verteederd;
- » Heb deernis met 't lot der gefolterde vronw!
- » Geef, geef mij, ik smeek u, mijn echtgenoot weder!
- » Ilij is niet uw vijand, geen wettenvertreder;
- » Alléén ben ik pligtig en schuldig aan straf;
- » Maar 'k minde hem, en, is ons huwlijk misdadig,
- » Vergeef het mijn liefde, wees mijner genadig!
- » Ach! keer zoo van mij toch uw aanzicht niet af!

- Ik kom U mijn graafschap van Holland niet vragen;
- Mijn hart heeft verzaakt aan de pracht des gebieds;
- » 'k Sta alles U af wat uw trots kan behagen;
- » Mijn echtgenoot wil ik, 'k begeer anders niets!...
- » Met hem hadde ik liever in armoê te zwerven,
- » Dan, zonder zijn liefde, de wereldkroon te erven!...
- » o Hertog!.. men bragt mij de trenrige maar;
- » Dat reeds mijn Van Borsel van 't leven beroofd is;
- » Dat hij, in dees slot, door nw benlen onthoofd is!...
- » Ach!.. spreek, het is laster!.. 't is laster niet waar?

Filips staat verpletterd van angstgevoel rillend;
it Is of zich de hel voor zijn voeten ontsloot:
« Vertrek, o vertrek! » roept hij, pijnelijk gillend,
« De straf is volvoerd, nw Van Borsel is dood! »...
Jacoba, gewond in haar trots en haar minne,
Vliegt op als een dolle en gekwetste leeuwinne;
Haar sluijer valt neder in flarden geschenrd;
De haarvlecht zwiert los om haar schonderen kronklend;
Haar oog rolt verbijsterd, verwilderd en vonklend;
Haar trekken verkrimpen, met doodsverf geklenrd.

- « O monster! gij dorst met dien moord n besmetten?
- » Uw hart heeft geen schrik voor dien gruwel gehad?
- » Vermeet ge U een kroon op het voorhoofd te zetten,
- » Met 't bloed van mijn edelen gade bespat?...
- » Van Borsel!.. onthoofd!.. in een kerker gestorven,...
- » Den hals op den blok, met de slagtbijl doorkorven;
- » Vermoord als een martlaar, zijn liefde tot straf!...
- » Kom, wreedaard, doe mij naar nw beulen geleiden;
- » Beveel mijne outhalzing, vereenig ons beiden;
- » ik verg U een plaats bij mijn gade in het graf!

- » Wat laat ge mij 't leven ellendige moorder?
- » Geen rust zult gij smaken, zoo lang ik besta;
- » 'k Zal bidden om wrake; God zij mijn verhoorder!
- » Denk niet dat uw misdaad Zijn straffen ontga!
- » 'k Zal immer met opstand uw staten beroeren;
- » U vijand op vijand in 't worstelperk voeren;
- » Uw schepter ontblooten van glorie en magt:
- » Gezeteld ten troon, en omringd van uw vleij'ren,
- » Gevoelt gij den haat van Jacoba van Beij'ren!
- » Vervloeking op U, en op heel nw geslacht!

Zij zwijgt nu, verbrijzeld van krachten en zinnen:
Zij wil zich verwijdren, maar wankelt en beelt.
De Slotvoogd spoedt ijlings de gravenzaal binnen,
Al gillend: « Hij leeft nog Van Borsel! hij leeft!

» Ik kniel voor uw voeten, en smeek om vergeving,

» Heer Hertog, ik deed aan uw vonnis weêrstreving;

» Uw hart nam gewis aan die wreedheid geen deel;

» Ik kon niet 't volvoeren dier doodstraf bezorgen;

» 'k Heb onder den grond, in een kuil, hem verborgen;

» Hy leeft, zie hem daar, in den hof van 't kasteel!

Jacoba, getroffen in 't hart, slaakt een scherpen
En snijdenden kreet, die al 't lijden vergoedt:
Zie haar, als uitzinnig, door 't venster zich werpen,
En snellen en ijlen haar gade in 't gemoet:
Met de armen vooruit, tot omhelzing geheven;
Zij duizelt; zij voelt haar de krachten begeven,
En, loopende, stort zij ter aarde geveld,
Ontzenuwd door zulk een gelukkige ontroering:
Van Borsel tilt ze op, en, in liefdevervoering,
Houdt hij ze aan den hijgenden boezem gekueld.

De Hertog, ontlast van de bijtende wroeging,
Die, zeetlend in 't hart, hem een misdaad verweet,
Staart weenend op 't paar dat, vol reine genoeging,
In teedere omhelzing zijn smarten vergeet.
Een huwelijksliefde zoo krachtig gebleken,
Door jammer, vervolging noch dood te verbreken,
Heeft eindlijk zijn heerschzucht aan banden gelegd:
Hij drukt den gelieven een kus van verzoening
Op 't voorhoofd; hij legt dan, met heilvolle aandoening,
Hun handen te samen, en zegent hunne echt.

De tijd, die den benkhamer zwiert der vernieling, Heeft 't somber kasteel lang verbrokkeld tot gruis; De Schelde verslorpte het puin in haar wieling, En spoelde het voort in het watergebruisch. Wij staren met schrik in des burchtslots kronijken; Maar, onder een reeks van gehalsregte lijken, Mengt toch zich dees troostende liefdetaafreel: Zoo doet ook de zon, van der hemelen transen, Het kerkhof met grafzerk en doodshoofden glansen, In zacht en verguldende stralengestreel.

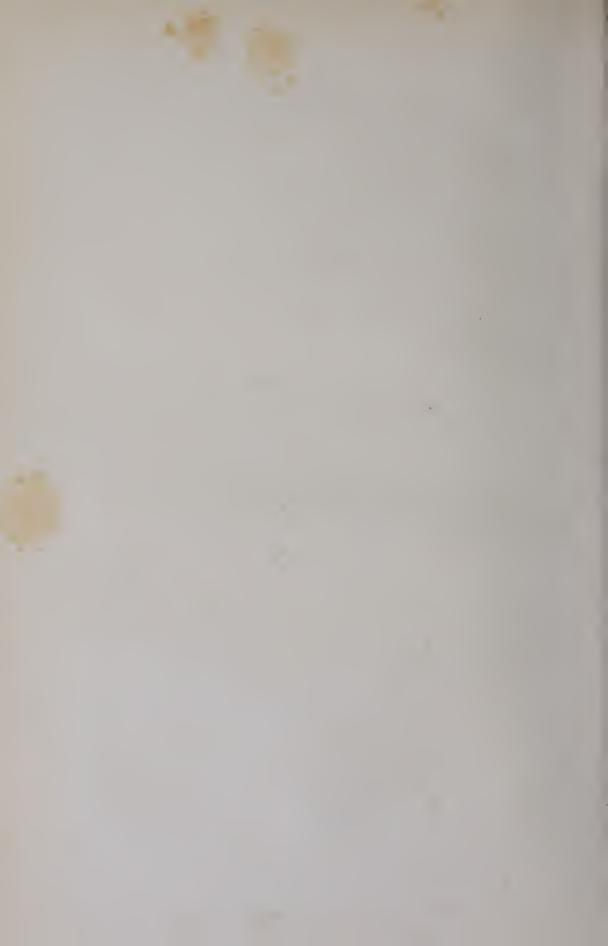

# GESCHIEDKUNDIGE MENGELINGEN

DOOR

#### A. DE MAERE-LIMNANDER.

# OUD VLAAMSCHE LEENEN,

GELEGEN BINNEN DEN LANDE VAN WAES.

(VERVOLG.) run Tom I. fol. 310.

## 104. - LOKEREN.

De Lievine vand. Velde pour le relief dung fief a elle succede par le trespas de Lievin van de Velde receu x 1 par.  $A^{\circ}$  1487.

## 103. - THIELRODE.

De Simone vand. Oost vefve de feu Messire Ernoul descornay (van Schoorisse) pour les reliefz de deux fiefz a elle succedez par le trespas de Lodewyc vand. Oost xx l. A° 1487.

## 106. - BASEL.

De Jehan Vyt pour le relief dun fief a lui succede par le trespas de Gilles Vyt  $\chi$  1.  $\Lambda^{\circ}$  1487.

## 107. - KEMSEKE.

De Anti. Quistwater pour le relief dun fief a lui succede par le trespas de damois. Marye van Saemslacht tenu du roy et de mond. Sgr a ung plain relief de . . . . x l. A° 1487.

## 108. - SINAY.

De lui pour le relief dun aut' fief a lui succede par le trespas de lad. Damois, tenu du Roy et de mon d. Sgr en Synav, a la meilleure despouille.

A° 1487.

## 109. - SINAY.

De Florent Scouteten (de Schouthecte) pour le relief dun fief a lui succede par le t'pas de Damois. Marye de Flandres receu x 1. A° 1487.

## 110. - SINAY.

De Jehan de Grutere pour le relief dun fief a lui succede par le trespas de Monsgr d'exaerde receu x 1. A° 1487.

## 111. - ST. NICOLAS.

De Jenan de Boel. (de Beul) pour le relief dun fief a lui succede par le trespas de Pietre de Boel. receu x 1. A° 1487.

## 112. - LOKEREN.

De Josse de Samslacht pour relief dun fief vendu par damois. Jehenne de Samslacht receu x 1. Ao 4490.

#### 115. - TIELRODE.

De Jacques Dulart pour le relief du deux fiefz a lui escheuz par le trespas de Jenan Dulart son fre, receu xx l. A° 1490.

## 114. - TIELRODE.

De . . . . . pour le relief dun fief a lui escheu par le trespas de feu messire Adrien Vilain Sgr. de Rassenghien receu x 1.  $\Lambda^{\circ}$  1490.

## 115. - ST. NICOLAY.

De . . . . . pour le relief de deux fiefz a lui escheuz par le trespas de Jacques Sceus receu  $$xx\ 1$.$   $A^{\circ}\ 1490.$ 

## 116. - VRACENE.

De Pauwels Témerman pour le relief dun fief vendu par Cornilles de Jaguere

reeeu.

x 1.

A° 1495.

## 117. - KEMSEKE.

De Clays vand. Moere pour le relief dun fief a lui escheu par le trespas de Jooris van der Moere son père.

receu

x 1 p.

A° 1495.

## 118. - KEMSEKE.

Jenan Neve (de Neve) pour le relief dun fief vendu par maistre Lievin Sceu.

reeeu

x 1.

A° 1495.

## 119. - LOKEREN.

De Pieter Alaert come tuteur de Pue . . . . pour le relief dun fief a lui escheu par le trespas de Pue son pere receu x 1.

Aº 1494.

#### 120. - MELSELE.

De Baudouix de Gontere pour le relief de deux fiefz a lui escheuz par le trespas de damoiselle Smompers (de Mompere) sa niece.

receu xx 1.

Aº 4494.

#### 121. - WAESMUNSTER.

De Andry Andries lequel a achate a Esteere de Yeguem (d'Yedeghem) ung fief tenu de mond. Sgr a cause de sa court de Waes qui se comprent en rentes en grain assignees sur plusieurs terres gisans en la parroisse de Wasmonster dont la moitie est chargie du douaire de la eme Gueeraert van Cauwennove et ce pour la some de iiij xx l xiiij gros fmonnoie de flandres come appt. plus a plain par ottroy des gens du conseil en flandres.

cy rendu pour le relief dudit fief . . . . x 1. A° 1496.

## 122. - ST. NICOLAS.

De Jenan Wynans pour le relief dun fief a lui escheu par le trespas de feu Gull de Dreggue.

receu

x 1.

Aº 1496.

#### 124.

Par le régistre des fiefz de flandres tenu en ceste chambre se trouve que le xvue jour de Novembre iiij xx xvj, les gens du conseil en flandres ont baille ottroy a maistre Lievix Seys de povoir vendre a

<sup>(1)</sup> L'indication du licu manque

Jenax de Neve ung fief tenu de la court de Waes conten. viij bonniers de t're ou environ deux glives (?) et une paire de gans, avec aut' service y apparten. Et ce pour xliiij l x s. groz franc argent, dont les droiz seigneuriaulx montent a lviij l xiiij s. x d. p.

De ce est aussi deu le relief mont. x l qui font ensemble lxviij l xiiij s. ix d.

Encores se trouve par led. registre que le xxue jour dud. mois de novembre a este baille ottroy a Andries Noyts de povoir vendre a Clays de Wagnen ung fief tenu de la d. court conten. trois bonniers de terre, lequel ottroy est charge de rapporter certific. du pris de la d. vente, por savoir a combien puet monter le droit sgrial donc ensemble du relief ce bailli devroit icy respondre, et aussi de laut' p.tie desservie.

Et pour ce quil n'en fait riens et que lon entend quil s'excuse sur ce q. ceulx du pays de Waes veulent maintenir, non estre tenuz a payer droiz sgriaulx, ce q. en raison ilz ne devroient faire, attendu q. come il est assez decle, au compte p.cedent, il appert du contr.e mesmement q. de toute anchiennete les d. de Waes ont paye droiz sg.riaulx, et por mieulx estre informe de la verité, les anchiens comptes dud. baill- renduz passe a c. ans et plus ont este apportez de Lille en ceste chambre, p. lesquelz sera trouve q. a chune fois q. anchus fiefs ont este venduz aud. pays tenuz du prince il a este servy de ses droiz Sg.aulx de xe denier.

18 Novembre 1496.

## 125. - TIELRODE.

De madame de Richebourg pour les reliefz de deux fiefz tenus de la court de Waes gis. dedens la vierscare de *Thielrode* a lui succedez par le trespas de messire de Roubaix son pere, chacun a un plain relief font xx l.

Aº 1498.

#### 126. - ST. NICOLAS.

Des tuteurs des enfants dung Jen. Ysebrant por les reliefz de deux fiefz a eulx succedez p. le t'spas dud. Jen. leur pere, gis. lung en la vierscare de St. Nicolay et laut' en la vierscare de Sinay, chun a nug plain relief, font xx 1 p.

Aº 1498.

## 127. - SINAY.

De Dame Katheline de Steenvliet dame de Invliet po<sup>r</sup> le relief de deux fiefs gisans en la vierscare de Sinay tenuz de la court de Waes a elle snecedez par le t'spas de feu Geraert de Kovegnem chun a pl. relief; font xx 1 p. A° 1499.

#### 128. - LOKEREN.

De Jehan Nouts pour le relief dun fief gisant en la vierscare de De Gilles Coppin pour le celief dun fief gis, en la poisse de Baersele Lockere tenu de la court de Waes, a lui eschen p. le t'spas de \*\*\*. Recen x 1 p. A° 1499.

#### 129.

De Clays Wagne bastart lequel des lan mil iiij° iiij° seize en vertn de certain octroy de mess. de la chambe des comptes en date du xije jour de novembre audit an iiij° seize acheta de Andries Novts f. Florens ung fief tenu de lad. court de Waes conten. trois bonniers de t're. Dont on avoit baillie charge a Pierre Dupus huissier darmes de executer le dixiesme denier avec plusieurs aut' droiz seign.anlx que doivent plus¹ p.sones ayant achete auenns fiefz tenuz de lad. contt de Waes. Depuis xviij ou xx ans sans avoir paye iceulx droiz, a cause quilz disoient en estre exemps. En fais. laquelle execution le d. Clays Wagne a decle aud. huissier q'l avoit achete led. fief xv l gr. et quil estoit prest en paier le dixiesme denier mont. dix huit livres p. attendu quil savoit bien led. dixiesme denier est deu, p. quoy il nen vouloit fe proces qe les aut's reffusans a paier telz droiz come appt. p. la copie de la relacon dud. huissier estant en la d. chambre des comptes

por ce icy les d. . . . . . . . . . . . . xviij l p.

Dud. Clays por le relief dud. fief eschen par lad. veute non e.ptc,
et comptes p. ced. la some de x l p.

A° 1499.

#### 130. - KEMSEKE.

De Clays de Waghe lequel a vendu Jenan Houck ung fief gisans en

la vierscare de Kemseke pour la some de ije lij l p. chun portant sa charge.

Icy pour le xe denier xxv liiij s.

Dud. Јенах Носк pour le plain relief dud. fief x l.

Ao 1509.

## 131. - LOKEREN.

De Jenan van Saemslacht pour le relief dun fief a 'luy vendu p. Jenan Roems gis. en la p.roisse de Lok'en (Lokeren) icelluy fief estant a plain relief. . . . x l. A° 4509.

#### 132. - TIELRODE.

De Dienic van Hasten lequel a vendn a Pieter Couwere ung fief a luy app.ten. gis. en la vierscare de *Thielrode* conten. une mesure de t're pour la some de xxx l.

#### 133.

De Jacques Steemaer pour ung relief dun fief a lui escheu p. le t'spas de Josse Steemaer son père, estant a plain relief

Icy. . . . . . . x 1. A° 1509.

#### 134.

De Jenan Braem pour ung relief dun fief a lui escheu p. le t'spas de Godevaert Braem son pere

Icy x 1. A° 4509.

## 135. - BASEL.

De Gilles Coppin pour le relief dun fief gis, en la ploisse de Baersele a lui escheu ple trespas de Jehan Coppin son neveu estant a plain relief de x 1.

Aº 4510.

## 136. - KEMSEKE.

Des hoirs de Jenan Houck pour le relief dun fief gis, en la vierscare de Kemseke a culx escheu par le trespas dud. Jenan a semble relief x 1.

An 1510,

## 157. - VRACENE.

De la femme de maistre Jehan van Zeutvort pour le relief dun fief gis, en la vierscare de *Vracene* a elle escheu par le trespas de la femme de Lubart Aldendorpt sa seur a semblable relief x 1.

A° 1510.

#### 158. - LOKEREN.

De Jenan van Zaemslacht pour les reliefz de trois fiefz a lui escheup. le trespas de son pere a savoir, lun les Scouteteries (1) de Loke'n, Dacknam, Waesmunstere, et Elversele, le second la mayerie de Loke'n et le 5° nomme « den honden ackere » gis. en la d. p.roisse de Dackenam et Lok'en. Ch.un a plain relief xxx l. 4510.

## 159. - KEMSEKE.

De Damoiselle Baerbele de Veurnoute laquelle pour subvenir aucunes ses affaires elle a vendu a Pauwels Hauwe ung fief gis. en la ploisse de Kemseke conten, de viit a ix mesures de terre ou environ pour la somme de ixxx xij l pl monn, de flandres come peut apparoir ploctroy de MM, du conseil en flandres cy rend. Pour ce icy en vertit dicell, pour le xe denier xix l iiij s. 4510.

## 140. - VRACENE.

## 141. -- BASEL.

Du seigr de Voghelesanghe lequel pour subvenir a ses affaires il a vendu a messire Roland le Fevre chlr. seight, de Thamise conseiller de lempereur et de monseigneur et tresorier general de leur finan ung sien fief a lui appartenant gisant en la ploisse de Baersele pour la some

<sup>(1)</sup> Schoutschap ou Écoutéteries de Waes d'on vient le nom de Schoutheete. Les de Zaemslach formaient une branche de cette famille.

de trois mil trois cens livres du pris de xl gr. la livre franc argent.

Ley pour le xe denier et le dixeme du dixeme la somme de

vije xxvj 1 p.

- 4

x l.

Dud. Messire Roland pour le relief dud fiel. A° 4511.

## 142. - VRACENE.

De Jenan de Baenst pour le relief dun fief à lui escheu p. le trespas de son pere gisant en la p.oisse de Vracene la somme de. . . x l. 1514.

## 145. - LOKEREN.

Dun fief gis. en la p.oisse de *Loke'n* eschen a la femme de Gilles van d. Hague p. le trespas de Christoffle Vyt son pere. . . . x l. 1514.

## 144. - MELSELE.

Des hoirs de fen Guille de Witte pour le relief dun fief gis. en la ploisse de Melcele x 1. 4511.

## 145.

De Jehan van Raystain pour le relief dun fief a lui escheu p. le trespas de Mademoiselle Allise de Saemslach gis. en la d. p.oisse de Melcele. . . . . . . . x 1. 1511.

## 146. - WAESMUNSTER.

De Joost Serans bail et mary de sa femme pour le relief dun fief appart, a sa d. feme gisant en la p.roisse de Waesmunstre a elle escheu p. le trespas de Pu° de Rysselberghe x l. 4511.

## 147.

De la fille de Lievin de Hont pour le relief dun fief a elle escheu p. le trespas de sou feu pere gis. en la keure de Hacsdonck x 1. 1511.

#### 148. - BASEL.

#### 149. - BASEL.

De Maistre Jenan Wouters, le josne, pour le relief de deux fiefz gisans en la ploisse de Barsele quil a fait plus le consentement de monsgr. maistre Jenan Wouters son pere xx l. A° 1512.

#### 150. - BASEL.

De Jehan Aelgoet pour le relief dun fief a lui succede par le trespas de Jehan Coprins son oncle gis, en la d. p.oissie de Barsele 1512.

## 151. - SINAY.

De Josse Scouteeten (de Schouthcete) leql. p. subvenir a aucuns ses affaires il a vendu a Guille van Cleemputte ung sien fief a lui apparten, conten, xvj bonniers de t're ou environ nome en thiois le fief de Coeleghem gis, en la ploisse de Sinay por la some de xije l p. franc argent come appert p. les l'tres dottroy cy renduez.

Icy pour le x° denier et le x° du x° vj<sup>xx</sup> xij l Dud. Josse pour le relief dud. fief x l. 1512.

## 152. - BURCHT ET SWYNDRECHT.

De Messire Pu<sup>o</sup> de Montmorency, Sgr de Nevele par les reliefz de viii fiefz a lui escheuz par le trespas de feu Messire Jehan de Montmorency son frere a cause de la t're de Borcht et Zwyndrecht pour ce icy iiij<sup>xx</sup> 1 p. 1512.

#### 153.

Pour le relief et droit de dixiesme denier dun fief tenu de la court de Waes, vendu par Jehan Danckaert F<sup>s</sup> Pauwels a maistre Jehan de Mare F<sup>s</sup> Heindrycs come il appert par la lettre et qui etan du

bailly quil a delivree aud. Mr Jen. de Mare en date du second jour de fevrier 1511. Montant le d. relief et dix<sup>mo</sup> denier a la some de dixsept livres dix sous gros monn, de flandres.

1512.

## 154. - BASEL.

De Jehan Vidt lequel pour subvenir a ses affe's a vendu a Jehan Vydt F<sup>s</sup> Josse ung fief contenant vij mesures de terre ou environ gis. en la vierscare de Barsele pour la some de xl 1 gros

Icy po<sup>r</sup> le x<sup>e</sup> denier xlviij 1 p. dudit Jenan Vydt po<sup>r</sup> le relief dud. fief. x 1. 4513.

## 155. - SINAY.

DE GILLES VLAMYNG lequel por subvenir a ses affaires a vendu un fief a Jehan van Nyeuwelant gis. en la p.oisse de Sinay conten. xi bonniers en environ pour la some de lviij l gr. franc argent come appert p. les lre's doctroy cy renduez.

Icy pour le xe denier lxix l xij p.

Dud. Jehan van Nieuwelant pour le relief dud. fief. x l s.

Åo 4513.

#### 156. - VRACENE.

De Florens Scottette (de Schoutheete) lequel por subvenir a ses affaires a vendu a Jenan Sanders F<sup>3</sup> Josse deux fiez conten. xx muyds davaine gisans en la vierscare de St. Gilles et Vracene pour la some de xx l gros franc argent, comme appert par lettres dottroy cy renduez. Dud. Jenan Sanders pour le relief dud. fief. x l.

1513.

## 157. - SINAY.

De Pierre de Coeygnem auquel p. le trespas de Gherard Coeygnem son frere luy sont succede deux fiefz gis. en la vierscare de Sinay et de Belcele pour le relief desquelz icy. . . . xx 1. 1515.

## 158. - SINAY.

Dudit Pierre pour le relief dun autre fief appele le Putemeersch a lui succede come dess, gisans en la dite vierscare lequel fief led, bailly 1513.

#### 159. - MELSELE.

De Clays Lunc (Luycx) pour le relief dun fief que Jehan Luncx son pere tenoit en son vivant de mond sgr. de sa court de Waes en la parroisse de Melcele a pnt. succede audit Clays, recen. . . . x l. A° 1514.

#### 160. - KEMSEKE.

De Gulle de Pottelberghe (van Pottelsberghe) an nom du filz de Joos Pil maindre deage pour le relief de ung fief que tenoit en son vivant led. feu Joos Pil de mond. sgr. de sa court en la paroisse de Kemseke aprit succede au dit filz. Receu. . . . x l. A° 1514.

#### 161. - HAESDONCK.

De Jacob de Boc pour le relief dun fief q, tenoit en son vivant Katerine van den Vivere sa mere de mond, seigr, de sa dite court de Waes en la Keure et parroisse de *Haesdonc*. Recen. . . . x l. A° 4514.

#### 162. - BELCELE.

De Pieter van Coveghem pot le relief du fief nome den Puttemeerschlequel a este longtemps perdu et que vouloit tenir Gerard de Coveghem ou ses predecesseurs de la d.te court en la parroisse de Belzele

Receu x 1. A° 4514.

#### 163.

Aº 1514.

#### 164. - SINAY.

Dud. Smox pour le relief dun sief que tenoit led. seu maistre Jaques de la d.te court en la paroisse de Sinay, succede aud. Smox a cause de sa d.te fe'me. Receu v I.

Aº 1514.

## 165. - HAESDONCK.

De Damoiselle Marguerite de Waes pour le relief dun fief que tenoit Demoiselle Jaquemne de Veurnoute de la d.te court en la paroisse de Haersdone a put. a elle succede. Receu Aº 1514.

#### 166. - SAINT-NICOLAS.

De Gilles de Hont pour le relief dun fief que tenoit Jenan de Brauwere bourgois de Gaud de la d.te court en la paroisse de Saint-Nicolas lequel fief est venu aud. Gules de Hont par achat fait contre le d. JEHAN DE BRAUWERE, Receu x 1.

Ao 4814.

## 167. - ELVERSELE.

De Lievin de Pottelberghe (van Pottelsberghe) Receveur general de Flaudres pot le dixme denier et le xme du dixme de xxiiije liv. p. a quoy a monte le droit sgral dun fief p. lui achete du sgr. de Rassenguen tenu de la court de Waes, gisant en la ploisse de Elversele et ce p. ottroy la some de. . . . ije dxiiij l p.

De lui por le relief dud. fief. . . . x 1. Aº 1514.

## 168. - WAESMUNSTER.

De Pierre Duering pour le relief dun fief que Pauwels Duering son pere tenoit en son vivant de mond. Sgr. de sa court de Waes conten. xiiij mesures et ceut verges gisaus en la paroisse de Waesmonst. a put succede and. Pierre. Recen x 1.

Aº 1515.

## 169. - VRACENE.

De Lauwereyns van der Straeten an nom de Hannekin Zuytvordt pour le relief dun fief q, sa mere en son vivant tenoit de mond. Sgr. de la d.te court de Waes grant en tout xi bonn, de terre en la p.roisse de *Vracen*, a put succede and, filz, Recen x 1, A° 1315.

## 170. - EXAERDE.

De Joes de Gruyte' (de Gruntere) an nom de Charles de Gruyte' filz de Messire Jeh. pour le relief dun fief a savoir la Sgrie et parroisse de Exaerde q. led. messire Jeh. en son vivant tenoit de mond. Sgr. de sa dite court de Waes, a put succede audit filz. Receu. x l. A° 4515.

## 171. - MELSELE.

De Pierre de Connc au nom de Amel Heligueers pour le relief dun fief q. son f're en son vivant tenoit de mond. sgr. de sa d.te court de Waes, conten. viij bonniers de terre nome le fief « in de hont merie » en la parroisse de Melsele a pnt. succede a la dite Amel.

Receu. x. l.

Aº 1515.

## 172. - SINAY.

De Jehan Zaman au nom de Jeunes de Havé (van Havere) filz de Heyndrick de Havé pour le relief dun fief q. led. Heyndric tenoit en son vivant de mond. sgr. de sa d. court de Waes en la vierschae de Zynay, conten. ung bonnier de terre succede aud. filz.

Receu x. 1.

Aº 4545.

#### 175. - THIELRODE.

De Jenan van Ov'loope (van Overloop) pour le relief dun fief q. tenoit Jaques Dullaert q. estoit la maierie de Tielroode en la dite paroisse lequel fief est vendu aud. Jeh. p. achat fait contre led. Jaques. Receu x. 1.

Aº 1515,

#### 174.

Dudit Johan van Ov'loope (van Overloop) pour le dix<sup>me</sup> denier de lachat dud, fief montant a la some de viij l. de gros monnoie de flandres chacun portant sa charge come appert p. l'res doctroy cy renduez.

ix. l. xij s. p.

Aº 1515.

#### 175. - VRACENE.

De Jehan Sanders Fs Josse pour le relief dun fief q. tenoit Joosse van d. Bochaghen conten. iiij mesures de terre gis. en la paroisse de Vracen. lequel est vendu aud. Jehan Sanders p. led. Josse. Receu x. l. p.

A º1515.

#### 176.

Dud. Jenan Sanders pour le dix<sup>me</sup> denier de lachat dud. fiel montant a la some de trente livres gros franc argent come appert par les lettres dottroy cy renduez. Icy.

A° 4515.

#### 177.

De Messire Roland le Fevre, chlr. seign. de Thamise, tresorier general, la some de six cens livres du pris de vingt gros monn. de flandres la livre, quil a paye en lacquit de Messire Anthoine de Croy, chlr. seign. de Thou, pour la vente a lui f.te de ung fief terre et seigrie nome Coudebourg tenue et monvant en p.tie de monsgr. a cause de sa court de Waes. qui est le xe denier de la d. vente et ce p. ottroy de mond. sgr. cy renduez.

La some de vje l. p. Dud. Messire Roland pour le relief dud. fief x. l. Ao 1818.

## 178. - WAESMUNSTER.

De Jehan Penneman pour le relief dun fief gisant en la vierscharre de Waesmonst, conten, quatre bonniers de terre on environ a lui eschen par le trespas de Amelberghe de Rysselberghe sa mere. Pour ce x 1. A° 1516.

#### 179. - THIELRODE.

De Pierre Cauwe' (de Cauwere) bail et mary de Katherine Vals pour le relief dun fief eschen a la d.te Katheline par le trespas de Joos Vale son pere tenu du Roy de sa court de Waes en la vierscharte de Thielrode et Zynay conten. xv bonniers de terre. Receu x 1. A° 1516.

## 180. - LOKEREN.

De Gilles vand. Hagne au nom de Bauwin vand. Hagne son frere pour le relief dun fief que led. Bouwin tenoit en son vivant dud. Sgr. Roy de sa d.te court de Waes en la vierschae' de Lok'en et Dacknam contenant xiij mesures de terre succede aud. Gilles p. le trespas dud. Bauwin, Pour ce. . . . x 1. A° 4546.

## 181. - VRACENE.

De XXIAEN DE BLAERE (Chrètien de Blaere) come tuteur des enfants de Pauwels Te'merman pour le relief dun lief gisant en la ploisse de Vracene a lui escheu plus le trespas dudit Pauwels Te'merman.

Po<sup>r</sup> ce icy. . . . . x 1. A° 1516.

## 182. - THIELRODE.

De Pierre de Saman pour le relief dun fief que tenoit Jean van Over-Loore q. estoit la mairie de *Thielrode* en la d.te p.oiche lequel fief est vendu aud. Pierre p.achat fait contre led. Jenan. Receu x l. Dud. Pierre de Zaman pour le xe denier de lachat dud fiel montant à la some de xiij l de gros monn de Flandres chacun portant sa charge, come appert p. Etres doctroy cy renduez xv l xij s. p.

## 185. - LOKEREN.

Aº 1516.

## 184. - MELSELE.

De Michiel Boyart au nom de sa femme pour le relief dun fief que Amelberghe Hellegheurs cousine de la femme dud. Boyart tenoit en son vivant dud. Sgr. Roy de sa court de Waes conten. viij bonniers

de terre nome le tief « In den Houtmare » en la ploisse de Melcele a put succede a la feme dud. Michiel Boyart. Receu. . . x l. Aº 1516.

#### 185. - LOKEREN.

## 186. - BASELE.

De Messire Roland le Feyre, chlr, Seign. de Thamise, conseiller et maistre dostel du Roy notre dit seigr, la some de six cens livres du pris de quarante gros monn de Flandres la livre a cause de semblable some quil devoit au Roy pour la vente p. lui faiete a Messire Liévin de Pottelsberghe aussi chlr, et receveur general de Flandres de deux fiefz lun nome le fief de Wissenkerke conten. iiij bouniers de terre ou environ en divers lieux tant hors les diegues q. dedens. Et lautre nome le fief le Dorne conten. xxxvj bouniers de terre ou environ gisans en la p.oisse de Baersele tenuz du Roy nre' d. Sgr. de sa court de Waes la d.te vendicion f.te moyennant certain denier a Dieu et carite et pour le gros du marchie la some de mil livres de gros monn de Flandres ch.un portant sa charge c.me il appert p. octroy de Mess. du conseil en Flandres cy rendu.

Pour ce icy en vertu dicelluy la d.te some de vi e livres de xl gros, val. xij° l. p.

De messire Lièvin de Pottelsberghe pot le relief des d. deux fiefz A° 4816.

## 187. - WAESMUNSTER.

De Messire Liévin de Pottelsbergne, chir, conseiller du Roy et son Receveur general de Flandres, auquel Dame Simoene van der Woestine vefve de feu Messire Loys van Scorisse (d'Escornaix) pour subvenir a ses affaires a vendu deux fiefz gisans en la parroisse de Waesmonst. lun conten. xxxvj bonniers et demy de terre ou environ nome le fief ten Riede et lautre de iiij a v bonniers de terre ou environ nome le Warande tenus du Roy nre d. Sgr. de sa d.te court de Waes.

Et ce pour la some de  $iij^c$  xxx 1 gros, franc argent come il appert par octroy de Mess. du conseil en flandres cy rendu. Pour ce icy por le  $x^e$  denier et  $dix^{me}$  du  $dix^e$  la some de  $iiij^c$ xxxy 1 xij s.

De lui por le relief desd. fiefz xx 1.  $A^{\circ}$  1516.

#### 188. - KEMSEKE.

Dudit Messire Liévix la some de six vings livres paris, monn de Flandres pour les reliefz dixiemes deniers et droits seign<sup>aulx</sup> dun fief gisant en la p.oiche de Saint Pol en la vierschae' de Kemseke pays de Waes nome ter Ast, conten, huit bonniers de terre ou environ avec la seignourie y apparten, a lui eschangie par Baudun de Neve a autres biens terres et heritages q. led. Messire Lievix lui a baillie qui ont este extimez portes a la d. some de six vings livres pour ce icy par octroy du conseil a Gand cy rendu.

La d.te some de A° 1516.

vjec 1 p.

## 189. - WAESMUNSTER.

De Florens Scoutheete (de Schoutheete), escuier, pour le relief dun fief q. Josse de Scoutheete son frere tenoit en son vivant du Roy nre. Seigr. de sa court de Waes gisant en la paroisse de Waesmonstre conten lxj bonniers come terre a labeur c.e prez lequel fief est tenu de le vierschae' de Waesmunstre a put succede and. Florens p. le t'spas de sond, feu frere

Pour ce icy A° 1517.

 $x \perp p$ .

#### 190. - WAESMUNSTER.

Dud. Florens pour le relief dun autre fief q. led. Josse tenoit en son vivant du Roy de sa d. court de Waze gisant en le p.oisse de *Waesmonstre* c.tenant six bonniers de terre, a put succede aud. Florens. Receu x 1 p.

Aº 4517.

#### 191. - WAESMUNSTER.

De lui pour le relief dun autre fief q, le dit Josse tenoit en son vivant de la d.te court de Waze gisant en la d.te p.oiche conten-

xxx on xxxv bonniers de t're avec une disme de viii on ix muys de seille y app.ten. a put succede aud. Florens. Receu. . . . x 1 p. Aº 1517.

#### 192. - LOKEREN.

De Jehan de Zamslacht, chlr, pour le relief dun fief q. tenoit Lievin de Scouthete (de Schoutheete) contenant sept mesures de terre gis. en la ploiche de Lokeren lequel fief est vendu aud. Jehan plachat fait contre led. Liévin come appert par larticle en suivant. Receu x l pl

Dud. Jehan de Zamslacht pour le dixme denier de lachat dud. fief montant a la some de xiij l gros moun, de flandres ch.un portant sa charge come puet appoir p. l'tres doctroy cy renduez. Pour ce xvjlxvjs. p. A° 1517.

## 195. - BASEL.

De Damoiselle de Lepine (de l'Epine) vesve de Cornille Royman pour le relief dun sief que le d. Cornille Rooman tenoit en sont vivant dud. Sgr. Roy de sa d.te court de Waes gisant en la p.oiche de Baersele contenant deux mesures lxxv verges de terre ou environ lequel est tenu de la vierschae' de Baerzele a pnt succede a lad.te Damoiselle p. le trespas de son dit mary. Icy v l p. A° 4517.

#### 194. - BASEL.

De Denys Royman filz bastart de Cornille Roman pour le relief dun fief q. led. Cornille tenoit en son vivant de la d.te court de Waes gisant en la p.oiche de Basel conten. viij mesures lxxv verghes de terre ou environ lequel fief est de la vierschae' de Baerzele donne aud. Denys p. led. Cornille soe pere ... A° 4517.

## 195. - TAMISE, ETC.

De Jehan de Hemstede, Sgr de Thamise, pour le relief dun fief qui est la Seigrie de Couderbourg que Monsgr son pere tenoit en son vivant dud. Sgr. Roy de sa court de Waze gisant a Temsche, Thielrode, Basel, Elversele, Haesdone, Sinay et Locke'n et a lui succede p. le t'spas de sond. feu pere. Receu x 1 p.

Aº 1517.

#### 196. - VRACENE.

De. . . van Ymbize (van Hembize) F<sup>3</sup> Jenan pour le relief dun fief q. Jenan son pere tenoit en son vivant du Roy de sa d.te court de Waes gisant en la p.oiche de Vracene que se comprend en ije xxvj vaten legiere aucune dit Stootvaten lequel fief est tenu de la vierschae' de Vracene et St. Gilles. a put. succede an dit. Recen x 1 p. A° 4547.

#### 197. - VRACENE.

De Jacques de Luxembourg, Sgr de Fiennes pour le relief dun fief que feu Monsgr de Fiennes son pere tenoit en son vivant dud. Sgr. Roy de sa court de Waes gisant en la ploiche de Vracene et Verrebrouck conten. iije luxy mesures de terre nome le Blaric lequel fief est tenu de la vierschae' de Vracene et St. Gilles a put succede aud. Sgr de Fiennes.

Recen x 1 p. A° 4547.

## 198. - VRACENE.

Dudit Jacques Sgr. de Fiennes pour le relief dun fief que sond, feu pere tenoit en son vivant dud. Sgr. Roy de sa d.te court de Waes gis, en la p.oiche de *Vracene* qui se comprent en dix muys davaine lequel fief est tenu de la d.te vierschae' a put succede aud. Sgr. de Fiennes. Recen x 1 p.

Aº 4517.

#### 199. - VRACENE.

De lui pour le relief dun autre fief q. led. feu Sgr. de Fiennes son pere tenoit dud. Sgr. Roy de la d.te court de Waes gisant en la p.oisse de Vracene qui se comprent en dix livres de gros de rente heritable ypotheque sur 1 mesures dud. fief nome le Blaric cy dess. lequel fief est tenu de lad. Vierschae' et succède aud. Sgr. de Fiennes. Receu.

Aº 4517.

(WORDT VOORTGEZET).

# DE SLAG BIJ RUPELMONDE.

## 1452.

Philips, bijgenaamd de Goede, Hertog van Bourgondiën en Graaf van Vlaanderen, mag voorzeker als een der voornaamste persoonaadjen zijns tijdvaks aanzien worden. Sedert de Karlowingers zag men nog nooit, in het noord-westelijke gedeelte Enropa's, een vorst die over zoo veel en zulke rijke bezittingen als de zijne den schepter voerde. De vreemde volkeren noemden hem den grooten Hertog van het Westen (1). Zijn hof was samengesteld uit de aanzienlijkste Vorsten en Edellieden van alle landen, welke hem met eenen schitterenden stoet omgaven. Zijn naam klonk door heel de Kristenheid. Maar ook, aan wat prijs genoot hij dien roem en die eerbetuigingen! Zijn gansche leven was een strijd uit louteren hoogmoed en uit zucht naar vergrooting zijner staten en rijkdommen. Zijne nabestaanden heeft hij gansch uitgeplunderd. Henegaauw, Holland en Zeeland waren het erfgoed zijner nicht, Jakoba van Beieren; zijne aanspraak op Luxemburg had hij door een afgedwongen testament aan zijne moei ontfutseld; zijne neven, de Graven van Nevers en van Etampes, had hij hunne rechten ontnomen, om

<sup>(1)</sup> A. VAN's HASSELT. Biographie Nationale. — CHASTELLAIN heet hem: Celui qui se nomme le grand due et le grand lyon.

Brabant te kunnen binnenpalmen (1). Despotiek en dronken van ijdele glorie, was niets hem heilig: noch de rechten zijner onderdanen, noch de banden der familie, en het was in stroomen bloeds dat hij zijne macht en zijne heerschappij vestigde. Wij weten niet waarom de Geschiedenis hem den naam van den Goede blijft verleenen, welken hij alleenlijk aan de lage vleierij zijner hovelingen te danken heeft (2). Zijne regering noemen sommigen een tijdvak van rijkdom, luister en grootheid, en ook wel van geluk en welvaart, maar wij kunnen niet vergeten, dat zijn absolitismus het graf der vlaamsche gemeentevrijheden heeft gedolven (5).

De overige vorsten, niet zoo machtig (als Philips), ook al waren zij even heerschzuchtig, hebben noch zoo kennelijk, noch zoo opentlijk voor hun doelwit durven uitkomen. Met der Bourgondiërs aankomst op den zetel der meeste gewesten van het Nederland openbaart zich weldra het volkomen overwicht der Grafelijke macht boven die des Adels en van de steden, al ging dat soms met bloedige worstelingen gepaard, die voor enkele oogenblikken de schaal naar de andere zijde schenen te doen overhellen. Het streven naar eenheid van bestuur bij Hertog Philips, in al zijne handelingen merkbaar, sluit natuurlijk ook eenheid van macht des bestuurs in zich, en die hier gevaarlijk is geworden, omdat zij zich vereenigt op het hoofd eens enkelen (4).

In 1452 heerschte Philips in zijn volste luister en grootheid. Buiten het hertogdom van Bourgondiën bezat hij nog die van Brabant, van Limburg en van Luxemburg, het Palatinaat, het graafschap Vlaanderen, die van Henegaanw, Aatrijk, Namen, Holland en Zeeland, benevens het markgraafschap van Antwerpen, de heerlijkheid van Mechelen en nog meer kleinere provinciën. In al die staten had de Hertog, met list en behendigheid, het eigenzelfbestnur der gemeenten door een

<sup>(1)</sup> DE BARANTE. Histoire des Ducs de Bourgagne. Tome IV.

<sup>(2)</sup> Het was slechts na zijne dood, dat men Philips den naam van de Goede heeft gegeven. Binnen zijn leven noemde men hem Philippe l'Asseuré of de Zekere (waarom niet de Halsstarrige?).... et en longue continuance d'expériment de ses mœurs et vertus, il fut nommé le bon due Philippe, et luy est ce titre demouré. OLIVIER DE LA MARCHE.

<sup>(3)</sup> Son règne, long et prospère, s'est signalé par le faste et la majesté dont commença à s'investir le pouvoir souverain, et par la perte des libertés de la Flandre, de ce pays jusqu'alors le plus riche et le plus libre de l'Europe. Préface de l'Histoire des Ducs de Bourgogne, par de Barante.

Les tendances pratiques de son gouvernement consistaient à réprimer tout esprit de liberté. Introduction Historique à la Révolution des Pags-Bas au XVI siècle, par John Lothrop Motley, traduit de l'anglais par Gustave Jotteand et Albert Lacroix.

<sup>(1)</sup> W. HOFDIJK. Ons Voorgeslacht. Vijfde Deel.

onstaatkundig absolitismus vervangen, zonder rekening te willen houden van de zedelijke en stoffelijke belangen en noodwendigheden zijner onderdanen. Vlaanderen alleen onttrok zich langen tijd aan die nieuwe invoeringen en wilde den nek in het gareel niet plooien. En hoe kon het ook anders? Vlaanderen was immers de wieg der gemeentevrijheid, welke het met zijn kostbaarste bloed had groot gekweekt. Twee eenwen lang had men er voor eigene privilegiën en vrijheden gestreden en de roemvolle dagen der Van Artevelden waren nog in het gehengen des volks.

Eene kortstondige rust was het gevolg des reuzenstrijds geweest, binnen welke de vlaamsche gemeenten zich door koophandel en nijverheid hadden ontwikkeld, en tot den hoogsten trap van bloei en welvaart waren gestegen. Die welvaart was men aan de wijze gemeenteinstellingen verschuldigd, en het moet ons derhalve niet vreemd voorkomen, dat onze voorouders, tot het behoud derzelve, eenen strijd waagden, dien wij, — in aandacht nemende de machten waarover de beide strijders beschikken konden, — roekeloos mogen noemen, en die, noodzakelijkerwijze, op het einde ten nadeele der Vlamingen moest uitvallen.

Inderdaad, tegenover de regelmatige en wel afgerigte troepen des Bourgondiërs, welke op honderd slagvelden den vijand van nabij gezien hadden, stelden de vlaamsche gemeenten hare ongebondene benden, bijeen gebracht nit de gilden en neringen, welke, wel is waar met ongehoorde moed en zelfopoffering bezield waren, doch nimmer, door hare gebrekkelijke inrichting, tegen haren machtigen tegenstrever konden opwegen.

Het oogenblik had in 4448 aan Philips gunstig geschenen om der onafhankelijkheid der gemeenten eenen nieuwen slag toe te brengen. Hij stelt, uit eigene macht en zonder het bestuur des lands te willen kennen, eene nieuwe belasting (Caljote) van 18 schellingen parisis op iederen zak zout (1), welke hatelijke impost weldra door een dergelijken tol op

<sup>(1)</sup> De zouttol werd niet door Philips van Valois ingevoerd, zooals men beweert, vermits daarvan reeds wordt gewag gemaakt in 1246, onder Lodewijk-den-Negende, in 1286, onder Philips den-Schoone, en in 1518, onder Philips-den-Lange. Philips van Valois rigtte enkelijk het bestuur in, hetwelk met de ontvangst der rechten belast was. (Ord. van den 20 Maart 1345). Tot hiertoe was de verkoop van het zout aan de bijzondere nijverheid overgelaten, of een uitsluitelijk monopolium der grooten, die het zout aan hunne vassalen verkochten aan een prijs dien zij zelf bepaalden, maar van dit oogenblik af, werd hij het monopolium van den Staat of van den Vorst. De zouttol, in het begin als eene buitengewoone inkomst aanzien, welke alleenlijk met de

het koorn en de tarwe gevolgd werd. Brugge en IJperen onderwerpen zich aan die eischen, maar Gent, dat altijd op de bres stond wanneer het de verdediging der volksrechten gold, verzet zich krachtdadig en tracht het overige van Vlaanderen in zijne tegenkanting mede te slepen. Het volk begint opentlijk te morren. Men vervloekt de belasting als eene uitvinding der fransche vorsten en als noodlottig voor de ontwikkeling des handels. Men weigert volstrekt alle betaling, omdat de tol door de Staten van Vlaanderen niet was toegestaan en de Hertog het recht niet had denzelven op eigen hand te vorderen. (1)

Philips, door dien tegenstand erg verbolgen, versterkt de sloten van Dendermonde, Audenaarde, Rupelmonde en Gavere en wacht het oogenblik der herkiezing van het Magistraat af, om krachtdadige middelen te nemen, indien dezelve hem tegen valt. De kiezing heeft plaats den 17 Augustij 1449. Vier der voornaamste tegenkanters des Hertogs worden door het volk tot het Hoofdschepenschap verheven. Philips vraagt te vergeefs de afstelling der belhamels; de gemeente houdt vol en de vorst roept zijne ambtenaars uit de wederspannige stad terug. De bekende Witte Kaproenen beginnen zich in menigte in de straten van Gent te vertoonen (2). De tweedracht groeit aan; de stad geraakt in vollen op-

toestemming der Algemeene Staten mogt geheven worden; doch onder Karel-den-Vijfde van Frankrijk werd hij alreeds bestendig. Die belasting misnoegde grootelijks de bevolking, en de drukkingen van allen aard, waartoe hare invordering aanleiding gaf, waren dikwijls de oorzaak van bloedige worstelingen. Het woord zouttot, zegt een historieschrijver, had voor de landlieden dezelfde beteekenis als mislukte oogst, overstrooming, hagel en brand; het was in hunne oogen eene helsche instelling.

Zie het Dictionnaire Français Illustré et Encyclopédic Universelle van Dupiney de Vore-Pierre, aan het woord Gabelle.

- (1) Deur dien dat er die Hertoghe Philips van Bourgoengnen (by quaden rade) eene nieuwe eay!joote van XVIII grooten up ele hoet zouts stellen wilde, daer die van den lande, als wesende van alle oude tyden een seer libere natie, in geender maniere toe te bringhen en waeren. Chronycke van den Lande ende Graefseepe van Vlaenderen, gemaeet door Jor Nicolaes Despars.
- (2) Les Chaperons blancs, ces Clauwaerts gantois, étaient les partisans dévoués de la commune et de Van Artevelde. Courageux et belliqueux, ils étaient de toutes les expéditions périlleuses, à la tête de toutes les insurrections, disposés à l'attaque, comme à la résistance.

Dans le principe, les Chaperons blanes n'étaient qu'une sorte de garde urbaine. Quand Jacques Van Artevelde organisa la population gantoise en trois classes : les rentiers, les petits métiers et le grand métier des tisserands, les Chaperons blanes formèrent la garde du doyen des rentiers, premier échevin du collège de la Keure.

A Gand les gildes guerrières adoptèrent le Chaperon blane comme un signe distinctif, et ces cohortes turbulentes se livrèrent à tous les excès qui marquaient les contiroer en geeft zich over aan buitensporige en bloedige wanorders, welke aan de dramatische voorvallen van vroegere jaren doen gedenken (1).

In die worsteling der vrijheid tegen de overheersching schaarde het Land van Waes zich onder de vaan der Gentenaars. De macht en de onderstand dezer laatsten kwamen hun vooral toe uit dit Land en nit de steden Hulst, Bochoute, Assenede en Axel, welke men de Vier-Ambaehten noemde. Het waren die vruchtbare streken, welke den opstandelingen levensmiddelen toezonden en wier inwoners hun het meest genegen waren (2). Vóór de afkondiging des zouttols hadden die van Brugge aan de Gentenaars beloofd, met hen tegen den Hertog samen te spannen (5); doch, zij waren kort nadien der goede zake afgevallen. De Gentenaars besloten zich daarover te wreken. Om Brugge te gaan verrassen brachten zij een magtig leger te been, in hetwelk zich verscheide Waessche keurbenden bevonden. Philips verbood den Waesenaren aan de oproerlingen te gehoorzamen, ofschoon dezen zich den naam van heeren van dit Land toeëigenden. In plaats van zich te onderwerpen, zond het Waessehe Magistraat eene kraehtige protestatie tegen dit verbod uit, waarin het bovendien zich tegen de nieuwe belastingen verzette, als zijnde tegen den wil en de toestemming van den algemeenen lande geëiseht, hetwelk, volgens de letterlijke uitdruk-

nuelles guerres civiles du moyen-âge. Sous le règne de Louis de Male ils devinrent aussi nombreux que redoutables, et eurent pour chefs Jean Hyoens, ancien doyen des bateliers Gantois, puis Jean Bruncel, Pierre Van den Bossehe, Rase Van Herseele, Jean de Lannay, Pierre Dewinter. En 1379 ils pillèrent et incendièrent le beau château comtal de Wondelghem, ainsi que d'autres manoirs féodaux, et ils s'emparèrent même de la ville de Gand, après avoir défait et tué le haut-bailli Wouter van Outrive, qui avait voulu les soumettre ou les anéantir.

Lors de leurs révoltes, on voyait les Chaperons blanes surgir de toutes parts, et souvent au nombre de plusieurs milliers, gens des divers corps de métiers de Gand. En 1379 dix mille Chaperons blanes se portèrent à Bruges et à Damme; la même année douze mille firent une excursion à Courtrai, et en 1580 cinq mille hommes de cette piétaille plébéenne s'emparèrent d'Audenarde. Partout la dévastation, le pillage et le meurtre marquaient leur fatal passage.

Malgré les tentatives faites pour les dissoudre, les Chaperons blancs existèrent jusqu'à la fin du XVe siècle. Ils furent abolis définitivement par le traité de paix de Cadsand, conclu à l'Ecluse entre les Gantois et l'empereur Maximilien, le 29 Juillet 1492.

Album du Cortége Historique des Comtes de Flandre, par Félix De Vigne et Edmond De Busscher.

- (1) A. VAN HASSELT. Biographic Nationale.
- (2) DE BARANTE. Histoire des Dues de Bourgogne. Tome V.
- (3) Chronique de Chastellain, Livre III, Ch. VII.

king, was contrarie aan alle rechten en oude ercommen, smakende meer specie van tyrannie, als rebellie van de ondersaten (1). Zij voegden er bij, dat zij den vorst, door alle andere geldmiddelen en opbrengsten, in de noodwendigheden zyns staats gaarne begeerden te helpen en met lijf en have bij te staan, maar alle betaling van den onregtvaardigen tol weigerden. Hiermede nog niet te vrede, deden zij Govaart Braem, Bailliuw van het Land van Waes, aanhouden en aan de Gentenaars overleveren, omdat hij een hardnekkig aanhanger van den Hertog was gebleven. Die aanhouding gebeurde te St. Nikolaas terwijl de Bailliuw, met de justicieroede in de hand, ter vierschaar zat. Govaart Braem werd te Gent onthoofd (2). Philips besloot de dood zijns getronwen

Manifest van Philips tegen de Gentenaars, 31 Maart 1452.

Het origineel van dit stuk berust in de Archiven van Doornik. De Beer Fred. Hennebert had eene kopij ervan aan den heer Gachard bezorgd, die dezelve in zijne Doeuments incidits, Deel 2, bladz. 96, heeft opgenomen. In eene Nota, bladz. 107, doet 's Rijksarchivist vermoeden dat het hier Boudewijn de Vos betreft, die insgelijks Bailliuw van den Lande van Waes schijnt geweest te zijn. Zulks is eene dwaling; het kan hier niemand anders dan Govaart Braem gelden, die, zooals wij reeds zegden, te tient onthoofd werd, zooals blijkt uit de volgende aanhaling uit het Dagboek der Gentsche Collatie van de jaren 1446 tot 1515, door J. B. Schayes, bladz 250.

Item, 's maendaegs voornoemt, ten neghen hueren, den XXVII<sup>e</sup> dach van Maerte, anno LI voor Paesschen, waeren by den drie Hooftmannen ghedaen onthoofden voor den Steegere van den Chastelette (\*), Godevaert Braem, (en den) hoochbaeliu van den lande van Heylbroue.

Govaart Braem wordt hier niet aangeduid als bailliuw van het Land van Waes. De Gentenaars betwisten hem dien titel, omdat hij door den Hertog van Bourgondiën, en niet door hen, was aangesteld. Zij beweerden Heeren van het Land van Waes te zijn en aldus alleen het regt te hebben van deszelfs Bailliuws te benoemen.

De proposition, voorstellen, heesschen, begheerten ende verzoueken ons geduchts heeren ende princhen, 's Graven van Vlaenderen, overghegheven ter dachvaert te Rycele, gle-houden jeghen de ghedeputeerde van der stede van Ghendt (1452), vervat in voornoemd Dagboek der Gentsche Collatie, bladz 584, behelst aangaande dit punt nog de volgende bijzonderheden.

<sup>(1)</sup> VAN DEN BOGAERDE. Het distrikt van St. Nikolaas, voorheen Land van Waes. Tweede Deel.

<sup>(2) . . . .</sup> Commeetent, ordonnent et mandent ordonner et commeetre de par eulx capitaines, hooftmans, commestables, dizeniers, et chiefz ès villaiges; envoient au pays querir, prendre et amener prisonniers audit lieu de Gand, noz officiers et autres bonnes personnes qui riens n'ont meffait et meismement ont nagaires envoyé querir nostre bailli de nostre terroir de Waize, lequel ilz trouvèrent estant en jugement et tenant vierseare de par nous et en nostre nom, la verge en la main, pour faire loy, raison et justice à toutes parties et néanmoins le prindrent en eet éstat et l'emmenèrent prisonnier audit lieu de Gand; et après qu'ilz l'ont tenu par aucuns jours, ilz l'ont fait morir, contre Dieu et raison.

<sup>(\*)</sup> Een gevang op het Gravensteen.

dienaars te wreken. Hij verzamelde een talrijk leger en snelde naar Lokeren, om de Waesenaars te kastijden. De Gentenaars zonden eene bende van twee houderd soldaten ter hulp aan hunne bondgenooten, die den molen van Zele en het slot van Sersanders in vlammen zetleden. De Hertog verbrandde op zijne beurt heel Rupelmonde, ter

Wij laten het vermoeden van oneerlijkheid ter zijde, dat men op Govaart Braem wil doen wegen, en dat wij aan eenen opgewonden geest van partijschap toeschrijven, om enkelijk te bewijzen, dat, in boven aangehaalden uittrek, de Gentenaars, tot hunne verregtvaardiging, beweeren dat Govaart Braem geen Bailliuw van het Land van Waes kon zijn, doordien, ingevolge een oud privilegie, de Bailliuw van Gent, tevens Bailliuw van dit Land was, en de door hem aangestelde titularissen sleehts als zijne plaatsvervangers mogten aanzien worden. Dit gevoelen werd ondersteund door Meester Jan Popincourt, advocaet, in zijne Instructie ghedaen uuter name van den ghedeputeerden van Ghendt up 't eurte van al der materien, omme daer af t'hebbene memorie den ambassadeurs van den conine van Vrankeryeke. (Dagboek der Gentsche Collatie, Bladz. 418).

« Item, à la mort du bailli de Waze, dient qu'il n'estoit bailli, qu'il estoit recep-» tateur des bannis et malfaicteurs pour argent et qu'à ceste cause les hooftmans le » fisrent mourir, qui depuys ont été décapitez pour leurs demerites, comme dit est. »

Smaensdaehs, den XXVII van Maerte (1451) wiert Godevaert Braem, die bailliu van den lande van Waes, met Jan Hallebroeck, omthooft ter plaetse voren verhaelt, omme dieswillen dat hy zynen natuerelieken heere ende prinee ghetrouw bleef, ende met die eapiteynen van Ghendt geenssins huilen en wilde; welcke justieie volbroeht zynde, men voerde zyn doode liehame zeer eerliek, met vier barnende stallichten, ten lande van Waes waert. — Chronyeke van den Lande ende Graefseepe van Vlaenderen, gemaect door Jot Nicolaes Despars.

<sup>«</sup> Item, et avec ee a fait proposer mon dit seigneur que ceulx de Gand se transportèrent à Waes, prindrent le bailli de Waes, qui estoit. . . . (Govaart Braem), le menèrent à Gand et incontinent le decapitèrent.

<sup>»</sup> Respondent que celuy qui fut executé à Gand s'y portant comme bailli de Waes, n'estoit point bailli d'iccllui lieu, ja feust qu'il en eust commission de mon dit seigneur le duc et que sur icelle il fut accepté par les hommes feodaulx et eschevins à leurs. . . . et aultres choses appartenantes à l'office de bailli de Waes, par le contenu d'ung prevylège le bailli de Gand est hailli de Waes et Quatre-Mestiers et ne sont les baillis de ces lieux que lieutenants du bailli de Gand et faut qu'ilz soient par ses lettres à ce substituéz; il n'y avoit pour lors que celluy que l'on disoit estre bailli de Waes, ne avoit en longuement par avant nul bailli de Gand, ainsy ne pooit il y avoir bailli de Waes, qui est clair, mais (fut) comme Godevaert Bracm, et non comme hailli, pour ses démerites d'avoir soustenu et laissé commissaires au dit pays de Waes, plusieurs banniz et d'aultres delinquants dont il avait prins de l'argent, décapité par les trois premiers llooftmans qui se disoient de ce estre plainement informez, lesquels Hooftmans firent plussieurs malveillens exploys sans consentement du peuple et furent pour leurs deffaultes depuys mesme tous trois exécutez.

nitzondering van het slot, hetwelk hij in zijn bezit hield (1). Gent beantwoordde die onmenschelijke daad met de nog onmenschelijkere onthoofding van! Jan van Steelandt en Pieter Vantkin, Hoofdschepenen van den Lande van Waes, insgelijks verdacht van samenspanning met den Hertog en overtuigd dat zij met onderhandelingsbrieven eenige gemeenten aangeraden hadden, het jok der Gentenaars af te schudden, om zich weder onder de gehoorzaamheid van Philips te stellen (2).

De Hertog verzamelde een aanzienlijk leger te Dendermonde, een voornaam vrededigingspunt door zijne ligging op de Schelde, en deed eene versterkte brug over die rivier werpen, om langs daar in het Land van Waes te vallen en Gent te verrassen. Jan van Lannoy, Anthoon van Croy, Andries van Humières en Jaak van Lalaing, allen ridders van het Gulden Vlies, de heer van Bugnicourt, de heer van Fretin, Morelet van Renty en Jan, bastaard van Renty, vergezeld van een groot getal jonge edellieden, die reikhalsden om den vijand te ontmoeten, trokken op Hemelvaart (18 Mei 1452), met het krieken van den dag, de brug over naar Lokeren. Meest al de boogschutters des Hertogs, ten getalle van vier honderd (3), welke onder de bevelen van Jan van Renty stonden, namen deel aan den uittogt. De wegen waren op vele plaatsen opgebroken en talrijke grachten, door de Gentenaars tot hunne verdediging gedolven, verhinderden den marsch der Bourgondiërs.

Men verwachtte zich te Lokeren aan geenen aanval; alleenlijk had men de Heirbrug uit voorzorg afgebroken en dezelve door eene smalle plank vervangen, over welke men met groote moeite te voet kon heenstappen (4). De Bourgondiërs geraakten nogthans over de Durme en vielen in het dorp, uit hetwelk zij de Gentenaars weldra verdreven hadden. Een Bretonsch schildknaap, Johan de la Forest, was de eerste bij den aanval (5). De Bastaard van Renty hield in het midden van

<sup>(1)</sup> Tsoudachs daer naer (14 Mei) dede die prinee tallen eante tvier te Rijpelmonde steken, zo dater theeneghadere al verbarnde, ghereserveert alleenliek teasteel. — Chronycke van den Lande ende Graefscepe van Vlaenderen, door Jot Nicolaes Despars.

<sup>(2)</sup> Item tsmaendaechs den XV<sup>ca</sup> daeh van meye, waeren ter maeret up 't seavault onthooft Jan van Steelotter (Steelandt) ende Pieter Meeukin (Vantkin), die als ghedeputeert van princen zyde hadden gheeomen ghezyn in 't landt van Waes, omme 't vole te bekeerne ten prince waert.... — Dagboek der Gentsche Collatie van de jaren 1446 tot 1515, door J.-B. Schayes.

<sup>(3)</sup> Chronique de Chastellain, Livre III, Ch. VII.

<sup>(4)</sup> KERVYN DE LETTENHOVE. — Histoire de Flandre, Tome III, Livre Scizième. — Chronique de Chastellain, Livre III, Ch. VII.

<sup>(5)</sup> Chronique de Chastellain, Livre III, Ch. VII.

het viek stil en de boogschutters, welke in het algemeen betaalde manschappen waren, plunderden en roofden de huizen twee nren lang. Eenige inwooners en oproerlingen (1) waren op den toren gevlugt en verdedigden er zich hardnekkig tegen Humières. Volgens het *Dagboek der* Gentsche Collatie bleven er in de kerk niet min dan zeventig gesneuvelden van den kant der Bourgondiërs (2).

Intusschen hadden Jaak van Lalaing, Morelet van Renty en de overige edellieden de Gentenaars nagezet, welke van dorp tot dorp vlugtten. Doch, het noodgeklep der torens der omliggende gemeenten had de bewooners der streek reeds van den aanval onderricht. Van alle kanten kwamen zij toegesneld, dezen langs de groote baan en de anderen over velden en hagen, en weldra stonden meer dan drij duizend Waesenaars vóór Lokeren, die zich van de Heirbrug meester maakten en aldus den vijand den terngtogt afsneden. Dan staken zij zelf het dorp in brand en vielen op de ongelukkige boogschutters, waarvan zij er een groot deel doodden. De edellieden kwamen terug en bevonden zich nu in het grootste gevaar. Wanneer zij de brug terug over wilden trekken, randden de Waesenaers hun aan, en, met hunne bogen en lange spiessen, doorboorden zij de paarden en brachten zij de wapenlieden zonder genade om (5).

Jaak van Lalaing, dat een heldhaftig krijgsman was, vreesde echter voor niets en wierp zich door de spiessen heen om zijne troepen te verzamelen. Hij snelde van de eene plaats naar de andere en trachtte zijne wapenmakkers nieuwen moed in te storten. Te vergeefs! Verscheide soldaten stroopten hunne bovenkleederen nit, om aldus gemakkelijker te kunnen vlugten. De heer van Lalaing blijft met zeven van de zijnen stand honden en waadt menige keeren door de rivier om de achterblijvers te redden. Vijf paarden zijn reeds onder hem dood geschoten, wanneer hij ontwaart dat zijn broeder Philips nog onder de vijanden is. Hij stort zich op nienw in het water, en, gevolgd door eenige manschappen, ontrukt hij hem aan de Waesenaars (4). Onder de edellieden,

<sup>(1)</sup> Volgens Chastellain wel drij a vier honderd.

<sup>(2)....</sup> Item, 's donderdaechs den XVIII<sup>co</sup> van meye, dwelcke was den Ascensioens daeh, bleven te Lokeren, in Sente Laureys kercke, wel tseventich lieden van Isprineen zyde ende men haddere af wel XL oft L peerden, zonder die doot bleven.

<sup>(3)</sup> Mémoires de Messire OLIVIER DE LA MARCHE, Premier Livre, Chapitre XXV.

<sup>(4)</sup> De heer Kervyn de Lettenhove, in zijne Histoire de Flandre, Livre Seizième, geeft ons de volgende biografische bijzonderheden over den dapperen Jaak van Lalaing.

Son père appartenait à l'une des plus illustres maisons du llainaut; sa mère était

welke zich het neest hierbij ouderscheidden noemt men Gaspaard van Dourtan, een Bourgondisch schildknaap, Jan Rasoir, een Henegaauwer, en bijzonderlijk Anthoon de la Plume, de gek des Graven van Charolais (1), die den heer van Lalaing geen stond verlaten had. Zonder het heldhaftig gedrag van dien laatsteu ridder was niet een enkel Bourgondiër ontkomen. De Bastaard van Renty, die de banier droeg, had dezelve schandelijk weg geworpen, om des te gemakkelijker de wijk te kunnen nemen. Croy, Humières en Launoy volgden zijn voorbeeld (2). Alles vlugtte! Het meestendeel der ruiters verlieten hunne paarden om met meer zekerheid de hinderpalen te ontkomen welke zich voor hen opdeden; doch, hoe dieper zij in een land drongen, dat door breede grachten en nedergevelde boomen verdedigd was, hoe erger hun toestand werd. De kreet: daar zijn de Gentenaars! joeg hun eene vrees aan, welke de moedigsten zelf niet kosten verwinnen (5).

Meer dan twintig paarden waren bij het overtrekken der Durme in den modder blijven steken (4). Vier honderd Pikardiërs (5), waaronder veertig trouwlooze en overgeloopene Gentenaars, zijn, volgens de Chronycke van Vlaenderen, hierbij omgebracht, en Jan de Raedt, presentmeester des Hertogs, werd door Michiel Stoppelaer, aanvoerder der Witte Kaproenen, onthoofd.

Dat men hier nog bijvoege het verbranden van Stekene, door Jaak

fille du sire de Créquy. Le chroniqueur qui écrivit sa vie retrace longuement les soins dont on entourra les premières années du jeune banneret, qui mérita plus tard d'être surnommé « le bon chevalier ». Jusqu'à l'âge de sept ans on le laissa aux mains des femmes, mais lorsque « le père, qui estoit sage et prudent, regarda qu'il estoit en bon âge » pour l'endoctriner et faire apprendre, l'enfant fut baillé à un elere pour l'enseigner, » lequel, en assez bref terme, le rendit expert et habile de bien seavoir parler, ensettendre et écrire en latin et en françois : de seavoir deviser de chasses et de voleries, » nul ne l'en passoit; de jeux d'échees, de tables et de tous autres ébattements que » noble homme devoit savoir, il estoit instruit et appris plus que nul homme de son » âge; car, à la vérité dire, Dieu et nature à le former n'avoient rien oublié. » A la cour du due, tout le monde aimait Jacques de Lalaing. Les chevaliers vantaient son adresse à manier les armes; les dames admiraient sa beauté, et « assez y en avoit » d'elles qui eussent bien voulu que leurs maris on amis eussent été semblables à luy. »

<sup>(1)</sup> Un fol joyeux, qui estoit au Comte de Charolois, zegt Olivier de la Marcue.

<sup>(2)</sup> Chronyke van Vlaenderen, door N. D. en F. R. Tweede Deel.

<sup>(5)</sup> KERVYN DE LETTENHOYE. - Histoire de Flandre, Tome III, Livre Seizième.

<sup>(4)</sup> Chronique de Chastellais, Livre III, Ch. VII.

<sup>(5)</sup> De Bourgondiërs waren ook onder de algemeene benaming van Pikardiërs bekend.

Meussone, hetwelk het gevecht van Lokeren kortelings opvolgde, (1) en men zal met ons moeten bekennen, dat het Land van Waes maar al te dikwijls en meer dan andere streken de schouwplaats der oorlogsdaden van dit tijdstip is geweest (2). Die erge en bloedige gebeurtenissen waren echter niets in vergelijking met den slag bij Rupelmonde, welke korts nadien geleverd werd en dien wij eene der merkwaardigste heldendaden van dit tijdstip mogen noemen. Merkwaardig omdat dezelve drij dagen duurde, - want de wapenfeiten, welke binnen de twee dagen voor de eigentlijke samentreffing der legers plaats grepen, kunnen onmogelijk van het voornaamste feit gescheiden worden -; merkwaardig door de macht waarover de beide strijders konden beschikken, door de talrijke troepen en door de bekwame bevelhebbers en krijgsmannen welke er deel aan namen, en vooral door de erge gevolgen welke hij voor den overwonnen had; want, men neme het in acht, de slag bij Rupelmonde was het voorspel van dien van Gavere, waar de Gentenaars hunne nederlaag met het verlies hunner duurgekoehte privilegiën en gemeentevrijheden moesten bekoopen.

Al de historieschrijvers, welke de Nationale Geschiedenis of de bijzondere lotgevallen van Vlaanderen tot onderwerp namen, gewagen van den slag bij Rupelmonde (5). Olivier de la Marche, Enguerrand de Monstrelet en Georges Chastellain, drij voorname kronijkschrijvers, geven een naauwkeurig verhaal van het wapenfeit. Het is bijzonderlijk aan die laatste bronnen dat wij verplicht zijn geweest, onze beschrijving te gaan putten, er, daar waar het noodig is, de beoordeeling van andere schrijvers, de getuigenis der oorkonden en de vrucht onzer eigene opsporingen bijvoegende. Olivier de la Marche was ooggetuige van het feit, maar, even als Monstrelet en Chastellain, een warme aanklever van het Bourgondisch huis, en daardoor van partijdigheid niet vrij te pleiten. Van den kant der Gentenaars ontbreekt het officieel verhaal. Onze vlaamsche burgers, die zich ten allen tijde dapper

<sup>(1)</sup> Item, sdonderdaechs 's nuchtens, troe Jacop Mecussins (Mecussone), hooftman van Sente Jans prochie, uute in 't Landt van Waes waert met eenen nieuwen heire, met twee mannen ut eleker eoninestavelrien...

DAGBOEK DER GENTSCHE COLLATIE van de jaren 1446 tot 1515, bladz. 292.

<sup>(2)</sup> Over het aandeel dat de bewoners van het Land van Waes aan de beroerten van dit tijdstip hebben genomen, raadplege men de Genade-akte van Hertog Philips, welke wij verder, onder Bijlage n° 1, mededeelen.

<sup>(5)</sup> Professor David, in zijne Vaderlandsche Historie, is, bij onze wete, de eenigste schrijver welke van dien slag geen woord rept.

wisten te verdedigen, achtten die overdrevene en betaalde lofbazniners overbodig en lieten dezelve, als een voorwerp van luxe, aan de grooten over. Waar de partijdigheid te erg doorstraalt, hebben wij, het recht altijd in het oog houdende, ons eigen gevoelen laten beslissen, om den lezer met geene beredeneringen te vermoeien en den samenhang des verhaals niet te stooren.

Eenige schrijvers, waaronder voornoemde Olivier de la Marche en Enguerrand de Monstrelet, beweren dat de slag bij Rupelmoude op den achtsten Junij 1452 zou voorgevallen zijn. Zulks is eene dwaling. Het is niet den achtsten, maar wel den zestienden Junij, dat het feit heeft plaats gehad, zooals het blijkt, niet alleen uit Despars, het Dagboek der Gentsche Collatie (1), de Chronyke van Vlaenderen (2) en meer anderen, maar bovendien uit de drij oorspronkelijke brieven van Philips-den-Goede, welke wij verder op bladzijde 104 in nota mede deelen, en waarvan er twee den maandag vóór het gevecht, onder dagteekening van den 12 Junij, en de derde op het oogenblik van het vertrek des Hertogs uit Dendermonde, wezende den veertienden, geschreven zijn. De eerste dier brieven is gericht tot het Magistraat van Mechelen, en bij denzelven verzoekt Philips, hem, tot het overzetten zijner troepen te Rupelmonde, al de pleitschuiten te zenden, waarover men beschikken kan. De juistheid onzer aanhaling is ons ook bewezen door het bevel van Philips, den 7 Junij te Brussel uitgevaardigd, en waarbij hij al zijne onderdanen beveelt, zich den 14en naar zijne legerplaats in Vlaanderen te begeven, om tegen de wederspannige Gentenaars op te trekken (5). Onze dagteekening wordt ook aangenomen

Lille, le 26 Septembre 1864.

Monsieur.

<sup>(1)</sup> Bladzijden 291 en 292.

<sup>(2)</sup> De Chronyke zegt: Dit gevegt is aldus gliebuert op den 16 Junius.

<sup>(3)</sup> Die brief berustte certijds in het Generaal Archief van het Departement van het Noorden, te Rijsel. Gaarne zouden wij dit voor ons zoo belangrijk stuk hier medegedeeld hebben, indien hetzelve niet ten ongereede geraakt was, zooals blijkt uit den volgenden brief, dien de Heer Desplanque, Archivist van het Noorden, ons diesaangaande wel heeft willen toezenden.

M. le Préfet du Nord m'a renvoyé, pour y être fait droit, votre demande de recherches sur la Bataille de Rupelmonde.

Nos anciens inventaires, rédigés avant la Révolution, indiquent deux documents ayant trait à cette affaire.

<sup>1</sup>º 1452, 16 Mai, « Lettres du duc de Bourgogne pour faire publier, ès châtellenies de Lille, Douai et Orchies, le ban et arrière-ban, contre les Gantois rebelles. »

door de voornaamste hedendaagsche Belgische geschiedenisschrijvers. waaronder Kervyn de Lettenhove, in zijne Histoire de Flandre en Theodore Juste, in zijne Histoire de Belgique. Die bewijzen alleen waren voldoende om onze gezegden te staven; maar, wij vinden nog meer onwederlegbare getnigenissen in de tijdsberekening dier jaren. Inderdaad, het jaar 1452 begon den 9 April, wezende den eersten Paaschdag, en derhalve viel de feestviering der Hemelvaart, zooals wij hiervoren reeds zegden, op den donderdag 18 Mei. Zulks blijkt tevens uit het Dagboek der Gentsche Collatie. Olivier de la Marche en Monstrelet zeggen in hunne kronijken dat de achtste Junij een vrijdag was. Als wij nn onze tijdsberekening, die de juiste is, aannemen, en tot gemelde dagteekening opklimmen, dan vinden wij, dat de achste Junij, niet een vrijdag, maar wel een donderdag moet zijn. Dat onze tijdrekening juist is blijkt ook uit eene oorspronkelijke rekening van dit jaar, welke wij voor oogen hebben, en welke aanvangt: Dimanche second jour de Juillet l'an mil CCCC cincquante deux.... Men ziet het : de beide kronijkschrijvers, alhoewel ooggetuigen van het feit, spreken hun eigen tegen en vellen hun eigen vonnis. Hunne dwaling is niet te verwonderen, maar wel te verontschuldigen. Hunne werken zijn geen dagboek, waarin zij iederen avond de voorvallen des dags aanteekenden. maar kronijken, welke lange jaren nadien bij herinnering geschreven werden en in dewelke een misslag als deze gemakkelijk kon begaan worden (1).

Er kan dus geen verdere twijfel meer plaats hebhen aangaande den dag waarop de slag bij Rupelmonde zou moeten geleverd geweest zijn, en wij denken het pleit diesaangaande genoegzaam bewezen.

<sup>2</sup>º 1452, 7 juin. « Ordre du même, à tons ses sujets, de se rendre au Camp qu'il tiendra en Flandre, le 14 Juin, pour aller à la reneontre des Gantois rebelles. »

A mon grand regret, je n'ai pu retrouver les volumes manuscrits dans lesquels ees deux actes étaient enregistrés.

Je conserve d'autant moins l'espoir de mettre la main sur les dits volumes, que je viens de me livrer à une révision complète et à une classification entièrement nouvelle de tous les registres de nos archives civiles, et que ceux qui vous eussent intéressé ne se sont point présentés à moi dans le courant de cette opération, dont j'ai attendu la fin avant de vous faire connaître le résultat infruetueux de mes recherches.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.

L'archiviste du Nord, A. DESPLANQUE.

<sup>(1)</sup> Olivier de la Marche was reeds vijf en veertig jaar oud, toen hij aan zijne Mémoires begon te werken. Zie het eerste Bock derzelve.

Wij behonden tot eene andere gelegenheid de beschrijving van Rupelmonde, — zijne opkomst, zijnen bloei en zijn verval. Wij moeten echter zeggen, dat het, in de XVe eeuw, eene der aanzienelijkste en misschien wel eene der volkrijkste steden van Vlaanderen was, en voegen er, als topografische bijzonderheid voor de klaarheid onzes verhaals bij, dat het aan de Schelde, in het zicht der watering des Rupels, — van waar het zijnen naam ontleent, — is gelegen, en ten dien tijde eene sterke plaats was, voorzien van vier poorten (1) en verdedigd door eene kolossale sterkte genaamd het slot van Rupelmonde. (2)

De Gentenaars (3) waren van Lokeren, langs de polders, tot vóór Autwerpen getogen. In die zware en eenigzins moerassige gronden zagen zij zich veilig voor de aanvallen der Bourgondische ruiterij. Dan zakten zij het linker oever der Schelde af tot aan Basel, op omtrent twee mijlen van Rupelmonde, ten einde het nieuwe leger van Philips Gentwaarts te dringen en het van Brabant af te snijden, van waar het gemakkelijkst zijne versterkingen ontving. Te Basel had men eene sterke verschansing opgeworpen, welke van eene talrijke artillerij voorzien was. Elke gilde had uitsluitelijk daartoe eene couleuvrine doen gieten, waarop haar wapen stond, zoodat het getal vuurmonden tot omtrent zestig moet beloopen hebben, ongeminderd die welke de Gentenaars reeds vroeger bezaten. Hun aanvoerder was Wouter Leenknecht, een man stoutmoedig tot de uiterste grenzen en reeds beroemd door de inneming en plundering van Geeraardsbergen.

De verschansing bestond uit eene wijde legerplaats, omperkt met palissaden, waarbij stevige slagboomen of hameien de verschillige toegangen afsloten. Op dit uitgestrekt plein verheffen zich een oneindig getal legertenten, waarvan die des aanvoerders gemakkelijk te

<sup>(1)</sup> Die poorten waren : de Waterpoort, de Gentsehe of Waessehe poort, de Antwerp-sche poort en de Koeipoort.

<sup>(2)</sup> Le Chateau de Rupelmonde doit avoir existé dès le XIe siècle, mais il fut entièrement reconstruit au XIIIe par Marguerite II, Comtesse de Flandre. Bâtis en carré long, assez irrégulier, ses murs très élevés étaient flanqués d'un grand nombre de demi-tours rondes et d'une faible saillie. L'entrée, placée à un des petits côtés, était surmontée d'un gros et haut donjon carré.

Histoire de l'Architecture en Belgique, par A. B. Schayes, Tome IV.

<sup>(3)</sup> Wij gebruiken hier de algemeene benaming van Gentenaars, doeh moeten den lezer indachtig maken, dat het vlaamsche leger niet uitsluitelijk uit inwooners van Gent was samengesteld. Wij hebben reeds gezegd dat een groot getal Waesenaars er deel van maakten. Zie daarover de Bijlage n° 1.

herkennen is aan de Gentsche vlag die er boven waait, voerende den zilveren leenw op het zwarte veld, geboord met witte franjen. (1). De ligging der verschansing was allerbest gekozen; van de linkere zijde was zij door het dorp en de Schelde beschermd; langs achter bevond zich de Cruybeek, welke haren naam aan eene aanpalende gemeente heeft gegeven; vóór haar had zij de onde Romeinsche heirbaan van tweeden rang, leidende van Dendermonde naar het Vlaamsch Hoofd, en rechts, doch op een zekeren afstand, leunde zij op een deel dier zelfde baan en op de boschachtige streken van Haasdonck. Bij middel der doorsteking der Scheldedijken kon men het Baselbroek, hetwelk alsdan zoo uitgestrekt niet was als heden, onder water zetten, waardoor men een natuurlijk bolwerk langs de Rupelmondsche zijde bekwam. Niet verre van de verschansing, in de richting der rivier, bevond zich het kasteel van Wissekerke; of hetzelve in het bezit der Vlamingen was, weten wij eehter niet.

Na de nederlaag van Lokeren had de Hertog van Bourgondiën zijn leger, afgrijselijk verminkt en sterk in tal verminderd, te Dendermonde zien terng komen. Wat nog overbleef was zijn bestaan aan Jaak van Lalaing verschuldigd. De Vorst ontving den dapperen ridder met minzaamheid, en, bevolen hebbende dat men zijn avondmaal achter het bolwerk zon opdisschen, noodigde hij al de edellieden uit om hetzelve met hem te deelen en deed hij Lalaing nevens hem plaats nemen, om zich, zegde hij, naar de goede onde gebruiken te gedragen en den waardigsten krijgsman te vereeren.

Het moet niet vreemd voorkomen dat de onderstane nederlaag Philips hard verbitterde en de wraak des geduchten Hertogs zich niet lang liet wachten. Hij riep de bezettingen van Kortrijk, Aalst en Audenaarde in het veld, om met de versche troepen, die uit Amiens en Pikardiën op weg waren, een sterk leger te maken (2); verzamelde omtrent Dendermonde al de machten waarover hij beschikken kon en deed de beide oevers der Schelde bezetten, opdat de benden, welke hij in het Land van Waes zond, eene veilige wijkplaats en het middel om zich te versterken zouden gevonden hebben. Zijn neef, Jan van

<sup>(1)</sup> La bannière de Gand, de sable au lion d'argent, était primitivement bordée d'or et d'azur, émaux des armes gironnées du comté de Flandre; plus tard elle fut entourée d'une frange blanche. Elle était peinte sur toile, d'une assez grande dimension et très pesante. Cette bannière ne se déployait qu'aux jours de combats et de solennités publiques.

Album du Cortège historique des Comtes de Flandre, par Felix Devigne et Edmond De Busseier.

<sup>(2)</sup> Chronyke van Vlaenderen, door N. D. en F. R.

Kleef, vergezeld van een aanzienlijk getal duitsche edellieden en kranekijniers (1), was hem met een talrijk leger komen vervoegen; zijn zoon Karel kwam hem met niet minder krijgsvolk bij, en thans zon Philips de kans wagen en het wederspannig land binnen rukken. Hij schreef brieven aan het Magistraat van Mechelen, waarbij hij hetzelve aanzocht, zooveel pleitschuiten mogelijk af te zenden als er noodig waren tot het overzetten zijner troepen vóór Rupelmonde; hem twee tenten en zes paviljoenen voor zijn kamp te leenen en zijne verschansplaats van de noodige mondbehoeften te voorzien (2).

Den dertienden Junij was alles in gereedheid en nog dienzelfden dag werden de wachtmeesters en foeriers, onder het bevel van den heer van Contay, hofmeester der hertogin van Bourgondiën, uitgezonden.

Het was insgelijks in de maand Junij, doch een honderd-vier-enzestig jaren vroeger, dus in 1288, dat de vermaarde slag van Woeringen aanvang nam. De beschrijvers van den strijd van den onver-

Ĩ.

Brief van Philips aan de Magistraten van Mechelen, hun verzoekende, hem tot het overzetten zijner troepen, at de pleitschuiten te zenden waarover zij beschikken kunnen: 12 Junij 1452.

De par le Due de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, pour ce qu'il nous est besoing et tres necessaire de incontinent avoir grant nombres de pletes (') pour passer l'eaue d'un lez à l'autre, nous
escrivons pardevers vous et vous requerons bien acertes que de ce nous vueilliez secourir, et autant que finer et recouvrer en pouriez les vueilliez envoier devers nostre
tonlien de Riplemonde, et sur ce faire diligence telle, que lesdites pletes soient audit
tonlieu demain au soir au plus tart : en quoy faisant, vous nous ferez très singulier plaisir.
Et, au regart de ce qu'il conviendra pour ce paier, nous en ferons si bien, que chasenn
en tant qu'il lui touche en sera content; et si ne tendrons pas longuement lesdites
pletes. Si ne nous vueilliez de ce faillir, sur tout le plaisir que faire nous desirez.
Tres chiers et bien amez, Nostre S<sup>e</sup> soit garde de vous l' Escript en nostre ville de
Tenremonde ce lundi xije jour de juing.

Et enjoingnez aux conduiseurs desdites pletes qu'ilz fassent ce que nostre capitaine de Ryplemonde leur ordonnera.

<sup>(1)</sup> Kranekijniers werden aldus genaamd naar den ijzeren haak waarmede zij hunne kruisbogen opspanden en dien men den naam van *Kranekijn* gaf.

<sup>(2)</sup> De origineelen dier brieven berusten in het Archief van Mechelen. De heer Gachard deelt dezelve mede in het tweede deel zijner Collection de Documents inédits concernant l'histoire de la Belgique. Wij denken dat die belangrijke bewijsstukken hier ook niet misplaatst zullen wezen.

saagden Jan- den- Eerste tegen den arglistigen Zegevaart, aartsbisschop van Keulen, zooals Van Heelu en anderen, maken naauwelijks

A nostre Escoutette de Malines ou son lientenant et à noz tres chiers et bien amez les communemaistres, eschevins et conseil de nostre ville de Malines.

11.

Brief van Philips aan de Magistraten van Mechelen, hun verzoekende, hem twee tenten en zes paviljoenen voor zijn leger te leenen : 12 Junij 1452.

De par le due de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, Conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur.

Tres ehiers et bien amez, pour ee qu'il nous est besoin et tres necessaire d'avoir et recouvrer foison de tentes et pavillons, et que avons entendu que avez deux moult belles tentes et des pavillons à souffisance, nous escrivons pardevers vous et vous prions et requerons bien a certes que lesdites deux tentes et six de voz pavillons vons nous vueilliez prester, pour nous en aidier, et les nous envoiez avecque les pletes dont nageres vous avons escript, ensemble gens pour gouverner les dites tentes et pavillons, et les tendre ainsi qu'il appartient; et faietes qu'ilz soient en nostre tonlieu de Rippelmonde demain au soir au plus tard. Tres chiers et bien amez, Nostre Sr soit garde de vous! Escript en nostre ville de Tenremonde ee lundi xije jour de juing.

MILET.

A nostre escoutete de Malines et à nos tres chiers et bien amés les bourgnemaistres, eschevins et conseil de ladite ville.

Ш.

Brief van Philips aan de Magistraten van Mechelen, hun bevelende, zijne legerplaats te Rupelmonde van mondbehoeften te voorzien : 14 Junij 1432.

> De par le due de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, Conte Flandres, d'Artois, de Bourgoigne, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, pour ce que nostre entencion est de, au plaisir de Nostre Sr, estre ce jourd'uy en nostre personne avec nostre armee au lien de Rippelmonde, où desja a grant nombre de noz gens, nous voulons et tres expressement vous mandons et commandons que, tantost et incontinent ces lettres veues, vous faites amener, par marchans et par caue, toutes manieres de vivres pardevers nous audit lieu de Ripplemonde, et lesdiz marchans seront paiez des vivres que ilz amenront si raisonnablement, que ilz en devront estre contens, et ainsi le faietes incontinent crier et publier en nostre ville de Malines, sans y faire faulte, sur tout le plaisir et service que faire nous desirez. Tres chiers et bien amez, le Saint Esprit vous ait en sa benoitte garde! Escript en nostre ville de Tenremonde le xiiije jour de juing.

PLE.

LE BOURGUIGNON.

A nos tres chiers et bien amez les communemaistres, eschevins et conseil de nostre ville de Matines.

gewag van de stedelijke krijgsmachten welke aan denzelven deel namen, een bewijs van hoe weinig gewicht men deze in het vormen en samenstellen der legers telde. Anderhalf eeuw had dien toestand van zaken teenemaal veranderd. Te Rupelmonde was het de stedelijke macht, — het volk zelf, — die tegenover de edelen en de ridders stond, waarvan zij zoo langen tijd de slafelijke dienares geweest was.

De heer van Contay was een aanzienlijk en moedig ridder, die bij deze gelegenheid het ambt van Maarschalk van Bourgondiën bekleedde. Een groot getal edellieden en ridders hadden een of meer schildknapen met van Contay medegezonden om hunne vernachtplaatsen voor te bereiden. Onder dezen bevond zich Olivier de la Marche, die met dergelijke zending door den Graaf van Charolais gelast was.

In den namiddag van voornoemden dag trokken zij, ten getalle van drij honderd manschappen, vóór Rupelmonde de Schelde over. Een Gasconjer, met name Bertrandon de la Broquière, was ten dien tijde Kastelein van het slot (1). Deze verwittigde de Bourgondiërs, dat zij op hunne hoede moesten wezen, vermits zij zich niet ver van den vijand meer bevonden en de nacht nakende was. Hij wist dat meer dan twee duizend Gentenaars zich te Temsche ophielden, die van hunne komst onderrigt waren, en dat men te Basel een groot leger verzameld had, hetwelk hun afwachtte. Bovendien verklaarde hij, dat zij zelf voor hunne zekerheid moesten zorgen, want dat hij de poorten des slots niet zou openen dan op vertoog van behoorlijke brieven en onderrigtingen des Hertogs.

De bijzonderste aanvoerders van den kleinen legertros vergaderden hierop in oorlogsraad, om te beramen over wat hun te doen stond. Volgens de kronijken waren hierbij, onder meer anderen, tegenwoordig: Frans l'Arragonnais, bevelhebber der artillerij, die, bij middel van booten, tien a twaelf slangen (2) met hare lichte wagens, doch niet zonder gevaar, had medegebracht; benevens Jaak van Harchies en de heer van Baudanges. Het voorstel van den heer van Contay om de plaats niet meer te verlaten, werd algemeen aangenomen; daardoor zou men den vijand beletten, er zich meester van te maken, ofschoon Rupel-

<sup>(1)</sup> Het was die zelfde Bertrandon welke later in den slag van Gavere, Hertog Philips het leven redde. (Zie Chastellain en Guillaume Filastre, Hist. de la Toison d'or.)

Bertrandon heeft zich ook beroemd gemaakt door eene reis in het Oosten. Hertog Philips schonk hem in 1433 de Oost-duinen van Vlaanderen.

<sup>(2)</sup> Slangen of couleuvrienen, basilisken, serpentijnen, scorpioenen en vogelaars, ja, zelfs maagden, zijn namen van verschillige soorten van geschut van dien tijd.

monde, hetwelk van den laatsten brand nog geheel in puinen lag, eene weinig gunstige bergplaats daarbood. Men legerde zich op de merkt vóór de kerk en men zou heel den nacht onder de wapens blijven. De kanonstukken werden nit de booten gehaald en met hunne monden in de rigting des vijands gesteld, terwijl men een groot vunr aanlegde, na alvorens schildwachten te voet en te paard geplaatst te hebben. De opstandelingen, welke slechts door eenen kleinen afstand van de Bourgondiërs gescheiden waren, hielden insgelijks goede wacht, doch de nacht ging zonder de minste stoornis over (1).

Des anderendaags, zeer vroeg, kwamen de Graaf van St. Pol en de heer van Chimay, die de voorwacht van het Bourgondisch leger aanvoerden, insgelijks de Schelde over. De heer van Contay en meer andere edellieden gingen hun te gemoet. De Graaf, die vernomen had dat de Gentenaars, welke zich te Temsche ophielden, reeds op weg waren naar de legerplaats van Basel, begreep meteenen dat die samenkomst moest verhinderd worden. Hij bad den heer van Contay hem de plaats te willen aanwijzen waar hij met zijne voorhoede moest stand nemen. Contay toonde hem eenige huizekens, welke in de rigting van Basel aan den grooten heirweg gelegen waren. St. Pol deed opmerken dat hij die plaats onmogelijk kon behouden, zonder door den vijand gestoord te worden. Hy zond dadelijk de booten terug over de Schelde, deed heel zijne voorwacht, bestaande uit duizend boogschutters en drij honderd ruiters, aanbrengen, en ging intusschen met den heer van Chimay de misse hooren. De troepen waren weldra overgezet, want men gebruikte daartoe eene menigte booten en vier groote pleitschniten voor de paarden, welke, ingevolge de bevelen van Philips, door het Magistraat van Mechelen bezorgd waren. De graaf van St. Pol deed onmiddelijk zijne benden in slagorde scharen, en trok, met den heer van Chimay, aan hun hoofd naar Basel.

De aanvoerder der Gentenaars, om de aankomst zijner huipbenden van Temsche te vergemakkelijken, had hun eenige manschappen te gemoet gezonden; doch deze weken terng op het zicht der troepen van St. Pol, en dachten eene veilige schuilplaats achter een uitgestrekt bolwerk te vinden, hetwelk zij op de groote heirbaan hadden opgeworpen. De Bourgondische schutters overvielen hun echter zoodanig, dat zij weldra die verschansing moesten opgeven en in de vlugt hunne redding zoeken. Eenige Gentenaars vlugtten in eene hoeve, rondom

<sup>14</sup> Mémoires de Messire Olivier de la Marche, Premier Livre, Chapitre XXV.

met water omgeven, (i) en een andere troep in de kerk (2). Op deze twee plaatsen hadden zij gedurende drij uren eene hardnekkige worsteling uit te staan. De schutters doodden met hunne schichten alwie zich aan de vensters der beide gebouwen dorst vertoonen.

De Graaf van St. Pol, die nog altijd voor eene aangreep van heel het leger der bondgenooten vreesde, deed al wat mogelijk was om zijne troepen bijeen te honden; doch de jonge krijgers waren niet te bedwingen en ontslopen hunne gelederen om met de schutters te gaan vechten, zoodanig dat de banieren onbezet bleven. « Wy brengen ons tegen de regels der oorlogskunst in wanorde, - zegde de Graaf, en misschien is de vijand niet ver meer verwijderd. Elkeen wil voorwaarts en denkt wél te doen, maar ik zeg, dat hij eer en roem behaalt, die zich der schande weet te onthouden. » De heer van Chimav had insgelijks moeite om zijne manschappen te beteugelen, en de Gentenaars werden zoo vurig besprongen, dat zij reeds aan de overgaaf dachten, toen eensklaps hunne bondgenooten van Temsche, ten getalle van meer dan drij duizend, in het strijdperk verschenen. Deze hadden verscheide stukken geschut op wagens mede gebracht (3) en vonden de gelederen der Bourgondiërs geheel ontbonden. Moedig, wel bewapend en ontzaggelijk in getal stonden zij daar in den hollen weg, en voorzeker ware het met de Bourgondische voorwacht gedaan geweest, indien eene heldhaftige daad ze niet was komen redden. Gui van Bethune, een edelman die bij het beleg van Audenaarde zijne ridderspoor gewonnen had en die dezen dag de banier van St. Pol droeg, zag zich bijna geheel alleen langs deze zijde, daar de Graaf en Chimay naar de aangerande plaats gesneld waren, zoodra zij vernomen hadden dat de vijand zich wilde overgeven. Die hachelijke toestand schrikte echter den moedigen Gui niet af. Stout en dapper, zooals hij was, stort hij gansch alleen en zonder omzien de talrijke vijanden te gemoet om hun den weg af te snijden. Zijn zwaard vloog bliksemend in de ronde en maeide de Gentenaars weg, alsof het strochalmen waren geweest. Langen tijd wederstond hij heldhaftig en zonder hulp

<sup>(1)</sup> OLIVIER DE LA MARCHE, moemt het op de eene plaats: une petite maison, close d'eaue en op cene andere un eastel.

<sup>(2)</sup> Zelfde schrijver zegt hier: un moustier en dan weder verder: l'église. Wij vermeenen, zonder het echter te durven bevestigen, dat men hier de kerk van Basel en het kasteel van Wissekerke heeft willen aanduiden.

<sup>(3)</sup> Men vervoerde het geschut op kleine rolwagens. Eene afbeelding van zulk een wagen komt voor in Ons Voorgeslacht, Vijfde Deel, door W. J. Погык.

den aanval des vijands, tot dat de soldaten van St. Pol, weldra terug onder himne banieren geschaard, op hunne beurt, onder het geleide des Graafs, met woestheid op de Gentenaars nedervielen.

Chimay verzamelde van zijnen kant zijne boogschutters, sloop met hen langs hagen en grachten en viel den vijand in de lenden. Nu begon eene akelige slachting. De Vlamingen, van twee zijden aangerand, verweerden zich als leeuwen; doch konden dien dubbelen aanval niet wederstaan. De' Bourgondiërs stoorden hunne gelederen en joegen hunne vijanden op de vlugt. Zij lieten al hunne wagens en hun geschut op het veld en werden laat en ver achter de hielen gezet. De Graaf van St. Pol achtervolgde hun tot dat hij geen enkel vijand meer ontwaarde en de heer van Hauvarderie hem bevestigde dat allen achter hunne bolwerken gevlugt waren. Chimay werd bij deze schermutseling door eenen ijzeren pijl aan den rechter voet gewond (1). Volgens Olivier de la Marche lieten de Gentenaars hier wel duizend dooden, maar dit cijfer is geheel bezijden de waarheid. Chastellain schijnt ons beter ingelicht, wanneer hij hun verlies slechts op twee honderd schat. Wat er ook van zij, die eerste ontmoeting was noodlottig voor de bondgenooten, doordien zij aan hun leger eenen onderstand van ongeveer drij duizend man ontnam. Hadden de hulpbenden van Temsche zich met die van Basel kunnen vereenigen, gewis, de kans had voor Philips van Bourgondiën min gunstig geweest. Wij begrijpen ook de werkeloosheid van Wouter Leenknecht niet en hoe hij geen bevel gaf om met vereende machten op de Bourgondische voorwacht te vallen en aldus het kontingent van Temsche te redden.

Philips, die in den namiddag met zijn gansch leger langs gene zijde der Schelde vóór Rupelmonde aangekomen was, hoorde van ver het gerucht en het gedruis der worsteling. Hij deed zich onmiddelijk met eene schuit over de rivier zetten en werd hierin vergezeld door zijnen zoon, de Graaf van Charolais, later Karel-de-Stoute, door zijnen neef, de Hertog van Kleef en door Kornelis, bastaard van Bourgondiën (2). Een deel des legers volgde insgelijks den Hertog, en werd

<sup>(1)</sup> Volgens Olivier de la Marche werd de Heer van Chimay maar den volgenden dag gekwetst.

<sup>(2)</sup> Bastaardij was ten dien tijde al te regt geen schande; op sommige plaatsen was het zelfs een wetsartikel, dat bastaarden, niet in overspel gewonnen, erven van de moeder, als wettige kinderen (W. J. Ногрик). Het is sleehts later dat eenige bekrompene geesten er eene oneer van gemaakt hebben. Philips-de-Goede had zestien basterdkinderen, waaronder voornoemde Kornelis; Anthoon, die ter Kruisvaart toog, en

naarmate dat hetzelve aan wal stapte, door hem in slagorde gesteld, om onderstand te kinnen gaan bieden waar het nood gaf. Die voorzorgen waren echter onnoodig, want weldra verschenen de zegepralende troepen van St. Pol weder in Rupelmonde. De Hertog ontving de edellieden en bijzonderlijk de Graven van St. Pol en van Chimay met heuschheid en wenschte hun geluk over de behaalde overwinning.

Alzoo verging de eerste dag. Philips nam zijnen intrek in het slot, na de noodige bevelen gegeven te hebben om eene behoorlijke schansplaats voor zijne troepen in te rigten.

Het overzetten des legers duurde gansch den navolgenden dag. Chastellain zegt ons in zijne kronijk op welke wijze de talrijke trein werd overgezet. Eerst Jaak van Lalaing en zijne kompanie, de heer van Perveis en de heer van Berghes; dan Messire Wouter Boles, Messire Frederik van Withem met die van Brabaut en hunne benden; dan de heer van Humières en zijne kompanie; dan Messire Lodewijk van Viefville; dan de heer van Bausignies en zijne lieden, benevens die van Lannoy; dan, Messire Jan van Renty en zijne kompanie; dan, de lieden van den Hertog van Kleef; dan, de banier van den Graaf van Etampes; dan, de wagens der artillerij aangevoerd door David de Poix; dan, de wagens der voorhoede; dan, die des Hertogs, die zijner zonen en zijns gevolgs; dan, de wagens der kooplieden, welke door den wapenprovost in orde gerangschikt werden, en ten laatsten, de achterhoede. Ongeveer negen duizend man en meer dan drij duizend paarden werden door een oneindig getal schuiten, booten en pleiten over de Schelde gebracht. Die overzetting geschiedde zonder de minste hindernis van den kant der Gentenaars, die zich gansch dien dag achter hunne bolwerken hielden. Het doorsteken der Scheldedijken, hetwelk door eenigen van hen beproefd was, werd hun door de achterwacht des Graven van Etampes belet. Men had den Graaf van het voornemen der Gentenaars onderrigt en ongetwijfeld zouden de Bourgondiërs veel geleden hebben, indien de vijand zijne inzichten had kunnen verwezentlijken. De Graaf van Etampes bracht zijne schutters dadelijk aan wal, randde de Gentenaars aan, waarvan verscheide gevangen genomen en eenigen gedood werden.

Baudewijn; David, bisschop van Utrecht; Philips, bisschop van Terouanen; Raphaël, abt van St. Baafs; Jan, provost van Brugge; Maria, welke met den heer van Charni huwde; Anna, gade van den heer van Borsele en later van Adolf van Kleef; Yolande, gehnwd met Jan d'Ailli, heer van Pecquigni; Kornelia, met den heer van Toulongeon; Catharina, met den heer van Luxeuil en Magdalena, met den heer de l'Aigue. (De Barante.

De donderdag verstreek zonder verdere meldenswaardige voorvallen en van wederzijden maakte men zich tot den grooten strijd vaardig, waarvan men 's anderendaags de ontknooping zou zien.

Met het krieken van den dag heerscht reeds de grootste bedrijvigheid in het kamp der Gentenaars. Op het eerste sein der bazuinen is het gansche leger te been en op het kommando der aanvoerders spoedt elkeen zich om zijne konrote te vervoegen. De moerkinderen of ribauden haasten zich, om, onder het bevel huns konings (1), alles tot het laden hunner kanonnen in orde te brengen. De moerkinderen dragen maliën kolders en hozen, met een kort gestreept bovenkleed; tot hoofddeksel hebben zij eenen helm in de gedaante van eenen ijzeren pot. Hun koning zit te paard. Eenige hunner dragen lichte ijzeren handkanonnen (2); andere de ijzeren kamers der bussen of slangen (3). De meeste kanonnen liggen op kleine platte wagens met

<sup>(1) . . . .</sup> Ils étaient soumis aux ordres absolus d'un capitaine choisi parmi eux et auquel ils donnaient le titre de Roi des Truands, Roi des Gueux ou Roi des Ribauds. . . . . Sous la dynastie de Bourgogne le roi des Ribauds figura parmi les officiers attachés à la maison comtale de Flandre.

Album du Cortége Historique des Comtes de Flandre, par Félix De Vigne et Edmond De Busscher.

<sup>(2)</sup> Een zulkdaning handkanon, — en wel een van de oudste soort, vermits het nog van geene hoepelringen voorzien is, — bevindt zieh in het Museum van den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waes, te St. Nikolaas. Hetzelve werd ontdekt op den toren van Burght.

<sup>(3)</sup> De donderbussen of kanonnen zijn thans niet meer de houten, met ijzeren hoepels omringde buizen van vroeger — maar zij worden vervaardigd van geslagen ijzeren platen — en daar worden de ijzeren hoepels om heen gesmeed — of zij worden gegoten. De kamer, die zieh beneden tussehen den eersten en tweeden hoepelring bevindt, bestaat uit een (kruikvormige geoorde) bus, die wordt uitgenomen, geladen, en daarna weder ingelegd, een arbeid zoo bezwarend, dat daartoe een bok of driebeenige stelling met hijsblokken moet worden gebezigd, en die zoo veel tijd vergt, dat men naauwelijks drie of vier schoten per dag kan doen. Evenwel heeft men reeds sedert de helft dezer vijftiende eeuw ook kanonnen zonder beweegbare of «afdoende » kamers.

W. J. HOFDIJK. Ons Voorgeslacht. Vijfde deel.

Onder de voornaamste soorten van donderbussen van dit tijdstip noemde men : de slangen, nootslangen, metalen en ijzeren veldslangen, ijzeren kartouwen, schipslangen, ijzeren mortiers, schipbussen, haakbussen, dubbele haken, ijzeren vogelaars, enz.

Het Illustrirter Familien-Kalender, 1864, geeft ons hierover nog de volgende bijzonderheden, welke wij noodig achten mede te deelen:

An die Bewegliehkeit der Gesehütze ward in der ersten Zeit derselben so wenig gedaelt, dass Z. B. in Lübeek eine Donnerbüchse gegossen wurde, welehe nicht von

twee wielen, hebbende aan hun uiteinde eene gebogene ijzeren stang, waarmede de wapens hnnne rigting ontvangen, door het plaatsen van eene spil in eene harer vele openingen of gaten. De vogelaars, welke op schragen geplaatst worden, komen hier niet van pas en worden maar gebruikt bij het belegeren van steden of burchten. Rond en in de nabijheid der wagens ontwaart men de veeltallige behoeften welke er tot het laden der bussen noodig zijn, als arduinen, steenen en ijzeren klooten of ballen; vuurpotten tot het gloeien der ijzers om de bussen af te schieten; hevels, pokken, schoppen, blikken lepels tot het stellen of laden der bussen, benevens groote houten kleppen, welke over het geschut gemeenlijk worden opgerigt om den busschieter te beschermen (1). Zware vlaamsche paarden zijn aan de couleuvrinen gespannen, om alzoo naar hunne aangewezene plaats voort getrokken te worden.

Alle strijders grijpen post en branden van ongeduld om den grooten kamp aan te vangen. Een sterk getal ruiters, gewapend met haakbussen (2), schaart zich reeds in slagorde achter de couleuvrinen of slangen. Hierna komt het overige leger, hetwelk door Wouter Leenknecht in twee groote korpsen gesplitst was. De Vlamingen dra-

der Giessstelle entfernt werden konnte. Man transportirte die Bombarden, Donnerbüchsen oder Kanonen (von Canna, das Rohr) auf starken Rollwagen. Die Geschütze hatten seltsame Namen: faule Grete, scharfe Metze, Hans Wuppdich, Polterklaas, Grossmaul, ze. Man pflegt anzunehmen, dass eine grosse Donnerbüchse gegen zwei Centner Eisen schoss. Die Carthaune (Quart) hatte den vierten Theil Geschosschwere, etwa 48 oder 50 pfond Eisen. Die Carthaune hiess vorzugsweise Kanone. Es wurden Doppel —, Halbe —, Dreiviertel —, Viertel —, und Achtel-Carthaunen gegossen. Dann kamen die Schlangen, Colubrinen, 32 Kaliber lang und eine Menge kleinere Geschütze: Halbe —, Viertel —, Achtel-Schlangen, Feldschlange, Pelikane, Falconets ze.

Die kunst zu schiessen blieb lange eine geheime Art, welche von Constablern und Artilleristen, Feuerwerkern und Bombardirern künstlich erlernt werden musste. Eines der wichtigsten Instrumente dieser Schiesskünstler war der Kalibermass-stab mit Kaliberlängen, Kugelschwere, Wurf- und Schussweiten.

- (1) W. J. HOFDIJK. Ons Voorgeslacht, Vijfde Decl.
- (2) Haakbussen waren een soort van ijzeren handbus, aldus genaamd, omdat de Ridder, die ze te peerd bezigt, waarbij hij ze met een koord om den hals draagt gebruik maakt van een aan zijn zadel hangenden gaffel, dien hij oprigt en daar de bus inlegt. Ons Voorgeslacht, Vijfde Deel, W. J. Погрык.

Wij denken dat de voorgaande en de nog volgende bijzonderheden over de artillerij in de XVe eeuw, bij den lezer niet onwellekom zullen wezen. Wij poogen daardoor te doen zien, wat bij haar opkomen eene kunst was, welke heden zulken verbazenden voortgang gemaakt heeft.

gen geene prachtige wapenrustingen, besmukt met sieraden en drijfwerken; hunne kleedij bestaat in het algemeen uit zware ijzeren borstkurassen en lederen kolders, of maliën rokken en hozen.

In de eerste benden ontwaren wij de moedige Groententers (1) en de Witte Kaproenen, welke, - zegt de Chronyke van Vlaenderen, - niet gewoon en waren ten zij al vegtende te sterven in 't veldt (2). De Witte Kaproenen dragen maliën hemden en hozen; hun aanvoerder alleen heeft arm- en beenplaten van gesmeden ijzer. Hun kolder is van wit laken, alsmede hun hoofddeksel, en op hunne borst, schouders en rug voeren zij den kop van den zwarten leeuw van Vlaanderen. Hunne goedendags zijn zware lange stokken met ijzeren bollen, voorzien van stalen punten en eene drijkantige spies. Schrikkelijk wapen, ter zelfder tijd knods en hellebaarde, wiens scherpe punt den vijand de doodsteek geeft, na zijne wapenrusting door eenen ongehoorden slag verbrijzeld te hebben. De Goedendags plaatsen zich aan het hoofd der gelederen; dan de bijl- en zwaarddragers en van achter de voet- en handboogschutters (5). Het grootste deel der Gentenaars heeft lansen, hellebaarden, bijlen, kortelassen of tweekantige zwaarden tot wapen; cenige hanteren zware sabels en ijzeren hamers. Helmetten en schilden dienen hun tot verdedigingstuig.

De tweede bende, niet min sterk in getal, maar veel onsterker door de wapens, was samengesteld uit de overige werklieden, zooals wevers en ambachtsknapen, waarbij zich de hulptroepen van het Land van Waes en die van de Vier-Ambachten gevoegd hadden.

Boven de eerste reien des legers prijkt de Gentsche banier, omgeven van hare eerewacht en gedragen door een oud ridder, van het hoofd tot de voeten in maliën gekleed, met ijzeren en koperen platen. Zijn bovenrok is met schuinsche blaauwe en witte strepen; aan zijne linkere zijde hangt een zwaard met dubbele snede en aan de rechtere een kortelas (4). Niet ver van de Gentsche banier ontwaart men die

<sup>(4)</sup> De Groententers hadden gezworen, nimmer onder een dak te slapen als zij buiten hunne stad waren. — Ils se donnèrent nom de la Verte Tente pour ce qu'ilz se tenoient par les champs, bois et hayes. Chron. ms. Ils avaient juré, comme les vieux Suèves, de ne connaître d'autre abri que le dôme des forêts et la voûte du cicl. Kervyn de Lettenhove.

<sup>(2)</sup> Chronyke van Vlaenderen, door N. D. en F. R. Tweede Deel.

<sup>(3)</sup> Album du Cortège historique des Comtes de Flandre, par Félix Devigne et Edmond De Besseher

<sup>(4)</sup> Album du Cortége Historique des Comtes de Flandre, par Félix De Vigne et Edmond De Besseher.

van Sint-Joris, voerende het roode kruis op het witte veld, en die der overige ambachten en gilden. De ambachten en gilden zijn gemakkelijk te onderscheiden aan hunne verschillende wapenrokken. De beenhouwers dragen lange kleederen, gedeeld in roode en gele kepers, en groene hozen; de wevers, roode wapenrokken met schuinsche gele strepen; de volders, korte wapenrokken, afwisselend wit en groen gestreept; de visschers en vischverkoopers strepen van rood en wit; de bakkers, witte wapenkleederen, en de brouwers, rood en wit (1).

De vleugels van het ontzaglijk leger werden beschut door eene haag van pijkeniers en boogschutters te voet, tot afwering der vijandlijke ruiterij, en van achter werd het afgesloten door de karren en wagens, welke door de oudste schutters verdedigd werden (2).

Daer naer de baniere van der stede van Ghend.

Daer naer de baniere van den casteele van Ouderborch.

Daer naer de baniere van Sente Pieters.

Daer naer de baniere van Everghem.

Daer naer Nevele ende Woestine.

Daer naer Zomerghem ende Zomerghem amboeht.

Daer naer de baniere van Bornhem.

Daer naer de baniere van de vier amboehten.

Daer nacr de baniere van Waes met hare toebehoerten.

Daer naer de banieren van Curterieke met haren toebehoerten.

Daer naer de banieren van Audenaerde ende hare easselrien.

Daer naer de baniere van der Stede van Aelst en hare V leden.

Daer naer de baniere van Gheeroudsberghe.

Daer naer de baniere van Nieneve ende van Rotselaer.

Daer naer de baniere van Deuremonde met ten laude van Denremonde.

Voort dat neglieen earyn (wagen) en trecke voor sen Joris earyn.

Daer naer scapiteyns caryn.

Daer naer de stede van Ghend earyn met haren engienen.

Daer naer ele caryn volghende ziner banieren, alse de banieren voren gheordineert zvn te treekene.

<sup>(1)</sup> Album du Cortége historique des Comtes de Flandre, par Félix Devigne et Edmond De Busscher

<sup>(2)</sup> De heer J. B. Cannaert, in zijne verdienstelijke Bydragen tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaanderen, deelt een belangrijk stuk mede, waarvan de overneming hier waarschijnlijk niet misplaatst is. Hetzelve is de Marsch van het Gendsch leger, getrokken uit den Witten-boue fo 205, en luidt als volgt:

<sup>»</sup> Dit zyn de ordonanchien ende gheboden die de stede ende casselerie houden in faiten van orloghen.

<sup>»</sup> Eerst dat niement so wie hy sy edele of onhedele, en trekke noch en purre noch en logiere over Sent Joris baniere, de baniere van Vlaenderen, ende van der stede van Ghend.

Aldus uitgernst stonden zij daar, de moedige kampioenen van het vaderlandsch recht, waarvan het getal door Chastellain op meer dan dertien duizend wordt berekend. Hnnne vonkelende oogen glansden heldhaftig van onder hunne ijzeren hoofddeksels; met forsche vuisten knelden zij hunne wapens tegen de ruige borst en hunkerend hijgde hun hart naar de bedwelmende en uitgelatene aandoeningen des gevechts. Het bevel was gegeven dat men geen stap voorwaarts zou doen, maar den vijand op het terrein afwachten. De grootste stilte heerschte onder die ontelbare massa, welke slechts nog door een enkel gevoel bezield bleef: dat der edelste vaderlandsliefde, welke het besef der gevaren weg neemt en den mensch tot de verhevenste heldendaden bekwaam maakt.

Bij de Bourgondiërs was eenieder insgelijks in volle bedrijvigheid. Reeds vroeg in den morgend was een valsch alarm alles uit den slaap komen wakker schudden. De Bourgondiërs dachten dat de Gentenaars hun onverwachts kwamen bespringen. Elkeen snelde naar zijne banier en er werd bevel gegeven dat niemand zijnen post mogt verlaten. Philips zond eenige ruiters uit, om te gaan opsporen wat de oorzaak des alarms had mogen wezen.

De Hertog had besloten den vijand met heel zijn leger aan te randen en verdeelde daartoe hetzelve in drie scharen. De voorhoede of rechter vleugel stond onder het bevel van den graaf van St. Pol, met zijne twee broeders; Kornelis, bastaard van Bourgondiën, Jaak van Lalaing, Jan van Chimay en den heer van Saveuse. De achterwacht of linkere vleugel werd aangevoerd door den Graaf van Etampes en door Jan, hertog van Kleef, met zijne duitsche Kranekijniers en zijnen zoon Adolf, benevens den Graaf van Ternant, Messire Simon van Lalaing, die de banier des graven van Etampes droeg, en meer anderen.

Aan het hoofd van het eigentlijke leger stond Hertog Philips zelf. Op

<sup>«</sup> Die de contrarie dade, men soudse setten ende spannen in duum-ysers voor seapiteins logyst eenen dach ende eenen nacht, sonder yemen te spaerne. »

<sup>«</sup> Voort dat niement wie hy zy en roove ni en neme, up zyn een hoore. »

<sup>«</sup> Voort dat niement anderen en rove noch eenich ghelt en neme die provanchie ten heere waert bringhen sal of andersins, up te verbeurne syn lyf. Ende hier af en sal men niemant sparen. »

Het is zeer waarschijnlijk dat dezefde orde in den optogt ook bij Rupelmonde gevolgd werd, doch wij durven zulks echter niet bevestigen.

eenen hoogen en moedigen hengst gezeten (1), was hij zichtbaar en kennelijk voor gansch het leger. Het prachtig wapen van het huis van Bourgondiën schitterde op zijne zilverblanke harnas en schild. Zwierige vederen daalden van zijn verguld helmet en zijne heele ijzeren wapenrusting blonk helder en klaar in den glans der zon. Ook zijn paard voerde het Bourgondisch wapen over het afhangende schabrak, en aan manen en borst prijkte het Sint-Andrieskruis.

Hervé van Meriadet droeg dien dag de banier des Hertogs (2), welke door eene eerewacht bezet was, bestaande uit: Messire Jaak Van Massain, Messire Willem van Vandré, de heer van Bersy, Messire Michault van Thoisy, Messire Pieter Vasque, Messire Kristiaan van Digoine, Messire Willem Rolin, Messire Godfried van Thoisy, Milet van Bourbon, Willem van Kattendijk en Joost de Brune. De persoon des Hertogs werd bewaakt door de Heeren van Montagu, van Criquy, van Arcy, Karel van Chalon, den heer van Humières, den Amman van Brussel, Messire Frans l'Arragonnais, Messire Philibert van Jaucourt, den Graal van St. Martin, in Piemont, Jan van Chanvergy, Jan Hincart en Maillart van Flessin.

Philips ter zijde bevonden zich zijne ridders en schildknapen, waaronder zijn jeugdige zoon, de Graaf van Charolais. Alhoewel de Graaf
naanwelijks achttien jaren oud en de slag bij Rupelmonde een der eerste wapenfeiten was waaraan hij deel nam, stapte hij moedig en onversaagd vooruit aan het hoofd der scharen. Met het zwaard in de
vuist hield hij de soldaten in slagorde en deed hij zich ontzien en gehoorzamen. Van dan af toonde hij reeds dat hij een vorstenhart bezat en der hoedanigheden niet vreemd was, welke er noodig zijn om
over anderen te gebieden (5).

Dertig a veertig duizend mannen stonden onder het bevel van Philips van Bourgondiën (4). Al de landstreken waarover zijn machtig huis den schepter voerde, hadden zich hier doen vertegenwoordigen. Buiten een deel des adels van Vlaanderen, zag men er Pikardiërs, Bourgondiërs, Henegaauwers, Brabanders en manschappen nit het hertogdom Kleef en het graafschap Namen. Ontzaglijke keurbenden, door

<sup>(1)</sup> Eene merrie was een zeer nederig rijdier, een ridder zou geen moederpaard bereden hebben. — Geschiedenis van Hertog Jan-den-Eersten van Braband en zijn tijdvak, door Karel J. Stallaert.

<sup>(2)</sup> Mémoires de Messire Olivier de la Marche. Premier Livre, Chapitre XXV.

<sup>8)</sup> OLIVIER DE LA MARCHE.

<sup>4</sup> KERVYN DE LETTENHOVE. - Histoire de Flandre, Tome III. Livre Seizième.

het despotismus uit den vreemde aangebracht om de vlaamsche gemeenten te muilbanden en hare grootheid te fnuiken! Nog nooit zag men zulke histerlijke bijeenkomst, zulken schoonen adel; nog nooit znike pracht, znike regeltucht, znike schitterende wapenkleedijen, znike talrijke banieren, zulke fiere en heldhaftige houding (1). Eene ontelbare reeks van ridders en heeren, op rijkelijk gestoffeerde dravers gezeten en in zwierige kleederdracht, schitterend van gond en zilver, van witte helmvederen en bonte klenren, strekte zich in eene bedwelmende schakering uit zoo ver het oog reiken kon. Boven hunne hoofden wapperden de panjoenen der ridders en de banieren der baanderheeren, die heilige kleinooden der ridderschap, door de waardigste en de meest geëerde strijders gedragen. (2). Vooraleer den vijand te gemoet te rukken, werden verscheide edellieden door den Hertog tot ridder geslagen (5), waaronder de Infant Jan van Portugaal, zoon des hertogs van Coimbre en neef der Hertogin Isabella (4); Philips Pot, heer van La Roche; Willem Raolin, heer van Beauchamp, Willem van St. Soigne; Michand van Changy en Authoon en Philips, bastaarden van Hertog Anthoon van Brabant. Lodewijk van Viefville, heer van Sains, bad zelfs om de eer van tot baanderheer verheven te worden. De wapenherout (5) Toison-d'Or bracht zijne bede aan den

<sup>(1)</sup> Chronycke van Vlaenderen, door N. D. en F. R. Tweede deel.

<sup>(2)</sup> Fière chose fust à voir telle assemblée, telle noblesse, et tel peuple : dont seulement la fierté de l'ordre, la resplendisseur des pompes et des armeures, la contenance des estendards et des enseignes, estoit suffisant pour ébahir et pour troubler le hardement et la folle emprise du plus-hardi peuple du monde.

Mémoires de Messire Olivier De la Marche, Premier Livre, chapitre XXV.

<sup>(3)</sup> Bij oorlogstijden werd men ook ridder geslagen vóór of na eenen veldslag, vóór of na de bestorming eener stad. Het spreekt van zelf, dat de ridder-schepping alsdan zonder de gewoone pleegvormen gebeurde en zich enkelijk bij de accolade bepaalde. De accolade bestond hierin, dat hij die den nieuwen ridder wapende, hem drie slagen met het plat van het zwaard op de schouder gaf, en hem omhelsde ten teeken van broederlijke vriendschap. In alle geval was het de vorst, de bevelhebber des legers of een ander uitstekend opperhoofd die de nieuwe waardigheid verleende.

<sup>(4)</sup> Isabella van Portugaal was de derde vrouw van Philips-den-Goede. Het was om haar dat hij het orde van het Gulde Vlies instelde.

<sup>(3)</sup> Wat nu een herout is?

Oirspronkelijk zal hij wel niemant anders zijn geweest dan de legerbode, de heirknecht in het bijzonder, die bij de waalschen herold heette, een naam, verwant aan heir en het oude ald, aldio, dienaar. Thans is de herout, hoewel ook de onschendbare legergezant, in het bijzonder evenzeer de onschendbare wapenmeester, de man die de heraldiek of wetenschap der gelachtswapens en wat zich daaraan verbindt, be-

Hertog over (1). Philips antwoordde dat hij hierin gaarne toestemde, nam het panjoen des ridders, — hetwelk een puntachtig vlagdoek was, — rolde hetzelve rond zijn linker ijzeren handschoen en sneed er de toppen af, met een mes, dat hem door den herout was aangeboden, ten einde het aldus de gedaante eener banier te geven. « Edele Ridder, » sprak Toison-d'Or tot Viefville, « ontvang het eerbewijs dat

nevens de geslachtskunde en de kennis der rechten van zijn eigen ambt beoefent. Dat amht is alzoo geen betrekking waarnaar men dingt bij verzoek, maar waartoe men zich door eene zekere studie moet bekwamen.

Wie herout wil worden, gaat bij een ouderen herout in de leer, en vangt daar aan met looper of bode te worden, die te voet of te paard de hem opgedragen boodsehap moet volbrengen. Reeds dan is hij onsehendbaar, in oorlog zoo wel als in vrede, en het zou groote onbeschaafdheid, ja barbaarschheid heeten, hem in de waardigheid zijner betrekking te beledigen. Opdat men hem intnssehen van andere boden onderkennen kan, voert hij te voet het wapen zijns Heeren op het slot van zijn gordel, of draagt het te paard op zijn reehter schouder.

Heeft hij drie jaren lang als hode gediend, dan wordt hij persevant of volger, en voert voortaan zijns Heeren wapen op den linker sehouder. De verheffing van bode tot volger gaat met geestelijke plegtigheden gepaard, en wel voornamelijk, ten minste op vele plaatsen, met een wijding of doop. Naar men mij zegt, geschiedt dit steeds op een Zondag, en bestaat de doop daarin, dat de Vorst of lleer, onder wiens wapenboden de bevordering heeft plaats gehad, den nieuwen persevant een beker wijn over het hoofd giet, en hem eigen naam geeft. Nu volgen geen drie maar zeven jaren dienst, na verloop waarvan zij eerst herouten, of wapenmeesters — meesters in de heraldike wetenschap — kunnen worden; dan kunt gy hen kennen aan hun wapenrok — het blazoen huns lleeren op de borst gestikt — en aan hun staf. De eerste onder hen voert aan de hoven den naam van Wapenkoning.

De bemoeijingen des herouts zijn velen. Bij verschillen over leenzaken, en in moeijelijkheden over erf-opvolgingen wordt hun voorlichting en oordeel ingewonnen, terwijl hunne uitspraken omtrent ridderhoortigheid of gerechtigheid tot deelneming aan het tornier ongetwijfeld even beslissend is als hunne oordeelvellingen in alle zaken van heraldiek.

W. J. Hofdijk. Ons Voorgeslacht, IVe Deel.

(1) « Mon très-redouté et souverain Signeur, voiey votre-humble suget Messire Louis n de la Viéule, issu d'ancienne bannière à vous sugette : et est la segneurie de leur n bannière entre les mains de son ainé : et ne peut, ou doit, sans meprendre, porter n bannière quand à la cause de la Viéuile, dont il est issu : mais il a par partage n la signeurie de Sains anciennement terre de Bannière. Parquoy il vous supplie (conniciérée la Noblesse de sa nativité, et les services faiets par ses predecesseurs) qu'il vous n plaise de le faire Baneret, et le relever en bannière : et il vous presente son pennon narmoyé, suffisament acompaigné de vingt-einq hommes d'armes pour le moins, comme est, et doit estre, l'ancienne constume. »

Mémoires de Messire Olivier de la Marche, Premier Livre, Chapitre XXV.

uw heer en vorst u schenkt; wees heden goed ridder en draag uwe banier tot roem van uw nageslacht. »

Onmiddelijk na Viefville verscheen de heer van Harchies, een Hene-gaauwsch edelman, vergezeld van zijne wapenknechten; hij smeekte den Hertog, als Graaf van Henegaauw, dat zijn huis tot baanderheerlijkheid zou verheven worden, alhoewel het zulks tot hiertoe nooit geweest was. De heer van Harchies was een heldhaftig ridder, welke den Hertog steeds met goed en lijf had bij gestaan en er werd hem recht verleend, door hem tot baanderheer van Harchies te verheffen (1).

De Graaf van Charolais sloeg ook verscheide ridders, waaronder Jan van Rossimbos, zijn tweede kamerling en Boudewijn van Noyelles, zijn hofmeester, met meer anderen. Niets evenaarde de vreugd des jeugdigen prinsen, die voor de eerste maal een veldslag ging bijwoonen en in dit oogenblik voorzeker aan de nederlaag van Nanci niet bedacht was, welke later een einde aan zijn wisselvallig et rustloos leven moest stellen.

Inmiddels waren de uitgezondene ruiters terug gekeerd, welke kwamen boodschappen dat alles rustig was gebleven, en, nu dat allen slagvaardig waren deed de Hertog, omtrent een ure namiddag, den optogt blazen en trok hij met zijn leger naar eene uitgestrekte vlakte tusschen Basel en Rupelmonde. Die vlakte hiet en heet althans nog de Hanewijkkauter, en ligt, op een afstand van ongeveer tien minnten

Dictionnaire Français Illustré et Encyclopèdie Universelle, par Dupiney de Vorepierre.

<sup>(2)</sup> On distinguait deux espèces de chevaliers : les chevaliers bannerets et les chevaliers bacheliers. Les Bannerets étaient ceux qui étaient assez riches en terres et en vassaux pour conduire et entretenir à la guerre un certain nombre d'hommes d'armes (50 d'après un titre cité par du Cange; 30, 20, 10 et même moins, suivant d'autres textes), chacun accompagne d'un arbalétrier et d'un archer à cheval. On les appelait Bannerets, parcequ'ils portaient pour marque distinctive une bannière, c'est-à-dire un petit carré d'étoffe armoire de leurs armes et fixe à l'extrémité de la lance. - Les Bacheliers ou Bas chevaliers étaient les chevaliers qui n'avaient pas assez de fortune pour porter bannière. On donnait le même nom aux banuerets qui, n'ayant pas encore l'âge requis pour arborer leur propre bannière, marchaient, en attendant, sons celle d'un autre. Le signe extérieur par lequel les bacheliers se reconnaissaient était un guidon en forme de flamme, appelè Pennon. Le chevalier qui voulait devenir banneret se présentait devant le chef de l'armée, accompagné de ses hommes et lui demandait l'antorisation de porter bannière. S'il remplissait les conditions requises, on coupait la pointe de son guidon qui, de cette manière, de triangulaire devenait carré; et, dès ce moment, il pouvait bouter hors, porter bannière, comme ou disait dans la langue de la ch. C'est de cette contume qu'est venue l'expression faire de pennon bannière, pour dire s'élever, monter d'un grade à un autre.

ten noord-noord-westen van laatsgemelde gemeente, en op derzelver grensscheiding. De Hanewijkkauter paalt aan den wijk de Meire, den Meulenkauter en Wijnakkershoek en den Heer-Willemskauter en wordt omschreven door den steenweg van Rupelmonde op Basel, de Rapenbergstraat en een deel der Heuckel- of Kloosterstraat; van de andere zijde wordt hij bezoomd door de Hanewijkbeek. Ofschoon de wijk hedendaags door boomgewassen beplant is, toont de ligging des gronds ons nogthans aan, dat het vroeger een effen plein of vlakte moet geweest zijn, zooals het overigens blijkt uit de benaming van Kauter, welke die plaats behouden heeft.

Philips was een bekwaam oorlogsman en wachtte zich wel geheel zijn leger in eenmaal aan het zicht des vijands te vertoonen. Hij plaatste zijne drij scharen op korten afstand van elkander, zoo dat de voorste alleen door de Gentenaars kon gezien worden, en deze niet wisten hoe talrijk zijn leger was (1). De Hertog moest den vijand dan nit zijne verschansing zien te lokken en daartoe zond hij een deel zijner voorwacht tegen hem op, met bevel dat men achteruit zou wijken zoodra de opstandelingen zich zouden vertoond hebben. Onder de aanvoerders dier uitzendelingen bevonden zich de heer van Savenses, Messire Willem van Vaudré, Simon de Chastelier en Jan van Chanvergy.

De Gentenaars verschrikten nogthans niet van de ontplooiing dier ontzaglijke krijgsmacht. Hunne pooging om de dijken te doorsteken en aldus den flertog en zijn leger erg te hinderen, was, wel is waar door eenen onverwachten tegenstand mislukt, doch, het vertronwen op de zegepraal scheen bij Wonter Leenknecht daarom niet uitgedoofd. Hij dacht dat hij, bij middel van den onderstand, dien hij uit Gent onder het geleide van Jaak Meussone, kapitein van St. Jan, en uit Temsche verwachtte, gemakkelijk de Bonrgondiërs zou verdreven hebben; des te meer, daar hij van hun getal onbewust was.

De valsche beweging der Bourgondische voorwacht had weldra den gewenschten uitslag. Niet zoodra hadden de Vlamingen dien kleinen tros van wapenlieden in het oog, of zij kwamen in digte drommen, met vliegende vaandels en standaarden, doch nog in de grootste stilte, nit hunne verschansing. Zij dachten nu stellig dat het getal hunner vijanden zeer gering was en vielen in de uitgespannen hinderlaag (2),

<sup>(1)</sup> Volume troisième des chroniques d'Enguerran de Monstrellet gentilhomme iadis demeurant à Chambray en Cambresis. Paris, 1572.

<sup>(2)</sup> Volume troisième des chroniques d'Enguerran de Monstrellet gentilhomme iadis demourant à Chambray en Cambresis. Paris, 1372.

Zoodra de heer van Masmines had laten weten dat hij de Gentenaars ontwaarde, gaf Philips aanstonds het bevel, dat de voorwacht langzamerhand zou terng wijken, terwijl de Hertog van Kleef, de Graaf van Etampes en Anthoon de Bastaard van Bourgondiën, over de achterwacht moesten waken, ten einde langs dien kant alle aangreep af te weren, het aanbrengen van onderstand door de Gentenaars, welke naar Temsche terug gedreven waren, te verhinderen, en hulp te brengen daar waar het noodig mocht zijn.

De Graaf van St. Pol volvoerde met behendigheid de bevelen welke hij van den Hertog ontvangen had. Alle voorzorgen waren genomen opdat het Bourgondisch leger noch van achter, noch aan de linkere zijde kon aangerand worden door eenen vijand, voor wien de ligging van het slagveld tot zulkdanige verrassingen zoo grustig was. De heer van Wavrin en Jaak van Lalaing ondersteunden St. Pol in zijne bewegingen.

De Hertog liet de Gentenaars naderen tot omtrent de plaats welke hij met zijn leger bezette. Dezen verheugden zich reeds voorop in eene zegepraal welke zij gemakkelijk dachten te winnen. Een windmolen die op hunnen weg stond, werd door hen in brand gesteken; hunne talrijke scharen berstten eensklaps in vreugdekreten los bij het zicht der kronkelende vlammen en trokken dan moedig op naar de voorposten des Hertogs. Een dicht gordijn van boomen benam hun nog het zicht derzelve, toen zij op eenmaal, als een teeken van rouw en verwoesting, honderd trompetten te gelijk hoorden wederklinken, wier schetterende toonen door het gebulder van het geschut des Hertogs verdoofd werden (1). Een dikke rookwalm stijgt ten hemel op; de steenen en ijzeren ballen der kanonnen vliegen door de lucht en de scherpe flitsen der schichten snorren van de afgedrukte pezen. Dit was het sein dat de Bourgondische wapenknechten afwachtten om vooruit te rukken.

De Gentenaars, ofschoon door die onverwachte aangreep bedwelmd, wederstonden echter manmoedig het gevaar. Op hunne beurt losten zij hunne eouleuvrinen, welke wanhoop en dood in de Bourgondische gelederen zaaiden. Een akelige kreet van ongehoorde smart steeg uit de borst der gekwetsten en wedergalmde over het wijde slagveld. De Bourgondische boogschutters beantwoorden dien kreet en springen op hunne beurt vooruit. Duizend pijlen drillen van hunne koorden en doorbooren de dichtgeschaarde opstandelingen. Dit wapen was hun altijd noodlottig;

<sup>(1)</sup> KLRYYY DE LETTENHOYE. - Histoire de Flandre, Tome III, Livre Seizième.

het ontbond hunne gelederen en baande den weg voor de overige wapenlieden.

Een geweldige schok greep plaats tusschen de voorhoede des Hertogs en de massa van Gentenaren, aan denwelken weldra heel de beide legers deel namen. Eene hardnekkige worsteling ontstond nu tusschen die manhaftige strijders. Het gebriesch der paarden mengde zich bij de angstige kreten der verwonden, het gekletter der wapenen en het losbranden der musketten en kanonnen. Een dikke rook en eene dichte stofwolk hingen boven de hoofden der kampers en verdoofden het licht der zon, die in vollen glans aan het blaauwe hemelzwerk schitterde.

Het ongeduld der jonge edellieden was niet langer meer te bedwingen. Zij verlieten hunne banieren om nevens de schutters te gaan strijden. Kornelis van Bonrgondiën was de ongeduldigste onder hen. Hij wilde van zijn paard springen om zijne jonge makkers te volgen, maar Willem van Saint-Soigne wederhield hem en sprak hem toe: « Welhoe, ridder, wilt gij, door uwe jengd en nwe onbedrevenheid, de edellieden, welke u volgen en zulke zware wapenrustingen dragen, in een nutteloos gevaar brengen? Door de hitte, die hier heerscht, zijn er verscheide welke men zon dienen te ondersteunen en voorts te helpen. Gij moet integendeel hunne sterkte en hunne macht wezen. Indien de vijand tot hier kon komen en onze wanorde zag, zon hij u nwe gewaande heldhaftigheid duur doen bekoopen. »

De wijze raadgevingen des Gouverneurs vonden echter geenen wederklank bij de overige edellieden. Jaak van Luxemburg wierp zich de eerste in de dichte drommen der bondgenooten. Zijn paard werd, door een handkanon, onder hem gedood en het scheelde weinig of de edele ridder liet hier het leven. Er gebeurden schoone wapenfeiten om hem te verlossen, welke menig Bourgondiër met het leven moest bekoopen. Jaak van Lalaing, die zich dien dag op nieuw onderscheidde, schoot toe met den Heer van Wavrin en Jaak van Foucquesolles, die de banier des heeren van Fiennes droeg, om den ongelukkigen Jaak van Luxemburg te redden. Erg gekneusd en gewond lag deze onder zijn draver, en, ofschoon hij zich hardnekkig verdedigde, was hij op het punt van door de hand der Gentenaars omgebracht te worden, wanneer de drij voornoemde ridders de talrijke vijanden verdreven en hunnen makker van het gevaar verlosten. Jaak van Lalaing werd daarbij door eene zeis aan het been gekwetst. Menig andere ridders en schildknapen onderscheidden zich door roemrijke wapendaden, waaronder de Heer van Savense, de bastaard van St. Pol, de Heer van Roye

en de Heer van Chimay, niettegenstaande hij den voet doorboord had (1). Chastellain beweert dat bij dit eerste samentreffen zes a zeven-honderd dooden bleven.

Wanneer de Gentenaars zich door heel het leger omringd zagen, herkenden zij wel de hinderlaag welke men hun had gespannen, maar toch bleven zij hardnekkig voorts vechten. Hunne manhaftige zielen putteden nieuwe krachten in de verhevene gevoelens van opoffering en zelfverloochening, welke, op het zicht der onvermijdelijke dood, bij den waren held nog heviger ontbranden. Nog stonden zij daar in volle slagorde; reeds tweemaal hadden zij hun geschut doen losbranden en telkens op nieuw voornit gebracht. Als leeuwen die hunne welpen verdedigen, ontvingen zij hunne vijanden en menig Bourgondiër lag reeds in het zand, door de zware goedendags der Gentenaars en der Witte Kaproenen getroffen. Te vergeefs trachten de Bourgondische ridders de Gentsche vlag te overrompelen; een grijs burger, met name Andries, verdedigt haar zoo hardnekkig, dat zij ze hem niet konden ontrukken en hun plan moesten opgeven (2).

Wonter Leenknecht stond nog immer aan hun hoofd, en zijne stem, die boven het wapengekletter nitklonk, stortte aan allen nieuwen moed en nieuwe wraakdorst in. Maar de ongehoordste heldenmoed kan onmogelijk aan het overtal blijven wederstaan. De Gentenaars zagen geene uitkomst meer aan hunnen hachelijken toestand. Wapenlieden en boogschutters vielen hun te gelijk op het lijf. Door de ruiterij des vijands verdrongen en gepletterd, hadden zij zelf geene hoop meer om door eene achternitwijking of door de vlucht te ontkomen. Doch nog immer boden zij eenen hardnekkigen tegenstand, die hunner eigene vijanden tot bewondering diende. De ridders zegden, wanneer zij die ongeoefende land- en werklieden zagen strijden, dat menigeen onder hen, wiens naam naanwelijks gekend was, meer gedaan had dan een ridder doen moet om zijne sporen te verdienen.

De oorlogskans lacht den Bourgondiërs wonderlijk toe. De eerste benden der beide legers zijn volop handgemeen geworden. De slagterij richt ijselijke verwoestingen aan en een tas van verminkten, stervenden en lijken bedekt den grond; doch, de Gentenaars konden aan

<sup>(1)</sup> Chronique de Chastellain, Livre III, Ch. VII.

<sup>(2)</sup> Ghegeven Andries den ouden, van dat by der stede standaert van Rupelmonde behilt ende Chuis beweechde, II s. gr. (Rekeningen der stad Gent. Aangehaald bij Kervyn de Lettenhove).

den norschen aanval hunner talrijke vijanden niet langer meer wederstaan. Hunne eerste gelederen, door de kruis- en handboogschutters en de lansknechten verdrukt en geperst, door de paarden der ruiters vertrapt en vermorzeld, ontbonden zich, en, in hunne wanhopende razernij niet wetende wat zij deden, vallen zij op de benden welke hen volgden. De vrees grijpt hun aan en jaagt de eerste rangen op de vlucht; de tweede en derde volgen en welhaast is het eene algemeene ontbinding. De Gentenaars springen met hunne lange pijken over grachten en slooten, doch worden hierin door hunne vijanden gevolgd; zij keeren zich om, beginnen op nieuw het gevecht; maar wapenknechten en schutters randen hun zoo dapper aan, dat zij zich genoodzaakt zien op nieuw te vlieden (1). De ruiterij des Hertogs zet hun na en zij worden, meer al loopende van achter, als al vechtende van voren doorboort, gekapt en dood geslagen als beesten (2). Hun aanvoerder, Wouter Leenknecht, die zich in het brandpunt van het gevaar langen tijd heldhaftig verdedigd en al gedaan had wat mogelijk was om de vluchtelingen te wederhouden, werd onder de gewonden gevonden, door eenige soldaten gevangen genomen, gekneveld en voor den Hertog gesleurd.

Nu begon een schrikkelijk tafereel van verwoesting en moord. De ongelukkige Gentenaars, door de Bonrgondische ridders en boogschutters besprongen en nagezet, verspreiden zich in alle richtingen. Eenigen vluchten naar de Schelde en storten zich in hunne wanhoop in den stroom, denkende aldus aan het gevaar te ontkomen. Zij, die niet konden zwemmen of door het gewicht hunner wapens in hunne bewegingen verlamd waren, werden door de pijlen der schutters getroffen en vonden de dood in de golven. Anderen werden op de dijken of langs heen de wegen en straten door de woedende soldaten aangerand en met zware stokken en knodsen afgemaakt, dat het verschrikkelijk om zien was (5).

Kornelis, de Bastaard van Bourgondiën, had van het begin af onverschrokken aan het hoofd der voorposten gestreden. Toen hij de Gentenaars de vlucht zag nemen, verliet hij zijns vaders zijde, en stoof den vijand achterna met eenige makkers, — de bloem der jongelingschap, — waaronder Jaak Dorsan, Pieter Chenu, Diederik van Char-

<sup>(1)</sup> Chronique de Chastellain, Livre III, Ch. VII.

<sup>(2)</sup> Chronyke van Vlaenderen, door N. D. en F. R.

<sup>(5)</sup> Volume troisièsme des chroniques d'Enguerran de Monstrellet gentilhomme iadis demeurant à Cambray en Cambresis, Paris 1572.

mes, Jan van Longshamps en nog eenige anderen. Uit oorzake der buitengewoone hitte, had de jeugdige vorst helm en keelplaat afgeworpen, en met ontdekten hoofde en blooten hals, vloog hij onbezonnen, zooals jongelingen zijn, de wijkelingen na. In eene enge straat viel hij op eenen drom vluchtende Gentenaars. Zich weinig om hun getal bekreunende, velt hij de speer, stort in het midden des droms en hakt verscheide vijanden neder. Zijne moedige wapengenooten volgen zijn voorbeeld. De ras verslagene wijkelingen springen over eenen gracht; de koene Kornelis wil hun volgen, doch, een der strijders, dit ziende, wendt zich om, velt de lans en doorboort den strot des vurigen jongelings gedurende den sprong van het paard over de sloot. De steek was zoo geweldig, dat het ijzer der lans boven het hoofd nit kwam en het bloed en de hersenen uit den mond des edelen ridders borrelden (1). Kornelis was op den slag dood gebleven.

Die dood werd wreedelijk gewroken, en alle Gentenaars, welke nog in de banden der Bourgondiërs vielen, onbarmhertiglijk omgebracht.

Niets evenaarde de smart des Hertogs, wanneer men hem het omkomen zijns geliefden zoons kwam aanmelden. De zege was aan hem en hij had zich gewroken; maar, kon zulke zegepraal en zulke wraak tegen het verlies eens beminden zoons opwegen? Men hadde honderdduizend Vlanningen vermoord, zeggen zijne hovelingen, en zulk een erg verlies zon nog niet vergeten geweest zijn. Het was eene zwarte vlek in den triomf des Hertogs. Om de dood des edelen Bastaards te wreken deed hij onmiddelijk Wouter Leenknecht en de andere voornaamste gevangenen aan eenen boom ophangen, en zwoer hij heel het Land van Waes door het vuur te vernielen (2). De wraak en de bloeddorst hadden in dit tijdstip de uiterste palen der onmenschlijkbereikt. De gevangenen boden te vergeefs de aanzienlijkste rantsoenen: zij ontkwamen op het slagveld alleenlijk aan de dood, om des anderendaags versmoord, gehangen of onthoofd te worden. De woede der strijders eerbiedigde noch min den voorrang der geboorte als dien der grootste beroemdheid.

De Vlamingen hadden twee duizend van de hunnen op het slagveld gelaten (5). De overigen, zooals wij zegden, hadden in alle richtingen

<sup>(1)</sup> Mémoires de Messire Olivier de la Marche, Premier Livre, Chapitre XXV.

<sup>(2)</sup> Le duc, qui ne pooit oublier la mort de son bastard, commanda que tous les villaiges du Pays de Wast qui estoient rebelles à luy fussent ards. JACQUES DUCLERCQ, II, 16.

<sup>(5)</sup> De meeste schrijvers nemen dit eijfer met Despars aan. Olivier de la Marche zegt 5000, Chastellain 6000, Enguerrand de Monstrelet en Duclereq 2500. Aangaande het

de wijk gekozen. Eeuigen dezer hadden zich op het kasteel van Waesmanster verschuild, doch werden er door de soldaten van Philips met hunne schuilplaats verbrand.

Het geschut, de wagens, de tenten, kortom, heel de kampplaats van Basel, bleef in de handen der overwinnaars, en de Gentenaars zouden voorzeker nog meer volk verloren hebben, indien het terrein door zijne grachten en slooten hun niet voordeelig tot de vlucht geweest was (1).

Philips deed in den Wijnakkerwijk niet verre van den Hanewijk-kauter, eenen grooten put delven, om er de gesneuvelden in te begraven. Die put werd langen tijd de Martelaarsput geheeten; thans is die naam in Markelaar overgegaan. Het toezicht der begraving werd

verlies der Gentenaars zegt het *Dugboek der Gentsche Collatie*, bladz. 295, het volgende:
« Item 's vrindaechs tsachternoens, ghesciede voor Rypelmonde groot gevecht tussehen den prince ende die van Ghendt, daer vele volx bleef van beede zyden, maer van Ghendt meest, lietender hare engienen ende andere abylementen, ende de prince brak in 't Landt van Waes met brande ende andersins. »

En bladzijde 429 : die van Ghendt trocken diewille uute met heererachte jeghen den prince, daer zy groote menichte van volck inne verloren, te wetene te Rupelmonde, in 't land van Waes ende elders.

(1) De slag bij Rupelmonde was iets dat Philips langen tijd in het geheugen bleef houden. In aandenken van denzelven en tot straffe der muiters besloot hij, dat de *Hospitaalpoort*, langswaar de Gentenaars naar het Land van Waes getrokken waren, ten eeuwigen dage zou toegemetseld worden.

Item, Touchant les trois portes c'est assavoir : les deux portes de la dite ville de Gand l'une nommée Persellepoort, et l'autre Fuvreporte, par lesquelles deux portes les diz de Gand yssirent et partirent dudit Gand deçà et delà la riviere de l'Eseault pour assieger Audenarde, et l'autre porte nommée l'Ospitaleporte, qui est du côté du pais du Waize par laquelle lesdiz de Gand yssirent pour aller à Replemonde et courir sus à mondit St et son armée, lesdiz de Gand offrent et sont content que lesdites deux portes par lesquelles lesdiz de Gand yssirent pour aller assieger ledit Audernarde, qui fut ung jour après Pasques l'an einquante et deux, seront et demourront closes et fermees perpetuelment et à tousjours chaseun jour de jeudy de chaseun sepmaine de l'an, en telle manière, que par icelles deux portes, lesquelles seront fermees et closes comme dit est, l'on ne pourra le dit jour de jeudy de chaseun sepmaine de l'an, ancuns entrer ne yssir de ladite ville; et sont aussi contens que ladite autre porte, nommee l'Ospitaleporte, en perpetuelle memoire, soit fermee et muree et à tousjours condemnee, sans le pouoir, ne par icelle faire entrer ne yssire en ladite ville, se ce n'est du bon plaisir de mondit St ou de ses successeurs contes et contesses de Flandres.

Brief van Philips, bij welken hij aan de Gentenaars hunne vrijheden en privilegiën, onder zekere voorwaarden, terug schenkt. — 15 October 1455.

overgelaten aan Lodewijk van Masmines en den Wapenkoning van Vlaanderen, welke daartoe meer dan vijftig werklieden gebruikten (1).

Aldus eindigde de slag bij Rupelmonde. Wij hebben dien slag reeds een merkwaardig feit uit 's lands historie genoemd, en wij gelooven, dat de lezer het thans daar omtrent met ons eens zal wezen. Bovendien was het, om zoo te zeggen, de eerste maal, binnen dit tijdstip van onafgebrokene schermutselingen, dat de beide vijanden, in een meer geregeld gevecht, recht over elkander stonden. De ordelooze oorlogsvoering der gemeenten, door welke zij, in kleine afwisselende aangrepen, zoo langen tijd, haren machtigeren vijand wederstaan hadden, ontving hier eenen eersten slag, waarvan zij zich nimmer zon heropbeuren. Voor de Vlamingen was het wel is waar eene nederlaag; maar zelfs de nederlaag is schoon, wanneer zij tegen eenen talrijkeren vijand gekregen wordt en zij het gevolg van eenen strijd tegen het despotismus is.

Vier eeuwen scheiden ons van het heuchelijke feit. De landman drijft heden rustig zijn ploegijzer door den Hanewijkkanter en door de vruchtbare landonwen, over welke het bloed onzer moedige voorvaderen stroomde. Geen gedenkteeken herinnert den nakomeling dat het hier eene der roemrijkste plaatsen van het Land van Waes is, en dat onze voorvaderen hier hun leven voor de duurbare vrijheid ten pande hebben gegeven.

De Hertog liet het lijk zijns zoons naar Brussel overbrengen, alwaar zijne gade Isabella, die den jongeling zeer lief had, het plechtiglijk in de kerk van Ter-Goelen deed begraven (2). De gekwetste lieeren van Lalaing en van Chimay bleven, tot na hunne herstelling, met Philips op het slot van Rupelmonde.

Des anderendaags kwam te Rupelmonde op groote booten liet leger aan, dat Philips uit Holland had ontboden en hetwelk niet min dan drij duizend mannen sterk was, waaronder een groot getal kra-

<sup>(1)</sup> Chronique de Chastellain, Livre III, Ch. VII.

<sup>(2)</sup> DE BARANTE. - Histoire des Ducs de Bourgogne. Tome V.

KERVYN DE LETTENHOVE. - Histoire de Flandre, Tome III, Livre Seizième.

Memoires de Messire Olivier de la Marche, Premier Livre, Chapitre XXV.

Volume troisiesme des chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, gentilhomme iadis demeurant à Cambary en Cambresis, Paris, 4572.

nekijniers (1). Die legerbenden werden door Hugues van Lanuoy, stadhouder van Holland, en de Heeren van Vere, van Wassenaar, van Heemstede en van Boetselaar aangevoerd; de Heer van Brederode alleen had duizend mannen op eigen kosten gelicht.

Aan het hoofd van dit ontzaglijk leger rukte Philips het Land van Waes binnen. Zich de dood zijns zoons en zijnen eed gedenkende, verbrandde en verwoeste hij al de dorpen waar hij doortrok. Meer dan vier duizend huizen, hoeven, sterkten en kasteelen werden in puinen gelegd. (2) Dikke rookkolommen stegen ten hemel op en verkondigden de wederwraak des geduchten Hertogs; stroomen bloeds getuigden zijner gerechtigheid, tot dat eindelijk de smeekingen der landlieden, welke, blootshoofds, blootsvoets en met witte stokken in de hand, voor zijne kniën vielen, het hart des Vorsten vermurwden en hem het bevel der staking van den brand en van de kastijding ontrukten. Philips sloeg dan nog het uitgeputte en plat gebrande Land in eene geldboete van acht duizend pond Parisis van twintig grooten vlaamsch (3).

L. HOORNAERT.

<sup>(1)</sup> Mémoires de Messire Olivier de la Marche, Premier Livre, Chapitre XXV. Volume troisiesme des chroniques d'Enguerrand de Monstrellet, gentithomme iodis demeu-

Volume troisiesme des chroniques d'Enguerrand de Monstrellet, gentilhomme iodis demeuront à Cambray en Cambresis. Paris, 1572.

<sup>(2)</sup> Volume troisiesme des chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, gentilhomme iodis demeurant à Combray en Cambresis. Paris, 1572.

Par ainsi en ce voyage furent ars mieulx de IIIIm manoirs. Ils.

Worpende daer gliesaemder handt diversehe stereten ende bollewereken van die van Ghendt in gronde, ende stekende tvier wel in vierduysent menagien, metter intentie ende meeninghe van alle die reste ooe by ghelycker middele te nieten te bringhene.

Chronycke van den Lande ende Graefseepe van Vlaenderen, gemacet door Jo<sup>t</sup> Nicolaes Despars.

<sup>(3)</sup> Zie verder de Bijlage Nº 1.

## Bijlage N<sup>r</sup> 1.

COPIE DU PARDON ET REMISSION FAICTS A CEULX DE WAZE TOUCHANT LEUR ESMOTION AVECQ LES GANTHOIS AVECQ AUSSI COFIRMATIN DE LEURS ANCIENS KEURES (1).

PHILIPPE par la grâce de Dieu Due de Bourgoigne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, Conte de Flandres, d'Artois et Bourgoigne, Palatin de Haynnau, de Hollande, de Zeelande et de Namur, Marquis du St. Empire, Seignenr de Frise, de Salms et de Malines, Savoir faisons à tous pris et advenir. Que come es dernières guerres et dissensions qui ont esté en nre pays de Flandres par le fait et rebellion de ceulx de nre ville de Gand et de leurs aydans et copliees, aleneontre de nous leur Seigneur et prince naturel, se sont eslevez et mis en armes, faisans et exerçans tous damnables faits et œuvres de guerres accoustumées entre ennemis publicques tant sur et contre nous, come sur noz pays, villes et loyanlx subgetz, ceulx de nre terroir de Waze en nre pays de Flandres, ou la plupart dieeulx, ayant adhéré et esté aydans et complices avecq lesd de Gandt, favorisé, accompagné et conforté iceulx, en leurs sd rebellions, desobeyssances et malefices alencontre de nous et mesmement en pluiseurs envahissements, assaulx et efforts quils ont fait et entreprins tant sur ure personne come sur la personne de nre très cher et très amé fils

<sup>(1)</sup> Wij hebben deze kopij afgeschreven uit een oud Register berustende in het Archief der stad St. Nikolaas en op den rng gemerkt met letter A. Het origineele berustte in 1538, met meer andere kostbare bewijsstukken, in de abtdij van Baudeloo, zooals blijkt uit een ander stuk, insgelijks in bedoeld register overgeschreven onder den tijtel van Inventaris gemaeekt den xxviijen in sporek xve xxxviij van den brieven liggende in den eom van Baudeloo ter presentie van Joos van Steelant; Daneel De Guae ende Pauwel Hauwe, hooftschepenenen by Jan de Neve greffier van den Lande van Waes. In dien Inventaris staat de genadebrief van Hertog Philips vermeld als volgt: In denselven eom zyn noch rustende twee groote lreu (brieven) in francijne de eerste wesende de keure gheeonfirmeert by hertoghe Phils van Bourgondiën met zekere limitacie ende Vuytlegghinge van de ouder keure, in date in Maerte xiiije liij.

le Conte de Charrolois, devant Replemonde et ailleurs, en commestant crime de lèsemajesté et autres crimes et malefices innombrables, pour raison et à cause desquels, et tant pour debvoir de justice, come pour la garde et préservation de nosd pays et loyaulx subgetz, cussions esté constraints necessairement de leur resister et obvyer par force et à main armée, tellement que par la grâce de Dieu et à layde de noz loyaulx subgetz et serviteurs, nous en l'an mil quatre cens cinquante deux au lieu de Loquerre (1) audit terroir de Waze les seussions conquestez, ramenez, reduit et soumis sollempnellement à nre grâce et mercy, tant de leurs corps come de leurs biens et avoirs quelsconques, leurs vies saulves seullement, et sur ce nous cussent dès lors fait nouveau serment de fidélité en nous recognoissant pour leur droieturier souverain et naturel seigneur et prince, come faire le debvoient, à laquelle submission les cussions recen lors misericordicusement.

Et il soit ainsi que après lad submission ainsi faiete aud lieu de Loquerre, et nonobstant icelle, pluiseurs habitans dud. terroir de Waze en persévérant en leurs mauvais et dampnables propos et par grant ingratitude procedans de mal en pis contre leurs sd. promesse, serment et recognoissance, se soient de rechief mis sus alencontre de nous et continué de plus en plus leurs rebellions et desobeyssances tant et si longuement qu'ilz ont peu et seeu, en cuix demourant noz enemis publiques par pluiscurs loyes et œuvres de fait, alencontre de nous et noz pays, villes et subgetz, à nos lovaulx et vrais obeyssans; transgressans et vyolans par ee manifestement et évidement iceulx de Waze coulpables de lad dernière rebellion leur serment et promesses, que à leur submission devant dite ils nous avoient faietes, come dit est. Et par ce avent iterativemet fourfait et confisqué envers nous corps et biens, ensemble tous previlèges, keures et franchises à eulx octroyez par nous ou nos prédecesseurs, que Dieu absoilve. A laquelle occasion ceulx dud, pays de Waze avent certain espace de temps et après l'abolicion par nous faiete ansd. de Gand, esté sans loy et sans exercice ou adresse de justice, pour ce que des keures anchiennes dud. pays confisquiez, et fourfaits par la manière dite, ils nosoient ne povoient plus user, pourquoy et mesmement que lad abolicion generale par nous faiete ausd, de ure ville de Gand de leurs meutes, rebellions et desobeyssances, lesd. de Waze ne se sont voulus ni veullent ayder auennement, les manans et habitans dicelluy me terroir de Waze ont envoyé par devers nous leurs depputez notables, et par iceulx souventes fois fait faire à nous et aux gens de nre grant conseil estans lez nous, très humble remonstrance de leur estat et pouvreté, et mesmement coment ils estoient et sont très dolans et repentans de leurs grandes faultes, deleautez, rebellions et desobeyssances dessus declarées, nous supplians très humblement et par grant instance, pour nre especiale grâce et mercij, et offrans de ce nons amender selon leur povoir et faculté, et supplians que considerer ce que dit est, nre plaisir soit de les remeetre et restituer en leurs biens, privilèges, keures et franchises anchiennes, disans et affirmans que doresenavant à tousjours ils veullent estre et demourer et seront et demonrront hons, vrais, loyaulx et obeyssans subjets de nous et de noz hoyrs et successeurs contes et contesses de Flandres, sans jamais recheoir en cette erreur ou desobeyssance pour morir. Pourquoy nous ces choses considerces voulans áder preferer

<sup>(</sup>i) Loquerre, Lokeren.

grace et miscricorde à rigueur de justice, inclinans à la supplication desd. manans et habitans de nostre terroir de Waze, iceulx avons receu et recevons en nre grâce et mercij, et leur avons quité, remis, pardonnnè et aboly et de nre certaine seience et grace espale quietons, remettons, pardonnons et abolissons par ces pats, tant en général come en particulier, les rebellions, desobeyssances, meutes, crimes, excès, malifices et déliets dessusd. à nous et par culx perpetrez et comis pendant et devant lesd guerres des.l. de Gand par la manière diete et tout ee q par ce fait et à eause dicelles ils peuvent avoir meffait et mesprins, et aussi toutes peines et amendes corporelles et criminelles que par ce ils et chun deulx peuvent avoir et estre encourrus envers nous et justice, movennant touste voyes et parmy ce que lesd. manans et habitans dud terroir de Waze lamenderont vers nous civilement de la somme de huyt mille livres parisis de vingt gros de nre monnoye de Flaudres la livre, quilz seront tenus nous en payer coptant, ès mains de nre amé et féal conseiller et garde de nre espargue, maistre Gauthier de Lamandie, prevost de leglé (1) de nre Dame de Bruges, lequel sera tenu de faire recept à nre prouffit, et moyennant ce avons restitue et remis, restituons et remeetous par cesd pits, nosd subgetz de nre pays de Waze, quant a ec en icellui nre terroir, en leurs biens en lr. estat, toutessois et a telles charges quilz estaient et ont esté trouvez au temps de la cessation desd. guerres et à leur bonne fame et renommée come ils estaient paravant. Cy imposant sur ce silence à nos procureurs et à tous aultres queleonques, et aveeg ce en ampliant pre grâce et libéralité envers lesd. manans et habitans du terroir de Waze, avons octroyé, accordé, rendu et confirmé, octroyons, accordons rendons, restituons et confirmons de nre certaine science et grace espéciale par cesd printes, à iceulx manans et habitants de Waze les privileges et keures octrovez et donnez jadis a icclluy terroir de Waze par fen le Conte Thomas, jadis conte de Flandres nre predecesseur que Dieu absoilve, desquels privilèges et keure la teneur ey apres senssuyt.

In nomine Patris & Filii & Spiritus sancti. Amen. Ego Thomas Flandrise et Ilanoniæ Comes, et Joanna Uxor mea Flandriæ et Hanoniæ Comitissa, concedimus omnibus Hominibus Wasie, tam presentibus, quam futuris ad nostrum Dominium spectantibus, legem quæ vulgariter dieitur chore, præsenti pagina contentam perpetuò et inviolabiliter observandam: in tota Wasia accipiantur septem Scabini principales, probi viri, hæreditati in terra à Domino Comite, qui sint aliis Scabinis superiores, et ad quos habeatur recursus ab aliis Scabinis de judicio dicendo, si dubitaverint et ctiam ab aliis Scabinis, ad istos septem poterit fieri appellatio, si qui censerint se injustè gravari. Et Congregatio istorum septem Seabinorum debet esse apud sanctum Nicolaum in Wasia sexies in anno ad voluntatem Ballivi, videlicèt ad quoslibet duos menses semel. Si autem unus decesserit ex istis, per Ballivum, qui jurabit per Sacro-sancta quod bonà side in hoc facto procedet, alius substituetur de consilio aliorum sex, qui fucrint superstites. De consilio verò dietorum septem Scabinorum, et per Ballivum instituantur Scabini minores in tota Wasia, quot fuerint necessarii secundum quod eis visum fuerit, et si aliquis illorum minorum decesserit, per Ballivum alius substituetur de consilio principalium Scabinorum, sed nullus serviens justiciarii vel particeps eujuslibet fori-facti, poterit

<sup>1</sup> L'eglise.

eligi in Scabinum. Et tot Vierscharinæ fient in tota Wasia, sieut visum fuerit Comiti vel Ballivo ejus, et septem principalibus Scabinis, eum autem minores Scabini in aliquo dubitaverint de indicio terminando, per Sacramentum suum inducias habère dehent semel ad quindenam, et si tune terminare non poterint, recursum habère debent ad majores, qui majores, si causam ad ipsos delatam terminare non sufficiant, debent secuni assumere duos de hominibus Couritis vel de Scabinis minoribus, quos habère poterint in præsenti, et sie judicium terminare, quod si discordaverint in electione prædictorum duorum, vel in judicio dando, sive per se, sive eum prædictis duobus terminatum fuerit, majori parti standum erit, nee cis à quoqnam poterit contradici. Quod si quis dietis Seabinis principalibus contradicere præsumpserit, videlieet improperando eis, quod malum protulerint judicium, vel dicendo quod melius dixisse potuissent, vel quod justitia eis plena non fuisset exhibita, vel aliquod simile verbum, tam turpe vel tam grave, emendabit euilibet Scabinorum tres libras et Comiti decem libras. Qui verò Seabinis minoribus suprà dieto modo contradixerit, emendabit cuililet corum viginti solidos, et Comiti tautum quantum omnibus; si verò minores Scalini super falso judicio convicti fuerint, quilibet corum solvet Comiti tres libras, et nunquam poterit de extero esse Seabinus. Pro verbo verò erroneo, quod vulgò dicitur Wantalen, nullus alicui fore-facto subjacebit. Citatio verò fieri debet tali modo de extero inter conquerentes, eum placitum nunciatum fuerit et in Ecclesia proclamatum ad certam diem, ad ipsam diem debent citari conquerentes et adversarii corumdem; si autem dieta die comparuerint, respondère tenentur; si autem non comparuerint, ad quindenam citari debent; et si tune non venerint et responderint, pro convictis habebuntur, nisi ad dietum Seabinorum legitime se excusaverint; si autem conquerens prima die vel secundà non comparnerit, si querimonia fuerit, hæreditaria erit in fore-facto decem solidorum erga Comitem et erga adversarium sunm similiter; si verò fuerit peenniaria erit fore-factum duorum solidorum, et querimoniam suam amittet. Debet autem Ballivus cum volucrit placitare, de Consilio Scabinorum diem ponere, et ad diem placiti nullus debet citari, nisi Scabini et conquerentes, et corum adversiarii et testes, qui deponere debent: possunt autem quatuor Scabini de omni re cognoscere, sed non minus, nisi per quatuor Scabinos placitari potest et in Augusto vel messe non lieebit placifari, nisi de instanti fore-facto noviter perpetrato. Nulli negare debet Ballivus Scabinagium præcipuè citato, de lisque pertinent ad Scabinagium. Quod si fecerit, cesare debent Seahini coram quibus denegatum fuerit, donce illud fuerit emendatum, similiter si petenti justitiam et diem Ballivus denegaverit, justitiam vel diei citationem Scabini cessare debebunt; si autem occasione hujus cessationis Scabinum vel alium de illo Seabinatu Ballivus malè traetaverit, et hoe majoribus Seabinis cognitum fuerit, omnes Scabini Wasiae tam majores, quam minores cessare debent, donce prædicta injuria fuerit emendata, Ballivus nullum molestare potest pro aliquo fore faeto, quod non prolatum fuerit per duos probos viros, vel cognitum per Scabinos quod evenerit. Et si habuerit ille qui impetitur tautum in bonis per dietum Scabinorum, quod sufficiat ad Emendam quæ exigitur, arestari non potest, alioquin tenêri potest, si non dederit plegios, si verò ex defectu plegiorum aliquis tentus fuerit, non debet extrà Wasiam in captivitate tenèri, nisi pro aliqua causa ex sex arduis que inferius exprimentur. Nullus Scabinus Wasiæ eitari potest extra suam Vierseliarinam, nisi ad sanctum Nicolaum coram majorihus Scabinis, nec aliquis de aliis hominibus citari potest extra Vierscharinam suam, de iis quæ pertinent ad Scabinagium, omnia quæ perti-

neut ad judicium Scabinorum, per Scabinos terminentur et judicentur. Si quis aliquem vulneraverit canipulo vel clava tortuosa vel arcu, manum amittet, nisi gratia Comitis redimatur; si autem redimendus fuerit gratià Comitis, satisfaciet priùs vulnerato per judicium Scabinorum principalium secundum quantitatem vulneris, nisi concordatum fuerit per minores. Qui alieui membrum amputaverit, tale amittet, caput pro capite, manum pro manu, pedem pro pede, dentem pro dente, et sie de exteris membris, nisi gratia Comitis indulgeatur, et gratia conquerentis. Si quis quemquam aliter vulneraverit, dabit Comiti tres libras et homini vulnerato tres libras. Qui aliquem affolaverit, dabit Comiti sex libras et homini affolato sex libras; si autem illa affolatio tam enormis fuerit, quod sit invincibilis, emendabit ei Consilio Scabinorum. Qui aliquem in capite vulneraverit, ità ut os oporteat incidi, dabit Comiti quinque libras et liomini vulnerato quinque libras; si autem vulnus fuerit penetratum in corpore vel in eapite, sex libras et Comiti sex libras, qui aliquem eapillis traxerit, vel ei alapam dederit, vel pugno percusserit sine casu et sanguinis effusione, vel unguibus eutem vulneraverit, dabit Comiti decem solidos et læso decem solidos, si pugno ad terram percusserit sine sanguinis effusione, dabit Comiti viginti solidos et læso viginti solidos, si sanguinem emiserit, dabit Comiti XL. solidos et læso XL. solidos. Si baculo pereusserit, sine sanguine, non ecciderit, dabit Comiti viginti solidos, et læso viginti solidos. Si ecciderit, dabit Comiti quadraginta solidos, et læso quadraginta solidos, si effuderit sanguinem, dabit Comiti tres libras etlæso tres libras, si quis convictus fuerit per Scabinos quod per aliam mensuram quam Gandensem mensus fuerit, vinum, eerevisiam vel alium potum, vel per aliam mensuram quam Gandensem quæ pertinet ad tritieum, mensus fuerit siliginem vel aliud qualecumque bladum, vendendum, ità ut siliginem et ordium ad labium recidat, avenam autem in altum cumulet, post quadraginta dies ab illo die quo præsens pagina in Eeelesia fuerit provulgata, dabit Comiti decem solidos, et veritas debet accipi bis in anno. Si quis homicidium, vel incendium, vel furtum ultrà quinque solidos perpetraverit, vel aliquem deprædaverit, vel mulierem oppresserit violenter, vel treugas infregerit et super hoc per Seabinos convictus fucrit, de corpore et omni possessione sit in potestate Comitis, si autem seelus aliquod Scabinis legitime notum factum fuerit, omnibus vel majori parti corum, ità tamen occultè fuerit perpetratum, ut reus per Seabinos convinci non possit, tacita veritas debito modo inquiratur et seeleratus juste judicetur. Occulta autem veritas tantummodò debet inquiri de sex causis et non de aliis, ità videlicèt ut quandò tacita veritas super aliquo prædictorum est requiranda, Scabini in quorum Scabinatu ille easus aeciderit in tacitam inquisitionem sollicitè admoneantur. Si discreti non fuerint principales consulant Scabinos et secundum Consilium corum taeitam veritatem inquirere teneautur. Qui lignum alterius secuerit sine licentia ipsius eujus est, vel sepes fregerit vel fructus aliquos rapuerit, vel in agro segetes, vel fænum, vel gramina, dabit Comiti decem solidos et conquerenti dupliciter restituet damnum, si probare poterit legitime duobus restibus idoneis, si verò probare non poterit, condemnabitur ipse in cadem pæna; qui furtum commiscrit duorum solidorum, debet Comiti decem solidos, et reddet damnum in duplum. Qui ultrà commiserit furtum usque ad quinque solidos, signum ei infligetur, qui verò sceundò commiserit furtum, suspendatur. Si quis Ballivo vel judicio Comitis treugas, id est, pacem denegaverit, dabit Comiti tres libras et hoc toties, quoties denegaverit, et si ter negaverit, poterit tenéri : Qui assultum domús per diem fecerit armis vel communicato Consilio et lioc Scabinis constiterit, qui ductor fuerit, dabit Comiti decem libras, qui auxilium præ

buerit, dabit Comiti tres libras. Qui assultum domûs per noctem fecerit, ductor dabit Comiti viginti libras, auxiliator sex libras, si antem in illo assultu aliquis de intus occisus fuerit, forc-factum duplicabitur in omnibus, et occisor et ductor assultûs in gratia Comitis erunt; si quis aliquod fore-factum de prædictis sex eausis fecerit, undè juri stare nolucrit, nee ad justitiam venerit, Banniatur judicio Scabinorum, et de corpore et possessione sit in gratia Comitis, ità ut medietatem possessionis uxor illius retineat. Qui bannitum receptaverit super quem æquitas judicii facta fuerit et per Scabinos convictus fuerit, dabit Comiti tres libras; nemini liceat in quocumque Scabinatu Wasiæ aliquem inclamare ad duellum, si quis autem quemquam inclamaverit ad duellum, dabit Comiti quadraginta solidos, inclamato viginti solidos. Si quis aliquam hæreditatem parvam vel magnam quiete possederit per annum et ultrà, in quam per Scabinos legitimè intraverit, et posteà contingat illam hæreditatem calumniari ab aliquo per totum annum prædietæ præscriptionis in Wasia commorante, ille qui inclamatur, non tenebitur respondère inclamanti, sed suam hæreditatem de eætero pacificè possidebit, qui autem illam inclamaverit, dabit Comiti decem solidos, ab ista lege excipiuntur infantes qui sunt infrà ætatem legetimam constituti. Si quis hæreditatem vel terram suam vendere voluerit, tribus dominieis diebus notumfaciat in Ecclesia, si autem propinquus illius hæreditatem illam emere voluerit, emat cam infra illas tres dominicas, expletis verô illis tribus dominicis, hæreditatem illam poterit extraneus comparare, si autem venerit posteà propinquus vel alius pro absente propinquo, antequam illam hæreditatem extranco festucaverit pro codem pretio quo ab extranco fuerat appreciata, illam poterit propinquus comparare, et ad idem pagamentum. Per eujuseumque terram aquæduetus, id est, Waterganek foditur, licebit illi piscari in illo aquaductu tam nocte, quam die. Qui autem aquaductum coarctaverit injuste, vel obeluserit, dabit Comiti decem solidos, et aquæduetum ad pristinum reducet statum, cûm autem aquæductus fodi præcipitur omnes ad quos spectat ille aquæductus, fixo tempore per Ballivum se præparent, et ad fodiendum conveniant. Qui autem statuto tempore pro rata sua non foderit, Ballivus illam ratam fodi faciat, et illum qui ratam suam fodere omisit, duplici mercenarii pretio condemnet, et ad opus Comitis in duobus solidis condemnetur. Qui aratrum arrestaverit injustè, dabit Comiti viginti solidos, et arrestato viginti solidos. Qui verò alicui injustè restiterit herstratam, dabit Comiti viginti solidos, et illi cui restiterit viginti solidos. Liceat omni homini ædificare super terram suam, et qui pandare voluerit de censu terræ suæ, Ballivus non debet ei denegare pandatorem. In quocumque loco aliqui discordaverint, possunt reconciliari per amicos et vicinos suos, salvo jure Comitis. Et in qualibet discordia poterit quillibet vir probus in absentia Ballivi treugas accipere, salvo jure Comitis. Tabernarius vel alius non debet accipere vadium ab aliquo, nisi lumine diei et testimonio duorum vicinorum. Quod si transgressus fuerit, dabit Comiti decem solidos. Relieta eujuslibet defuncti, sì alii verò nupserit, propter copulam matrimonii non amittet de cætero usumfructum, quem tenebat in hæreditate prioris mariti. Orphanus quamdiu fuerit sub protectione tutorum, hæreditas et bona ejus non poterunt minui, sed integra permanebunt, quamdiu fuerit sub tutore, si sine peccato fieri possit. Qui alicujus pecora scuttavarit, qui illatis viribus illa scuttatori abstulerit, dabit Comiti viginti solidos, et scuttatori decem solidos. Licitum crit cuilibet pro Noot-weere corpus suum defendere sine omni fore-facto, nisi eum armis interdictis per Scabinos. Cum equi vel boves, vel equi currum vel carrucam trahentes, effrenes vel præcipites eucurrerint et aliquem læserint, sive aliquis à quocumque molendino vel à domo cum elevatur, læsus fuerit. Si possessor corumdem.

vel filius, vel filia, vel uxor, sive pecora vel quodeumque ad ipsum pertinet, læsum fuerit, debet liber remanère ab omui fore-facto ergà Dominum Comitem cum infortunio suo: si verò vir, vel mulier, sive puer, vel senex, extraneus, vel peeus alicujus læsum fuerit, secundum quantitatem læsuræ de Consilio Scabinorum debet satisfieri læso vel læsis. Dominus antem equorum vel equarum, vel boûm, molendini, vel domûs remanchit ergà Comitem absque fore-facto. Advenæ intrantes Wasiam, si liberi fuerint, liberi permancant, si Ecclesiastici Juris fuerint, Ecclesiastici Juris permancant, et nunquam ad servilem conditionem poterunt infriegi. Si serviles intraverint, serviles permancant, vel si possunt libertati restitui, magis utantur, cùm quis filium vel filiam nuptui tradiderit, et ille vel illa sine hærede obcirit, bona prædictorum ad Patrem et Matrem, si vixerint, integrè revertantur, si autem alter parentum obierit, medietas ad illum qui vixerit, revertatur, et altera medietas propinquis cedat. Si quis alienjus filiam deduxerit absque consensu parentum, dabit Comiti quinque libras, et parentibus puellæ vel aliis, qui ex hoe aliquod damnum sustinuerint, restituet in duplum. Omnes liberi cujuslibet hominis sive masculi, sive fæminæ de cætero æqualiter participent in bonis Patris et Matris tam mobilibus quam immobilibus, videlicet allodio et hæreditate, omnis easus qui in præsenti pagina continctur, debet judicari sceundùm legem hie scriptam, prout pertinet ad homines Comitis, vel ad Scabinos, casus autem qui hie non exprimitur, debet à prædictis secundum similia judicari, vel secundum suam rectam rationem sub debito præstiti juramento, secundum modum culpæ moderari debent judices quantitatem Emendæ. Quicumque erit Ballivus in Wasia, jurabit coram hominibus Comitis et coram principalibus Scabinis, quod fidelis crit Comiti et quod tenebit omnem legem vulgariter Chore appellatum, quæ in præsenti pagina continetur. Nee Dominus Comes vel Comitissa vel etiam ipsorum Ballivus poterit aliquem articulum hujus legis aut infringere, aut permutare, nisi de communi Consilio principalium Scabinorum et corum, quos secum dignum duxcrint assumendos. Ut autem prædicta omnia in perpetuum firmiter observentur, præsentem paginam seribi feeimus et sigillorum nostrorum munimine reborari. Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo primo mense Junio.

Pourveu toutesfois que les haults eschevins, hommes de fief et tout le comun peuple dicelle nre terroir et pays de Waze recognoistront nous noz hoyrs et successeurs contes et contesses de Flandres pour leur naturel prince et souverain Seigneur et promeetent par serment sollempnel de estre à tousiours vrays obcyssans et loyaulx, à nous et à noz hoirs et successeurs, de garder et dessendre nre psonne ensemble noz droicts et haulteur et Seigneurie envers et contre tous ainsi que bons et loyaulx subjetz doivent faire à leur droieturier et souverain Seigneur et naturel prince sans doresenavant vouloir ne debyoir servir ceulx de Gand en armes ne autrem resortir pdevat culx a chief de sens ne y recourir en quelq cas de ressort ou de seignourie que ce soit, nous demonrant à jamais duement soubgetz à nous et à nos successeurs Contes de Flandres. Reserve aussy que les haults eschevins et hommes de fief de la haulte et sonveraine court scront soubgets a appel et reformables de sentences ou appointemens quilz rendront toutes et quantesfois que partye s'en vouldra plaindre par devant nous, assavoir est pardevant les gens de nre chambre du conseil ordonnée en noz pays de Flandres que commettons à ee de par nous, nonobstant que esdictes lettres dud. seu le Conte Thomas de la recognoissance et reservation dessusd ne soit faiete expresse

mention et que par icelle lesd haults eschevins ne puissent estre attraicts hors dud pays de Waze, lesquelles au regard de nous nentendons en riens conserver, ainsoi les tenons pour nulles et de nulle valeur, mais au surplus en tous aultres points et articles desd privilèges et keures par nous renduz et confirmez voulons lesd de Waze user doresenavant selon la forme et teneur dicelles, sans fraulde ou contradution quelsconques. Si donnons en mandement à noz amez et feauly les gens de nre grant conseil, aux président et gens de nie chambre de conseil par nous ordonné en nre pays de Flandres, aux gens de noz contes à Lille, à noz souverain bailly et receveur de Flandres, à noz bailly de Waze, et à tons autres nos baillys, justiciers et officiers de nos pays et conté de Flandres et aux autres nos officiers et soubgetz pnts et advenir quelsconques qui ce peut ou porra toucher ou regarder, que lesd. serment et promesses ainsi faiets par lesd, manans et habitans de nred terroir de Waze et lad amende payée and maistre Gaulthier dont il appert par sa lre de recept dilleeg en avant ils facent, souffrent et laissent et chun deulx en son droit de nre grace, remission, pardon, octroy et confirmatin, ensemble de tont le contenu et effect de cesd puts pleinement et paisiblement jouyr et user perpetuellement et à tousjours lesd manans et habitans de nre terroir de Waze dessusd et par les forme et manière dessus déclarez, sans leur y faire ne souffrir faire ores ne pour le temps advenir quelque destourbier ou empeschement au contraire. Mandons aussi et comandons en oultre ausd francaz eschevins et homes de fief dicelle nre terroir de Waze q selon les forme et contenu desd privilèges et keures ainsi octroyez à icelle terroir par led Conte Thomas cy dessus transcript, saulves tousiours les reservations dessusd, ilz facent et administrent, facent faire et administrer doresenavant droit, loy, raison et justice à chun sans quelque deport, delay ou difficulté, car ainsi nous plaist il, et consentons quil soit fait, Et afin que ce soit ferme chose et establi à tousiours avons fait meetre nre seel à ces putes, saulf nre droit et aultres choses et lautruy en

Donné en nre ville de Lille au mois de Mars lan de grâce mil quatrecens eincquante et trois avant Pasques. — Ainsi escript sur le reply par monseigneur le Duc, signé De la Porte et plus avant sur le ploy estoit escript : Collatio facta est, et puis après : visa, et scellé en lacé de soye et cire verde, sain et entier.

De boven aangehaalde genadebrief van Hertog Philips werd den 4 Februarij van het volgende jaar 4454, aan het Magistraat van het Land van Waes behandigd door Wouter Lammendie, Rekwestmeester des Hertogs, zooals blijkt uit de volgende aanteekening, insgelijks afgeschreven uit het voornoemd Register A.

Wy Clays Triest Ruddere Jan van Vaernewyck heer van Exaerde hooftschepene van Waes en Jan de Dycker elercq van Waes, kennen ende lyden dat wy hebben outfan op den eersten dach van Februario anno hij by der hant van meester Wouter Lammende, Raet myns geduchs heere ende meester van de Requesten ende meester van

de Tresorie van de Espargne myns geduchten heere, de hre (1) van de cofirmatie van de privilegien van Waes, waeraf wy moeten gheven onse contre letteren naer tver-claers en inhoud van de cofirmatie ende een minute ons overgegheven. Twelek wy beloven op ons ende op al donse te doene onthier (2) en halfvastene eerst commende of deselve cofirmatie ten selven tyde wederom ghevende Meester Wauter voors, zonder dies te zyne in gebreke.

In kennisse der waerheyt so hebben wy Clais Triest Riddere Jan van Vaernewyck en Jan de Dycker boven genomt dese lettre ele onser gheteekent met zynen hanteeken hieran ghestelt. Gegeven ten daghe in de maent in tjaer voors verelaert.

Stont getheekent C Triest, Jan van Vaernewyck en J. de Dycker.

## Bijlage N<sup>r</sup> 2.

LIJST DER VOORNAAMSTE EDELLIEDEN WELKE AAN DEN SLAG BIJ RUPELMONDE HEBBEN DEEL GENOMEN. (5)

Philips-de-Goede, Hertog van Bourgondiën en Graaf van Vlaanderen. De Graaf van Charolais, zijn zoon, (later Karel-de-Stoute).

Kornelis, Bastaard van Bourgondiën, Gouverneur van Luxemburg en heer van Beveren.

De Graaf Lodewijk van St.-Pol, Vliesheer.

Jan van Bourgondiën, Graaf van Etampes, neef van Philips.

Jan, hertog van Kleef, graaf van Lamarck, neef van Philips.

Adolf van Kleef, zijn broeder, heer van Ravestein, Wijnendaal en Thourout.

Jan van Croy, graaf van Chimay, heer van Tours op de Marne, Vliesheer.

De heer van Créquy.

Jan, heer van Montagu.

<sup>(1)</sup> lre, verkorting van lettre, brief.

<sup>(2)</sup> Onthier, omtrent

<sup>(3)</sup> Opgemaakt naar de werken der bijzonderste schrijvers over dien veldslag.

Simon van Lalaing, heer van Nantes en Montignv.

De heer van Ternant.

Andries, heer van Humières.

Jaak van Lalaing, heer van Bugnicourt, Vliesheer.

De heer van Wavrin.

De heer van Bussignies.

De heer van Arcy.

Messire Karel van Châlon.

Messire Lodewijk van Viefville, heer van Sains.

Messire Frans l'Arragonnais, Bevelhebber der Artillerij.

De heer van Contay, Hosmeester der Hertogin van Bourgondiën.

De heer van Perweis.

De heer van Berghes.

Messire Frederik van Withem.

Jan, heer van Lannoy, Vliesheer.

Jan, Bastaard van Renty.

Messire David de Poix, Artillerij-meester.

De heer van Fiennes, Broeder van den Graaf van St. Pol.

Philips, heer van Saveuse.

Lodewijk, heer van Masmines.

De Wapenkoning van Vlaanderen.

Messire Willem van Vaudré.

Simon du Chastelier.

Jan van Chanvergy.

Messire Jaak van Foucquesolles.

De heer van Roye.

Jaak van Luxembourg, Broeder van den Graaf van St. Pol.

Antoon van Croy.

De Infant Jan van Portugaal.

De heer de la Hovardrie.

Jan, bastaard van St. Pol, heer van Haut-Bourdin.

Messire Antoon van Vaudré.

Johan du Plois-Vauron.

De heer van Fresne.

De Amman van Brussel.

Messire Philibert de Jaucourt.

De Graaf van Saint-Martin, in Piemont.

Johan Hincart.

Maillart de Flésin.

Heryé de Mériadet.

Messire Jaak van Mastain.

De heer van Bersy.

Messire Michault de Thoisy.

Messire Pieter Vasque.

Messire Kristiaan van Digoine.

Messire Willem Rolin.

Messire Geffroy de Thoisy.

Miles van Bourbon.

Willem van Kattendijk.

Joost de Brune.

Messire Philips de Hornes.

De lieer van Auxy.

De heer van Rochefort.

Olivier de la Marche.

Jaak van Harchies.

Gui van Bethune.

Philips Pot, heer van La Roche-Nolay.

Willem Raolin, heer van Beauchamp.

Michault de Changy.

Willem van St. Soigne.

Anthoon en Philips, Bastaarden van Brabant.

Jan van Rossimbos, Kamerheer van den Graaf van Charolais.

Boudewijn van Noyelles, zijn Hosmeester.

Jaak Dorsan.

Pieter Chenn.

Diederik van Charmes.

Jan van Longchamps.

De heer van Baudanges, enz.



# MENGELINGEN.

OM ALS DOKUMENTEN TE DIENEN, TOT HET OPSTELLEN EENER ALGEMEENE GESCHIEDENIS VAN HET LAND VAN WAES.

### ARCHIVEN DER STAD LOKEREN.

(VERVOLG).

### 1581-1582.

Het bijzonderste dezer rekening bestaat uit het volgende :

Item betaelt als Wilhelmus Pres, ministre tot Nieukereke, Philips Minelli, ministre tot Moerbeke gheweest syn op t'Sinodus tot Ghendt, van verteirde eosten do.

- » Item betaelt, als Franchoys Van Der Eeche ende Lieven Van Doorne, ghereyst » syn op het Classis? van Rupelmonde, van verteirde costen.
- » Item betaelt als Jan de Ceuleneer ende François Van . . . . . tot Ghendt wae-» ren om den Predicant.
- » Item betaelt resten, aen Ghysbrecht Joossens, van verteerde costen t'zynen huuse » verteert by diversche ministers ten vele diversche stonden. . . . v l. vi. s. viii gr.
  - » Item reste aen Jan De Wulf, ter eause als voorn, etc.

De maam Ministers, in de Kerkrekening, komt hier vreemd voor. Behoorden die Ministers tot den hervormden Eeredienst? had de nieuwe leer zich van de Kerk en haar bestuur meester gemaakt? Bestond er, bij overeenkomst, een gemeenschap van kerkgebruik tusschen de twee Godsdiensten? Deze vragen duiden wij dengenen aan, die de waessche

geschiedenis zullen schrijven; het komt aan onze mengelingen niet toe die op te lossen. Daarom bepalen wij ons de vragen te stellen.

Wat het woord *Predicant* betreft, men moet er geen godsdienstig gewicht aan hechten; in al de rekeningen der stille tijden vindt men eenen vreemden *predikant*, die voor eene of andere Godsdienstelijke plechtigheid komt prediken, en, zoo als het in onze tijden nog 't geval is, daarover eene belooning ontvangt.

Verders vermeldt onze rekening nog eenige kerkwerken, bewijzende dat de kerkgebouwen beschadigingen onderstaan hadden.

De kerkrekeningen ontbreken van het jaar 1582 tot 1586. Wat zonden hiervan de redenen mogen zijn? Om deze vraag op te lossen, behoeft de geschiedschrijver van het *Land van Waes*, het tijdstip dezer jaren gewetensvol te doordringen. Onze taak bepaalt zich bij het aanstippen der daadzaken.

#### 1586.

Dit jaar werden zekere kerkherstellingen voortgezet.

- » Noch betaelt voor t'decken van den aftreek in de kercke, t'huusekin daer den Pas-» tor innewoont,
- » Noch betaelt acn Joos De Backere ende acn hem selven (Pieter van Lokeren acn-» blyvende kerekmeester en Engliel Van Remeurs afgaende) van latteboomen, daer den » aftreck in de kereke mede ghemaeckt es, t'huusekin daer den Pastor inne woont.
- » Noch betaelt aen Gilles Van Overmeire over zynen aerbeyt, met zyne dienders over t'maee-» ken, metsen van den Autaer, de Vonte, aen de sanetuarie eude t'hunsekin voorn<sup>t</sup> ete.

Het stadsbestnur moet in de onkosten dier werken tusschengekomen zijn, aangezien men het volgende rekeningsuittreksel vindt:

- » Item betaelt aen Daniel Rooms, schaut, als administrateur ende toesiender van de » wereken aen de kereke, dan of hy ghehauden was de Proehie rekeninghe te doen. etc.
- » Betaelt aen de Temmerlieden Jacob ende David Van Den Durpe, op rekeninghe » van haerl, aerbyt van de temmeragie ende upmaken van de Buccken etc.

Deze rekening behelst ook aankoopen van priestergewaad. Onnoodig komt het ons voor, wij herhalen het nogmaals, in alle zulke bijzonderheden te treden. Wij geven den leiddraad; degene, die er uitgebreider kennis willen over hebben, vinden in onze mengelingen, de rijke bron, waar zij in overvloed uit putten konnen.

### Rek. 1587-1588.

- » Betaelt aen Andrys Van de Putte, up rekenynghe van het hangen van de cloche.
- » Noch betaclt aen Lauwereys Van De Velde, up rekenynghe van de tiehelen, gele-» vert tot der kercke, tot de nombre van xxviij bondert. etc.

Deze rekening is geteekend door Henrick Costers, erfachtich Pastor.

### Rek. 1588-1589.

» Betacht de Wedwe Gillis Van Damme van glieleende glielde by haren man de » kereke verschoten, voor DEN TROVBLE, uut laste van den Pasteur

iij l. xv. s. xj. Gr.

Deze rekening draagt insgelijks het handteeken van H. Costers; zij spreekt weinig van bouwen.

### Rek. 1589-1590.

- » Item noch betaelt in handen van Gillis Beuyens van Calck dat in den Autaer van » Sinte Lauweryns bevrocht was, van metsene ende van de vloer te helpen legghen etc.
- » Item noch betaelt ačn Gillis Van Eercke over d'maceken van twee pylaeren metter » Cadre daer boven aen des hooghen Autaer, etc.
- » Noch betaelt ten huyse van Ghyselbrecht Goossens, van datter verteert was, als » de gelasen besteedt waeren dat, by laste van den Pasteure Mr Henrick Costers.
- » Noch betaelt ten huuse van Gbysel Van De Vyvere, voor Joos Beuyens, dat hem » belooft was, als hy *t'heylieh Saeraments huys* acnuam te maken, aldaer by hem » verteirt etc.
- » Betaelt aen Andries Van de Putte, dat hen quam, over eene aude reste van dat » hy de Cloeke hynek, ende van het maken ende leggen van den solder, boven den » hooghen Autaer.

Nota: Dit jaar werd de Godsdienst in het openbaar gevierd.

- » Betaelt aen eenen speelman de weleke metter vele (viool) voor t'heylieh Saerament » speelde in den ommeganek van 1588, by laste van den Pasteur Costers. etc.
- » Noch betaelt aen Lauwereys Van Der Laecht, dat hy mede speelde voor theylieh » Sacrament anno 1589.
- » Item betaelt aen Gillis Van Driessche over t'vereryghen van een executorial om de » kereke. . . . . . . . . . ende gulden daer over twee soe drie reysen ghevaeieert » heeft, naer syn saelaren betaelt.

- » In handen van den Pasteur Bosser betaelt over drie appullen te coopen voor de kereke » Van eene ronde cyboire, aen den selven betaelt, daer t'helich Sacrament inne » rust, »
  - » Aen den selven, noch om cenen tenen kele.

» Voor eene Biechstoel.

#### Rek. 4590-4591.

- » Betaelt aen  $M^{\mathfrak p}$  Jan Van Eeke vant belegghen van de trappen met planeken op » St. Laueryns choor, etc.
- » Betaelt van twee schupkens, om de kereke te ruymen van de Grueyse den 14 january 1590
- » Betaelt aen Ghysbrecht Goossens, den 14 february 1590, van wyn die ghehaelt was » in de Gratie etc.
  - » Item aen den selven, van potten wyns, gehaelt, ten tyde van de Gratie?
  - » Betaelt aen Jan Tack, van vier eéeken bolen tot maecken van Belforte
  - » Betaelt Lieven Van Brussele van zaghen aen t'belfort.

In onze voorgaande mengeling, zegden wij : « Bij gemis aan echte » bewijsstukken, denken wij dat het broederschap van Jesus, van de XVI » eeuw moet dagteekenen; daar hem in het jaar 1599 (5 Nov.), door deu » Paus alreeds aflaten worden vergund. »

Wij voegden er bij, dat, onzes dunkens, de maatschappij van het begin der XVI eeuw, zooals de *Goudbloem* van St. Nikolaas moest dagteekenen, om reden een broederschap lange jaren moest bestaan, voor aleer het van den H. Vader voorrechten kon bekomen.

Nieuwe opzoekingen bevestigen dit ons gezegde.

### Rek. 1590.

- » Hem ontfanglien van Pieter Colier, van oorten die . . . . . . zyn, als menden » Choor van den Soelen Naem Jesus, dede deeken.
- » Betaelt aen Joos De Waeghemaeeker, van Cleem en Savel te haelen om den Authaer » te metsen, met noch den Soeten Nacm Jesus Choor te ruymen.
  - » Item aen Erasmus De Vos, van den Soeten naeme Jhesus Choor te hooghen.

Wij hebben reeds gezegd, dat in het jaar 1566 de groote verwoesting der kerken aanvang nam, en Lokerens kerk het algemeen lot onderging. Uit de bovenstaande rekening blijkt, dat op dit tijdstip, dus langen tijd voor hetzelve, het Broederschap van den Naam Jesus in Lokeren bestond.

### Rek. 1591.

Deze rekening maakt melding van eenige kerkbouwwerken, maar zij is hoogst belangrijk voor de tijdsomstandigheden. Zij bewijst ons, dat van dit jaar de groote woelingen tot zekeren graad verdwenen waren, en dat de Godsdienst met rust zijne stappen mogt voortzetten.

- » Betaelt Joos De Waghemakere van t'haleu van desens jegenwoordighen Reke-» nynekbouek die Jan Tack in de Vlucht mette syn ander goet ghedaen hadde tot » Ghendt.
- » De voorn. Joos De Waghemakere, betaelt ter eause dat in de Vlucht by nachte, » ghebrocht heeft, ten huuse van den doender de kerekhabyten.
- » Item aen de Clereken van Myn Heer den Bisschop van Ghendt, gegheven van » eene gratificatie ter causen van den appostill vercreghen up de requeste nopens t'kerek» hof.
- » Item betaelt aen eenen bode die van Ghendt quam ghesonden van mynheer den » Bisschop.
- » Betaelt den bode die den brief bracht van den Bissehop, daer by te kennen » ghegheven wort, waeromme dat men Suyvel derven moet.

### 4592.

Men zal willicht vragen, wat het apostille nopens het kerkhof, bednidt, en, ten zelfden tijde, de reden waarom, bij Bevel, de Bisschop van Gent, Suijvel doet derven, en Z. H., om zoo te zeggen, eenen buitengewoonen en strengen vasten instelt?

Wij hebben vele voetstappen gedaan, ten einde het waarom ervan te vinden. Ons voorbehoudende nader opzoekingen te doen, heeft den Eerw. Heer Soudan, Bisschoppelijke geheimschrijver, ons verzekerd, dat de registers der Acta Episcoporum of van het bisschoppelijk bestuur van Gent, voor de bedoelde jaren, ontbreken. Dank zeggen wij hem hier, over zijne vriendschappelijke toegenegenheid, en wij verhopen, dat zijne verdere beloofde poogingen ons tot het betrachte doel zullen brengen. In afwezigheid van echte bewijsstukken, om onze twee vragen stellig op te lossen, bepalen wij ons, met eene, volgens de kerkelijke wetten, gegronde veronderstelling te maken.

Wanneer, in eene kerk, of op het kerkhof, eene misdaad, eene heiligschenderij voorvalt, moet de kerk of het kerkhof gezuiverd of verzoend worden. Men noemt deze plegtigheid *Purificatie* of herwijding, en wanneer de oorzaak der onteering eene gemeente toe te schrijven is, eischt de kerk dat de gansche parochie haar aandeel neme in de *Pacificatie*. Zulke boetvaardigheid zal voorzeker Lokeren opgelegd geweest zijn.

De reconciliatie of herwijding had plaats den 25 October 1592. Zie er hier een bewijs van :

#### MEMORIE.

Anno 4592, den 25 October des sondaechs voor sinte Symon ende Judas dach, is de kercke ende den kerckhof van Lokeren in Waes, ghereconcilieert door den dinst van den Eerweerdichsten heere, heer Pieter Dammant, door de graetie Gods Bisschop van Ghent, ende alsoo synden ooc ghewyt deese dry naervolghende anltaeren.

Den Hooghen auftaer is ghewyt ter eere ende ter glorien van den Alderheylichte Dry Vuldichheyt, ter eere van t'H. Cruys ende ter memorien van de twee Apostelen sinte Pieter ende Panwels.

Den tweeden anltaer, op Sinte Laureys choor is ghewyt ter eere ende ter glorie Gods, ende ter memorie van den heylighen martelaer ende diaecken sinte Laureys, en den H. Voorlooper Christi, St. Jan Baptiste, en de twee Bisschcoppen ende confessors, St. Hnybrecht en sinte Eloy, ende ooc ter memorien van den H. confessoer Sint Joos.

Den derden aultaer, in onsen L. Vrouwe coor is gliewyt ter eere ende glorie Gods, ende ter memorien van de heylighe Maeghet ende Moeder Gods Maria, ende der Heyligher Maechde ende maertelaeresse sinte Catharina ende Barbara.

De Rekening van 1592 spreekt alleen van binnewerken aan de kerk-Men mag hetzelfde zeggen voor de jaren loopende tot 1598.

De zware bouwwerken beginnen eigentlijk met gemeld jaar.

In 1597 deed men een Lieven Vrouwenbeeld vervaardigen.

» Betaelt tot Mechelen aen Jan van Doorne van Onzer Lieve Vrouwen beelt, d'welck by » den pastoir aldaer besteet was.

Indien men de rekening van 4598 raadpleegt, moeten de heropbonwingswerken in 1585 of 1586 aanvang genomen hebben.

- » Betaelt aen Jan Elsackere, van hant ofte bole ghelevert t'hebbene aes men de » kerek, weder begonst te maecken, in t'jaer 1525 of 158t.
- » Betaelt ten hnuse van Joos Van Peteghem van t'ghelaghe aldaer verteirt, by de » voorn, persoonen, ter présentie van den Greffier, et by syne Consente etc.
- » Betaelt aen Gillis van Overmeire, met Consorten, als sy den toren quamen visite » ren om aen te nemen om te maken, metten patroon, (plan) van dien, rustende onder » schepenen deser parochie, ter prochie, ter p,esentie van den Greffier etc.

### 1599.

- » Betaelt aen Andries van Eeck, van den predikstoel te hooghen.
- » Item betaelt deur d'hant van Daniel Vueyens, aen Conelis Janssens Cloegieter tot Ant-» werpen, van beede de neuwe Cloeken, die hy de kereke gelevert heeft (mits hier in-» ne ghesmolten ofte ghegoten het aude kloexken, bedraghende volghende zyne quitan-» cie de somme van

#### Rek. 1600

- » Betaelt Joos De Backere van ses sacken Calex te bringhen om de kerckmueren te » vermacken, met den coop van den calek.
- » Betaelt aen Franchois Suey, van dry duust steenen, ghelevert t'hebben om den » selven kerekmuer, met den lyfeoop.

Deze rekening moet niet genomen worden, als werkaanduiding voor den kerkhofmuur; die werkingen raken de kerk, want dezelfde rekening meldt, dat het kerkhof door een nieuw houten gelend afgezonderd was.

### 1601.

Eene Lokersche volkssage verhaalt dat, ten tijde der beeldstormerij, die van Dendermonde den Lokerschen Beijaard mede genomen hebben. Hierover vinden wij geene geschiedkundelijke sporen. Wat meer is, de Lokersche chronijk maakt van zulke gebeurtenis geen gewag, en die saga komt ons vreemd voor, aangezien, in het jaar 1601, de beroerten om zoo te zeggen, gansch gestild waren, en in hetzelfde jaar de kerkrekening beijaardspelers vermeldt.

» Betaelt aen Laureys De Mey van ighent t'zynen huuse verdroneken es gheweest, » by de luyers ende BEYAERDERS, in de Crnysdaghen, op t'lleylich Sacraments » dagh, op de Kermesdagh, Alderhelighen, Alderzielendagh, ende Kerstdagen de somme van

### Rek. 1602.

Deze rekening bewijst, dat in dit jaar de groote werken der kerkherbouwing vollen aanvang namen, en dat den besture verschillige nieuwe geldbronnen werden verschaft.

- » Betaelt aen Joos Van Peteghem, van een ghelaghe t'zynen huuse verteert int be» steden van den aftreek van onze. L. Vrauwen ganek, mistgh. in de Bestedynghe van
  » t'nemen van de leverynghe van de haute dienende totten voors. afbreek, by de voors.
  » kerekmeesters Jaspar Brughman, zes Temmerlieden.
- » Belaelt an Jan De Grove, over de leverynghe ende t'legghen van een dack in Onse » Vrouwen ganek
  - » Betaelt an Faulus Ver Hallen van Duust steenen om de kerek te vorsten.
- » Betaelt aen Joer De Fornary, Hoochbaillier, van den Lande van Beveren ende aen » hr De Wewee, volghende zy ordonnantie ter goeder rekenynghe, van de somme van » xv. ponden grooten, over zyn verschoten ghelt, moeyte ende vacatien, by hem ghes daen int verkryghe van een oetroy van imposte, tot reparatie van de kerek van Los keren ete.
- » Betaelt aen den Pasteur van vyf reysen ghevacheert t'hebben, tot Gbendt, int » vervolghen van de reparatie die den *Prelaet van Bandeloo*, d'Abdesse van *Nieuwen-*» Bossche, den Bissehop ende Cappittel van Doornieke ghehauden zyn, te doene aen den
- » Hoohgen Choor, in t'regarde dat zy alhier Jaerliex zyn treekende de Thiende. (1)
- » Betaelt aen den selven van eens ghevacheart t'hebbene, tot Antwerpen, omine » eenen kelek (2) te coopen, ende den Baillin van Beveren zyn ghelt te gheven van » t'vervolghen van t'voorn: oetroy.
- » Noch aen den zelven, van tot Baersele, gheweest t'hebbene, by mynheere » d'hoogbaillu, om zyn advys t'hebben, op vereryghene van oetroy op de *Cramen* » van de *maeret athier*, d'welek den Bailliu van Beveren belooft hadde te vereryghen.

Over gemeld octroij schrijft heer Van den Bogaerde, in zyn gewrocht tot opschrift dragende: Het District St. Nicolaes, voorheen Land van Waes. 3 boekd. bladz. 79.

<sup>(1)</sup> Men zie deswegens, onze Sculptures en bois de l'Eglise de St. Laurent à Lokeren. Mess. des. Se. et Arts. Gand, année 1855.

<sup>(2)</sup> Bij testament schonk Bisschop Desmet, aen de kerke van Lokeren, zijne geboorteplaats, eenen vergulden kelk en twee zilveren ampullen met zijn wapen geteekend.

Bisschop Desmet, Primus oan Loven, kwam te Lokeren ter Weereld 1, Feb. 1674 — en stierf te Gent. 27 Sept. 1741 in den ouderdom van 68 jaren, — na 21 jaren het Bisdom bestuurd te hebben.

» In 1606 verkregen Lokeren's inwoonderen oktrooi om eene kleine » schatting op de kramen te mogen heffen. » In nota voegt hij er bij: » Deze opbrengst was bestemd tot het herbouwen van hunne afge-» brande kerk. « In 't jaer 1584, als de stad Dendermonde nog was » in t'geweld van de rebellen, en dat die van 't garnisoen van aldaer, » by last van den gouverneur Ryhove, de kerke van Lokeren geheel » hadden verbrand met eene groote menigte van huyze en schueren, » zulks dat 'er niet van de voorzevde kerken was blyven staen dan » alleenelyk de fondamenten; hebben die van Lokeren, naer de over-» weldinge van de voors, stad Dendermonde en die van Gend, zeker deel » van eene choor allengskens opgemaekt, daerin den dienst Gods is » gedaen geweest; maer alzoo de plaetse te klevne was, en nog onvol-» maekt, zulks dat den meesten deel van de ingeseten moesten buyten » blyven, en dat zy geenen middel hadden om de voorzeyde kerke » te herstellen, mits huerlieder groote bederfenissen en afbrandinge » huerlieder eigen huyzen, uitteeringe van volk van oorloge en de » zwaere onkosten, die zy dagelyks moesten opbrengen, zoo hebben » zy den 18 meert 1606 van hare Hooghedeu Albertus en Isabella » octroy verkregen om te mogen stellen ende lichten zekere kleine » schattinge op de kraemen, waeren en koopmanschappen, die ter » vrymerkt t'elken woensdag in die voorzeyde parochie zouden gebragt » worden, ende op eenige andere consomptien, voor eenen termyn » van negen jaren, mits betalende ten profyte van de majesteyt, 50 » guldens 's jaers. » (Handvesten van Waes, uittreksel).

#### Rek. 1603.

- « Betaelt aen Heere ende Mre Dewaegheneer, Pasteur deser Prochie, veertien schel. » vier gr. omme int Gheestelyek hof, te soliciteren dat t'Cappitel van Doornieke saude » met andere die hier thiende syn hessende, sauden opmaken den Hooghen Choor, den » V. Januaryus 1605.
- » Item betaelt aen Laureys De Mey, van de. . . . . van t'aude dack. . . . . . aen » den Beuk, van den Hooghen Choor.
- » Betackt aen de guene die de keere rechten om den Hooghen Choir te deeken, ende het gheleyt ghedreghen.
  - » Betaelt aen Frans. . . . . van ije ghelyts, verdeekt op den voorn. Beuk.
  - » Betaelt van vrachte van de zelve ghelyt te bringhene

### 1604.

- » Betaelt aen Jan De Grove, steenhauder van Ghent, de somme van XL, pond. » groote, ende dat op de leverynghe van witten chorcel, volghens zyne quittantie, in » date, den xxj Maerte 1601.
- » Betaelt acn Charles Van Callewe de somme van XXV. pond. gr. vlaems, ende dat,
   » over d'eerste payement van den coop ende leverynghe van Baleken, ende ander haut,
   » voor de voorn. kercke, by hem ghelevert, uutwysende den contracte dan of wesende.
- » Betaelt aen Daniel Bueyens, de somme van elf pond. acht. schel. vier gr. ende » dat in minderynghe van seventhien pond, thien, schel. gr. ter eause van de leve-» renghe van de stellinghe, dienende tot opmaken van de kercke voorn. volghende de » dan of ghedaen, by Pastoor, Meyer, Schepenen ende Kerckmeesters, den V Mey 160½.
- » Betaelt aen De Grove (Jan), op rekenynghe van zynen aughenomen werek ande » Voorn kereke, volghens de bestedynghe dan of wesende de somme van xxxvij tt. gr.
- » Betaelt aen Bernaert van Exaerde, in minderynghe van t'ghene hem goet comen » sal over syn verschoten ghelt ende vacatien, die hy is doende, int solliciteren ende » vervolghen van een oetroy tot opheve ende ontfangene tot profyte van Voorn. kerke » van een Neghemanneke, op elek steen Vlas, elek steen WOLLE ende eleken steen » Vleeselt, dieder vercocht zullen worden alhier op de Maeret van Lokeren.
- » Item betaelt aen Jan Batie stroodecker, van vyf daghen gedeckt t'hebbene op den » Hooghen choir etc.
- » Betaelt aen Joos Moerdyek ende Pieter Rooms, over t'saghen van iije kepers ende » xvjc berts, dienende lotten torren . . . . .
- » Betaelt aen Gooris Vermeire ende Glieeraert Taelman van haerlieden aerbeyt van » t'maken ende deeken van de berde den Torren, van de voorn. kerke, volghens de » bestedynglie etc.
- » Betaelt aen den Pasteur Jacobus De Waghneer, van vyf vacatien by hem, over » de kerke ghedaen, tot Gendt, in vervolghen ende vererygken van den octroy, omme te » moghen stellen een vierendeel PRISIE, ende andersins. etc.

### Rek. 1605.

- » Betaelt ten hause van Ingbel Cornelis, van dat aldaer verteert was int besteden » van de seheemueren te metsene in de kereke, etc.
- » Betaelt Jan Van Kerckhove twee pouden grooten van anghenomen werek, ende » van dachueren int bezetten van de Cuupe van den Torre ende nieuwen beuck

### Rek. 1606.

n Den doender deser brynght allrier in ontfange t'ghene hy ontfaen heeft van Jan n De Stobbeleere van den kereken Impost verereghen by oetroge van Haere Hoogheden, n tot opmaken van voorseyde kereke, ende dat van eenen halfen jare gheexpireert n metten lesten July xvje twee, bedraghende boven d'afcortynghe van den xxe penninek n de somme van

## Het inkomen der betalingen gebeurde bij verpachting.

- » Wel ghenomen, deze ende naer volghende getrokken partyen volghende de voorwaerden van de verpachtynghe van de kerke imposten.
- » Den Doender, bringt noch in ontsanghe t'gheheel inhanden van synen bouek van n Collectatie, wesende een vierendeel prisie, ten luste van de Insetenen, der voors, pron chie, bedraghende in eene masse iij jit, xvij s. vij gr. omme ghestelt tot opman ken van de voors, kereke, volghens den oetroye dan of synde.
- » Betaelt aen Jan Dekey de somme van xx ff over zynen wyn leegst inghestelt t'heb» ben. te metsen van de Cuupe, Pilaren, ende andere metswerk van de hereke van Lo» keren, mette leverynghe van materialen daer te dienen, weleke voors, somme den
  » leegste instelder toe gheseyt was, in de bestedynghe.
- n Betaelt aen Jan Leveston over de verteerde eosten, t'zynen huuse ghedaen by de metsers van Antwerpen, die ghecommen waren omme de kereke van Lokeren anne te nemen omme te t'ghene besteedt zoude worden volghens de billetten van uuts vyndinghe, in alle quartieren ende steden ghedaen, wesende in ghetalle van veerthien persoonen.
- » Betaelt aen Joos Van Peteghem, over de verteerde eosten t'zynen huuse ghedaen » by veerthien metsers van Gent, etc. int regard van huerlieden vacatien, ghedaen » van Gent tot alhier, om de bestedinghe van t'werek van de voors kereke.
- n Belaelt aen Lieven Truymer vant gene tzynen huuse verteert is gheweest, by myn Heere de Pasteur ende kerckmeesters, mitsgae Andris Van De Putte, Gheeraert Taelman ende Gheeraert Vermeere, ende Consorten, zo zy annenaemen te maeken twerek van den torre.
- » Betaelt Inghel Cornelis, twee en dertigh schel, gr. van een ghelage t'zynen huuse » verteert by de temmerlieden ghemaeet hebbende den Toren van de kereke ende den » Cruys Choor van de kereke op de zuyt zyde.
- » Betaelt aen Jan De Grove, Joos Paret ende Joos Van Damme, metsers van Ghent, n de somme van 11 pond. gr. over ghelyeke somme hemlieden, by appointemen toen gheleyt, ter cause van haerlieden verlet van diversche daghen werekens, by hemlien den ghequereleert deur dat zy hebben moeten scheeden unt heurelieden metswerek van de kereke, deur den TROVBLEN TYT,

De kerk, in hare heropbonwing, was niet overwelfd.

- » Betaelt aen Andries Van De Putte, met syne consorten XX sell. gr. die men over nende vut den naeme van de kereke, heml. ten achter was, over t'wynghelt bespronken, int besteden van de timmeragie van de kereke, by heml. als teegsten instelders aengenomen te maken, mitsg. acht seh. gr. hemlieden, glieconsenteert te laten vernteeren, toen hy de baleken in de kereke gheleyt hadde.
- » Betaelt aen Jan De Grove, evij 1. gr. ende dat op rekeninghe van het eerste Paey-» ment van het aengenomen werek, van de voors. kerke.

In nota of op kant staat.

- » By quittantie in den texte vermeldt, van date 21. Aprilis 1601.
- » Betaelt aen Gillis van Ecke in p. i s. viij gr. van dat t'zynen huuse verteert is s gheweest, op den 27. July 1604, by Myn Heeren den Pasteur, Meyer, Schaut, Schen penen ende Kerckmeesters als zyl, den kercken acceys hebben verpacht etc.
- » Betaelt aen Jan van Doorselaer Schepene, ghelyeke vier daghen met den voornoem-» den Pasteur, ghevaeheert t'hebben, tot Brussele, int vereryghen van de voors. oetroye » van den kereken assis.

Wij bepalen hier onze mengelingen over de herbonwing der kerk, door de beeldstormers vernietigd, daer ons inzicht, gelijk wij herhaaldelijk gezegd hebben, alleen was, inlichtingen te leveren voor de Geschiedenis dezes tijdstips, inzonderheid wat Lokeren en gansch het Land van Waes betreft; doch onder voorbehouding, in geval van nienwe ontdekkingen, verdere dokumenten in het licht te geven.

#### STE BARBELS ALTAAR EN SCHILDERY.

De ganstig gekende beeldhouwer Josef De Cayper, van Antwerpen, heeft onlangs, voor het broederschap van S<sup>te</sup> Barbara, te Lokeren, een nieuwen, eikenhonten altaar gesneden, die eene waardige plaats heeft ingenomen, te midden de beeldhouwwerken, waarop de St Laureiskerk te recht fier is.

Wij gelooven nopens den afgebroken altaar, eene mededeeling te mogen doen.

### Rekening 1819.

Voor eerts men observeert dat geheele nieuwe constructie van den zelven nieu-

wen Auteur en scheldery van de Heylige Barbara it betaelt is by forme van gifte n door Mynheer Dominicus VerBeken armmeester des stad Lokeren. Memorie

Alvooren bringt den

- » Rendant in Rekeninge, betaelt te hebben aen Augustinus Dewilde voor transport » van den Autaer, van Gent naer Lokeren, de somme van 51-1. 6
- » Betaelt aen Pieter Jan Goossens, schilder, voor het schilderen, marbereren en
   » vergulden van den autaer, de somme van
   S. 296. o. o.

# Rekening 1820.

- » Item ontfangen van d'oude arduyne trappen van den autaer de somme van G-6-0. o.
- » Item betaelt aen Batiste Van kerehove, voor rekening van Duboytst Dendermonde, » voor het verlies opde geordonneerde meirbele trappen voor den nieuwen Autaer de » somme van 26-0. 0.

# Op eene verminkte rekening.

# Volgens het geschrift de 18 eeuw.

» Den Rendant brengd in uytgeven de somme van 600 guldens, zoo vele hy heeft » betaeld aen St. Jan de kappere voor het maeken en leveren van twee silvere kan-» delaers. »

Het tafereel werd vervaardigd door De Looze.

### ST. SEBASTIAAN.

« Albert ende Isabel, Clara, etc. Doen te weten alle jeghenwoordighe ende toecommende; dat wy ontfanghen hebben die ootmoedighe supplicatie van den Pasteur, Mever, Schaut ende Schepen, midtsgaders notable ende ghemeene Insetenen der Prochie van Lokeren, in onsen Lande van Waes, inhaudende, hoe dat sy remonstranten ten diveersche stonden zyn aengesocht gheweest, van de jonckheyt deser seluer Prochie, metten handtboghe, om van ons te versoucken octroy om te moghen stichten eene Gulde ende Broederschap van den handboghe; ghemerekt de jonchhevt vele is, ende oock de meeste Prochie van den voors. Lande, ende wel ghepenpleert van ontrent twee en twintigh honderd communicanten, ende dat oock alslucke exercitien syn eerlycke ende Goddelyke, d'welck gheconsidereert ende dat oock (des noot zyde) wel blycken soude dat over de veertigh soo vyffenveertigh jaeren de remonstranten ghehadt hebben Eene Gulde van den voorschrenen handboghe met schoone privilegien, de welcke midts de voorleden troubelen onghereede syn begeghed, wt dien, dat de voors. gheheele Prochie, in den jaere vyfthien hondert vier en tachentigh, deur de garnisoenen der stadt van Dendermonde is verbrandt gheweest, hebben daeromme de remonstranten seer ootmoedelyck gliebeden dat ons gheliefde hen te verleenen nieu octrov, ghelvek diuersche andere prochien, op aduvs van den Hoogbaillui ende Hooftschepenen van den voors. Lande van Waes hebben vercreghen ende hen daer van te doen depescheren opene briefuen in behoorlycke forme.

Daeromme zooist, dat wy de sake voors. overghemerekt ende ghesieu; de rescriptie ende aduys van onse Lieve ende beminde den Hoogbaillui ende Hooftschepeuen van onse voors. Lande van Waes, gheneghen wesende, ter rede ende begheerte van den voors. Pastoir, Meyer, Schaut ende Schepenen, midtsgaders Notabele ende ghemeene Insetenen der Prochie van Lokeren, in onzen voors. Lande van Waes, supplicanten hebben de selne geoetroyeert, ghejunct ende gheaccordeert. Octroyeren ende accorderen, dat onze zonderlinge Gratie by dezen, dat sy sullen vermoghen van nieuws te stichten ende oprechten, binnen de voors. Prochie van Lokeren, eene Gulde en broederschap van den hantboghe ter eeren ende Lof van Myn Heere St. Sebastiaen, in der vougen ende manieren als wy toeghelaten hebben andere omligghende prochien:

Te wetene : dat sy supplianten in de selue Gulde ende broederschap sullen moghen ontfanghen tot een ghetale van Hondert Guldebroers paisible lieden van goeden naeme ende faeme ende bequaeme om t'spel van den Hantboghe te hanteren, ende ten bewiede ende gounernemente van dien, stellen ende ordonneren eenen Coninck, Hooftman, Deken, Gheswoorne ende andere oshtien, ende die alle jaren vernieuwen oft continueren, naer Haer goedtduncken, hem lieden oock consenterende dat zv eenen prefixen dagh hauden sullen moghen, int jare, om naer den Papegaey van eeren te schieten, ghelyck dat in andere plaetzen ghecostumeert is, ende, van eleken persoon, in de voors. Gulde commende moghen nemen ende ontfaughen voor syn Dootghelt twee ponden parissis, ten ware dat hy, wt zynen vryen wille, meer wilde gheuen tot profyte van den selne Gulde, zullen vervolghen op ende jeghens de hoirs ende erfgenamen van den onerledene Guldebroers, in de steden ende plaetzen ende voor de Jugen ende wetten daer sy sullen stanten recliten.

Ende indien yemand van de voors. Guldebroers wt. de voors. Gulde scheeden wilde, dat hy alsdan voor zyn wtscheyden ghehauden zal zyn te betalen de voors. Gulde de somme van vier ponden Parissys, om de voorseyde somme bekeert ende gheemployeert te worden, ten Goddelycken dienste, missen ende bedinghen der sielen van de ouerledene guldebroers ende andere, totten coste van de onderhoudinghe der voors. Gulde, daeraff de zelue Dekens, Ghezwooren, officiers ende Guldebroers ghehauden sullen syn alle jaere goede rekeninghe ende reliqua te doene voor de supplianten ofte heure ghecommitteerde, consenterende voorts, den voors, guldebroers dat sy op haere tabbarte ende rocken moghen draghen, kiesen ende hebben sulcken cleederen ende paruren als zy ordonneren sullen, ende zoo wanneer sy tot eenighe schietspelen trecken sullen, om pryes te winnen, in eenige van onse steden, landen ende Heerlyckeden, t'zy met heure Procuren, boghen, pylen ende andere stocken ende wapenen, dienende totte voors, spelen ende hanteringhe van den hantboghe, sonder vemandt te misdoen, sullen moghen gaen hantieren ende frequenteren paisible, achter Lande, sonder daeromme jeghens ons te misbruycken, noch ter dier cansen veruallen in eenighe boeten, dat sy lieden oock, by aduyse van de supplianten, sullen moghen maken alsulke statuten, keuren ende ordonnantien, dienende ter welvaert, onderhoudenisse ene eendrachtigheyt der voors. confrerie, als sy bevinden sullen dat het nootlyck ende sirbaerlich wordt, naer d'exigentie vander saken ende die augmenteren ende diminueren, ende daertoe toe stellen ende opposeren sulcke penen ende boeten, als de selue supplianten sullen ordonnere, ende ter onderhaudenisse van dien, bedwinghen by executie, van de selue penen ende boeten, alle die doen souden ter contrarien, ende voorts, dat den voorn. Coninck ende ghesworen, sullen moghen kennisse nemen van de questien gheschillen, die tusschen de voors. guldebroers souden moghen vallen ende rysen, soo wel ter causen van den spele ende hanteringhe van den boghe, als sy zyn schietende, in henlieden hoff ende doelen; soo veere nochthans, dat er niet aene en cleeft eenighe boeten toebehoorende onse officieren.

Consenterende voorte, dat de voors. Coninek, Hooftman ende Guldebroers, trecken naer de schietspelen met waghen ofte peerden sullen vry wesen van Bruhggheldt, Caseyghelt ende andere diergelycke costen.

Ende handende henlieden schietspelen drymael tsiaers, naer den voghel oft soo dickmael alst soude moghen ghebeuren, dat sy sullen vry syn in henrlieder Maeltyden van alle impositien slach ende sleten van Bieren ende wynen wt ghesondert de ghene ons competerende oft die ghelicht worden tot subsidie van onse bede oft tot profyte van de vier leden van onsen Lande ende Graefschepen van Vlaenderen.

Item, dat de voorn. Guldebroers alle sondaghen ende heylighe daghen naer den dienst Godts, schietende tusschen missalen ende doelen, in hunnen hoff ende binnen des hoffs bedwanck, sullen insgelyckx vry wesen van de voors. imposten, midts alle sondaghen eene aelmoesse doende in de communie der aermen, ende oft ghebeurde dat den Hooftman, Coninck wierde buyten het district der voorseyde Prochie ende de Guldebroers hem moesten vereeren van t'huys te voeren, oft den seluen te comen halen, dat de selue Guldebroers in hem te vereeren en hem te verwachten zullen moghen opleggen ende wt staen sekere tonne biere oft wyn om nootelycken dorst te verslaen, in welcken gheualle sullen oock vry wesen van de voorschreuen impositien.

Item, dat den Hooftman, Coninck ende Guldebroers commende t'ouerlydene binnen het district van den voorn. Prochie, sullen ten daghe van de begrauenisse ende oock van der wtvaert van ghelycken, vry ende exempte wesen van de voors. imposten, midts eenighe aelmoesse doende oft legaet laetende aen de kercke ofte aen den armen.

Item, dat de Guldebroeders sullen vermoghen eene plactze te kiesen binnen der voors. Prochie, dienende tot executie van de missaelen, om henlieden plaetsen met advyse van de supplicanten te nemen, midts oplegghende ende reponderende de weirde van de voors. plaetze, ende erfue ter prysie, ende estimatie van Luyden hem diere verstaende.

Item, dat den Hooftman, Deken, gheswooren ende Guldebroederen treckende ten schietspele, buyten heurlieder district in onze landen ende heerlichheden oft van hunnen vassalen, sullen moghen wttrecken met henlieden wimpels, vendelen, trommelen ende schuffelen, ende de selue repectiuelyk laeten vut vlieghen, slaen ende spelen, in alder modestie ende ghemaniertheden, ter eeren Godts, zyne heilighe Moeder Maria ende den Goeden heylighen St. Sebastiaen hunnen Patroon.

Consenterende voorts wt gratie, den voors. Hooftman, Coninck, Dekene, Glieswooren ende Guldebroers voor henlieden ende liunne naermaels yemandt van henlieden scittende inde doelen van hunnen voornoemden houe naer dat hy suffisantelyck gheroepen sal hebben met luvder stemme naer de costume in houde houen gheobserveert, eenigh inconvenient gliebenrde int breken van den boghe oft int schieten, zoo dat daer af yemant ghequetst ofte van lyue ter doot quame, in sulcken gheualle die alzoo gheschoten sal hebben, en sal niet ghehanden syn daeraf te verantwoorden, noch jeghens Justitie mesdoen, noch oock der partye gheinteresseerde ofte den ghenen wien het inconnenient ofte ongheual toeghecomen sonde syn, eenichsints beteren, noch hemlieden ter dier causen eenighe satisfactie te doene, midts nochtans, dat den roep tyts glienoech gliedaen sy omme de gliene die daer present syn, ofte sien schieten, hemlieden te moghen vertrecken ende wt dangier stellen, behandelyek oock dat den voornoumden Hooftman, Coninck, Dekene, Ghesworen ende Guldebroeders, ghehauden sullen syn te doen den behoirlicken eedt in handen van den voors. Hoochbailliu van onsen Lande van Waes, van ons ende onse nacommelinghen, wel ende glietrauwelick te dienen ter oirloghen, dies noot zynde, ende elders daer ende alsoot ons ghelieuen sal.

Midts welcken wy ontbieden ende bevelen onse zeer Lieue ende ghetranwe de Hooft Presidenten ende luyden van onse secrete ende groote Raeden, President ende luyden van onzen Raede in Vlaenderen, Hoochbailliu ende 't hooft Schepenen des Lants van Waes, ende alle andere onze rechteren, officieren ende onderdaenen die dit aengaen mach, dat sy de voornoemde supplicanten hunne naercomelinghen ende Guldebroers, doen laeten ende ghedooghen van dese onse

jeghenwoordighe Gratie, octroy ende accort, inder vueghen ende manieren voors. rustelyck, eeuwelyck ende volcommelyck ghenieten ende gliebruycken sonder hen te doen noch te laeten glieschieden, eenich hinder, letsel ofte moenisse, ter contrariren want ons alzoo belieft. Ghegheuen in onze stadt van Brussele den acht en twintichsten January Duyst zes honderd ende derthien.

Gheparapheert Ne Vr, op den Ploye stondt by die Eersthertoghen, in hunnen rade onderteeckent F. De Groote, ende waren de selue briefuen van octroye gheseghelt metten grooten Seghele van haere hoocheden ghedruckt in rooden wasse, op dobbele steerte, van parcse myne onder wthangende.

Ten eynde dat alle onschuttelycke Insolentien verhuet ende alle eerbaere schuttelycke manieren in onsen schuttere houe onderhouden moghen worden, soo hebben wy, Mher Van Licques, Riddere heere van Authenthuyn (Audenthuin) Wissekercke, La Verze Coronel van den Raedt van Oirloghen van syne Mat, Capne ordinaire van den Casteele van Rupelmonde ende van eene compne, libre van dry hondert mannen, Hoochbailliu van den Lande van Waes, flooftman midtsgaders Dekene ende Ghesworene van de Gulde van den hantboghe van den Edelen Ridder ende Martelaer Godts St. Sebastiaen binnen Lokeren, met volle consente ende ouerdraghe van de ghemeene Guldebroeders der voorn. Gulde, gheordineert ende gestatueert, ordineren ende statueren by desen, de puncten ende artyckelen, hier naer volghende, willen de selue van nuvoort aen onverbreckeliek in onsen voors. schutters houe onderhouden te worden, in dezes ghereserveert ons afdoen ende toedoen ende interpretatie der selver, in glievalle van donckerheyt.

In den eersten, zoo wie den naem Godts ofte syne heylighen ydelyck blastphemeert, synen naesten misnaempt, injureert oft vloect in grammen moede, die sal verbeuren eenen stuyuer ende tot den dien schuldich syn, de iniurie terstont te revoceren, op pene van een pondt was, ende daer en bouen sal staen ter corectie van den Reglement, deser Gulde, indien d'iniurie zoo groot ware, dat de fame ende eere daer door grootelyckx vercort waere, hauden wy den gheiniureerden in syn gheheel ter kennisse altyts van den regimente deser Gulde, sonder prejuditie van de boeten zyne Majesteyt competerende.

Item, waert dat eenich schutter ofte guldebroeder den anderen hiet lieghen oft oploop dede in vuelen moede, die zal verbeuren thien stuyuers.

Item, soo wat guldebroeder oft schuttere onredelyck leest in den hoff tusschen doelen als van achter te craken, zyn water te maken metten boghe ofte pyl in de hant des gelykx, ook op de schutters camere, van oneerlycke ofte onredelycke woorden van den duyvel oft andersints vermanen, daer Godts eere door vermindert, ende het glieselschap van den Edelen hantboghe op gheschandeliseert wort, sal verbeuren teleker ryse, alst ghebeuren sal, drye stuyvers.

Item, zoo wie den anderen merckelyck beletsel doet int schieten, t'sy met geeken oft tusschen doelen door te loopen, sal verbeuren telcker reyse eenen stuyuer.

Item, dat niemandt, voortsaen wie hy zy, en sal moghen meten, achter het Zabat van den Pinne, noch moghen grauen in d'eerde, t'sy aen den pyl oft pin op de verbeurte van eenen stuyuer.

Item, dat niemandt den Edelen handtboghe oft pyl en sal moghen noemen dan met hunnen behoorelycken naem, op de verbeurte van eenen stuyuer.

Item, soo wat guldebroeder synen boghe ofte wie den boghe toebehoort te pande sette oft in onweerden ter eerden werpt ofte dat eenighe gheselle den anderen onghereetschap dede van boghe oft van pyl, die zal verbeuren drye stuyuers bonen de schaede.

Item, dat niemand soo guldebroeders, schutter oft liefhebber deser voorseyde gulde en zal moghen in deser voorz, gulde hoff oft tusschen de doelen schieten, op de heilighe daghen ende feestdaghen hier nae volghende, te weten : op den eersten Paesch dach, den eersten sincxendach noch den eersten kersdach, op pene soo doene beuonden wort contrarie te doene, sal teleker reyse verbeuren ses stuyuers.

Item, dat niemant van de Guldebroers schutters oft liefhebbers dezer gulde op hanghende eenighe witten, om op prys daer naer te schieten, en zal moghen daer inne laeten schilderen, ofte schriuen eenighe oneerlicke oft onbehoorlycke historien, rymen ofte dichten, op pene zoo wie contrarie dede, dat de selne zal verbeuren de

selue witten ende daer en bouen in ghereeden ghelde dertich stuyuers eens.

Item, dat niemant, t'sy guldebroeder, schutter ofte liefhebber, en zal moghen wedden tusschen de doelen op pene van eenen stuyner.

Item, want int rekenen van winnen ende verliesen van heulen menichmael erreuren gherysen, ghevende oecasie van twist, om des te verhueden, es gheordinneert dat de ghene die zyn verlies verswycht, ende door wien de faulte is by commende, sal verbeuren eenen stuyuer, terstondt te betalen, ten ware dat sulcken swoere op den boghe dat t'selue by verghetentheyt by ghecomen waere.

Item, soo wat guldebroeder den anderen syn schietghelt ontdroeghe ende niet en betaelt aleer hy van den doel oft witten hoff gaet, zal verbeuren eenen stuyuer.

Item, memant en sal vermogen te comen schieten oft volghen tusschen den heule van de schietende guldebroeders ofte schutters, dan sullen moeten verbeyden tot den eynde van den spele, ende als dan presenteren met reuerentie hunnen pyl ende soo wie anders dede dat hy zal verbeuren teleker reyse eenen stuyuer.

Item, die sal begheren mede te heulen, sal ghehauden syn synen pyl met reuerentie te presenteren aen den genen die den heul verdient sal hebben, ende zoo wie contrarie dede, zal verbenren telekens eenen stuyner.

Item, niemant en sal hem veruoorderen de gheheulde pylen op te rapen ten sy den ghenen gheheult hebbende, ende niemant anders de naeste pylen op gheraept sal hebben, op pene van eenen stuyuer.

Item, niemant van den henl wesende en zal vermoghen syne pylen wt te trecken, ten sy in de teghenwoordicheyt ende ten aensiene van partye, op verbeurt van syne scheut, ende daer en bouen noch van eenen stuyner.

Item, niemant wie hy sy en zal hem vervoorderen in den voorseyden onsen schuttershoff, te hanteren eenich spel als den Edelen Boghe oft colne, sondaechs oft heylighen daechs, gheduerende den tyt der broochmisse, op de pene, wie contrarie doen sal, te verbeuren drye stnyuers.

Item, niemant wie hy sy, en zal hem vernoorderen te schrinen met cryt ofte colen tegen de mueren vensters schuttselts ofte erghens anders bonen op de pene, wie zal bevonden worden sulckx ghedaen te hebben, te verbeuren drye stuyners.

Item, sollen penen ende boeten moeten betaelt worden by den ghenen die verbeurt hebbende aleer sy wt den schuttershove sullen moghen gaen, op de pene van een pondt wasch ofte die de boete niet en hebben te ghenen, sullen van stonden aen schuldich zyn hunne bonnette ofte hoet aen die pinne van den doele te hanghen ende ouer te laten tot dat alle de schutters in den heule wezende daer na sullen geschoten hebben, ende zal gheobligieert wesen te vragen oft hy voldaen heeft ende met reuerentie synen hoet oft bonnette afnemen.

Item, soo wie zyn boeten niet betalen en wilt, die zal bouen des voors, staen ter correctien van deser gulden ende des niet te min voor de betalinghe van zyn boeten reelyck zonder voorder recht by prouisie geexecuteert worden.

Item, sullen alle twisten in den schutters hoff gheryzende van naest wt te syne ende van misrekennen olte verswyghen van den verliese te neder gheleyt ende gheslischt worden, metter meesten voysen van de ommestaenders, daer mede alle schutters sullen moeten te vreden hauden sonder daer teghen te quereleren op de pene van een pondt wasch.

Item, oft zake datter eenighe boeten veruielen ten aenhooren ende inde presentie van eenighe vaste gesellen ende hy sulcx hoorende similerende dat de selne by de ommestaenders zal moghen worden ghecalingieert, ende zal indien gevalle vervallen wesen, in gelicke boete.

Item, alle de voors, penen ende boeten sullen ghecouverteert ende gheimployeert worden totten dienst Godts ende van edelen ridder ende H. Martelier Godts. St. Sebastiaen, ende zullen worden ontfanglien by den Gildemeesters ende andere vaste gezellen ofte broeders van den voors. Gilde, die de selne boeten ende penen sillen bestellen aen de Gildemeesters daert behoort, op pene van meyneedick gehau-

den te worden garbitrairlick correctie refererende voorts dese poincten ende articulen ende alle tot dinhouden van den Octroye.

Mhr Philips Van Licques, Ruddere Heere van Audenthuin Wissekercke, Baeys, Doele etc. Cap<sup>n</sup> van den Casteele van Ruplemonde, Coronel van den raet van oorloghe van zyne Mat Hooch. Bailluy van den Lande van Waes etc. werdt by ghemeenen Voyse van alle de guldebroeders ghecozen Hooftman der selver, ende werden by hem, met aduyse van de selue guldebroeders ghemaeckt ende vergadert d'eerste ordonnantie ende statuten deser confrerie; dit was in d'jaer ons heeren duyst zes hondert derthiene.

Statuten, keuren ende Ordonnantien, ghemaeckt by Heoftman ende Deken ende Ghesworen van den edelen Ridder Mynheere Ste Sebastiaen binnen Lokeren, in het Landt van Waes, wt crachte van seker opene Letteren van octroy henlieden verleent van onse sonveryne Princen Albertus ende Isabelle, Infante van Spagnien; in date den xxviij January 4615, tot het oprechten van eene Gulde van den hantboghe ter eeren Godts ende Ste Sebastiaen, de welcke alle guldebroeders syn ghehauden te volcomen van article tot article, op de verbeurte hier naer verclaert.

Eerst, alzoo dese gulde is ingestelt by behorl. Octroy ter eeren Godts ende den heylighen Martelaer myn heer Ste Sebastiaen, dient glieweten dat de selue niet alleenel, es dienende tot oeffeninghe maer oock streckende tot groote stichtinghe des lenens, niet zonder groote verdiensten om de ghewilleghe gheoorsaemheyt die daer inne te gliebruycken es, liefde tot de medeguldebroeders, ende goede ghebeden die zy voor elekanderen behooren te storten, in sieckten ende ten onerlyden van eenighe guldebroeders, al welcke zekerslick van Gode hoochlyck zal worden glieloont.

Daeromme sullen ten overlyden van eenen Hooftman, naer een sielmesse die daer ouer sal gheschieden, met ghemeene voyse ghecozen worden eenen anderen Hooftman, treffelye, eerl. ende van de vernaemste die den Coninck Deken guldebroeders daer toe sullen willen kiesen, al en waer hy oock int gulde noch niet gheweest, al vooren eet doende als guldebroeder sal als hooftman ontfangen worden.

In t'vergaderen op Ste Sebastiaens dagh ofte de maeltyt van den Gaeydach, sal men kiesen ofte continueren den Deken, Ghesworen ende Guldemeesters, de welcke moeten compareren en ten minsten een jaer dienen op de boete van:

xij ll. p.

Niemant en sal in t'gulde aenveert moghen worden ten zy met consente van den Hooftman ende dat hy es treffelyck ende eerlyck persoon, goet Catholyck, van goeden name, fame ende paisinelick metten last t'eleken Ste Sebastiaens te betalen voor jaergelt ten proffyte van den gulde.

Item, zoo wie in t'gulde begheert te commen, moet t'zelue reuerenteliek bidden ende versoecken, ende zal ontfanghen worden by Hooftman ofte Ghenen zyns last hebbende Deken ofte gheswoorne, by solemnelen eede te doene metten den boghe ghespannen in de hant ende onghedecten hoofde, ende zal betalen tsyner incomste naer zyn jonste die niet minder mach wesen dan xx. s. p.

Item, voor de Dootschult ten laste van de hoirs by faictelicke executie te verhalen in cas van weygherynghe xl. s.

Item, voor het wtscheeden, bouen zyn handeel in alle lasten t'sedert zyn incomen. iiij p. p.

Item, alle guldebroeders binnen deze prochie wonende zyn ghehauden op dach als men den Coninck gaey schieten zal te comen, smorghens, ten acht uren ter kercken, elck met zynen spaenschen boghe met een dozyn bouten wel meer maer niet min, ter kercken gaende in properen ordonnantie ten offeren ende alsdan gaende, naer den dienst daer den Gaey zal gheschoten worden, al in properen ordre op de verbeurte van

Item, wie Coninck valt van dese gulde es gliehauden naer d'afschieten van den Gaey, met alle de Guldebroeders te gaen naer de kercke om aldaer voor den Aultaer syne deuotie te doene, ende alsoo gaende weder in properen order daer de maeltyd bereet es, om aldaer met malcanderen goede chiere te maken, op de verbeurte van vjs. p.

Item, wort expresselick verboden soo wanneer dat eenighe guldebroers Coninck wierde, gheene maeltyt en sal geuen aen die van den Gulde, dan alleenelick die hem thuys connoyeren op de strate te beschineken sonder meer, ende zoo wie anders dede, zal verbeuren ten proffyte van den gulde. xx pond. par.

ltem, soo wat guldebroeder den gaey schuttelye zal afschieten, zal dat jaer vry zyn van alle oncosten den gulde aengaende ende es daervoren gliehauden de *broke* te verbeteren of tot andere nootsakelicheden totter somme van vyf ponden pa<sup>r</sup>.

Item, dat tot coste van den gulde ghecocht zal worden, t'waelf ofte veerthien dosyn bouten, omme naer den vogliel van eeren te spelen, die den Deken aen de guldebroeders zal deelen ende, die wederom naer het schieten vergaderen ende gaede slaen ten meesten prolfyte van den gulde.

ltem, elek guldebroeder is gliehauden ter maeltyt te commen ofte ten waere nootsake die hy zal te kennen gheuen voor Ste Sebastiaens dach, eer men de rekenynghe sal doen, op de verbeurte ten proffyte van de Gulde xx s. p.

Item, den Coninck is ghehauden ter kercken te commen alle feestdaghen synde den ommeganck, Heyligh Sacramentsdagh, ende alle andere voor het wtgaen van de processie ofte in nooteliek absentie yemant daer toe ghecommiteert goet ende degelyek persoon ten consentemente van hooftman ende deken, op de boete van xx s. p.

Item van gelyken, alle guldebroers zyn gheliauden ter kercken commenende met ordre in processie te gaene, noyt wigesteken, op de boete van teleker reyse te betalen.

Item, alle guldebroeders van desen gulde wort verboden op de gaeydach eenich spel te hanteren of spelen binnen t'schuttershoff ofte ten huyse daer de maeltyt es, t'sy met teerlinghen, quarten of dierghl. ander spelen gheene ghereserveert anders dan te spelen metten boge, op de boete van vjs.p.

Ende zuleks doende naer t'hemlieden verboden es, sullen veruallen in suleken boeten ter discretien van den Hooftman, Deken ende Ghesworen.

Item, wat guldebroeder tusschen doelen es spelende ende syn ghelt verliest, es ghehauden terstont te betalen of zyn partye te contenteren, op de boete van vj s. p.

Item, soo wie tusschen doelen op camere ofte onder de Wippe ende schuttershoff yemant dreecht, ontamelick swoere, veleyne woorden sprake, hiet liegen, op loop dede ofte leelick leefde, t'sy by lasteringhe, schimpinge, gheekinghe by namen oft blamerende, zal onderstaen, d'arbitraire correctie van Hooftman, Deken ende Geswoorne, ende, bouen dien verbeuren vuer elek poinekt voors. xx s. p.

Item, es ooch verboden wie dat zy, soo wel vande gulde als ander lieden, tusschen de doelen te loopen oft yemant lasteren ende van den duyuel te vermaenen, sulcke es ghehauden synen hoed te hanghen aen de staeck ofte pinne van den doel, daer naer elek een sehuete sal moghen schieten volghen den heul ofte spel ende, alsdan hem heerl, af te nemen met reverentie, of zoo die niet wilt hanghen voor de witte, mach ontstaen midts te gheuen tot proffyte van de gulde vj s. p.

Item, es elck verboden niemants baut of pyl weeh te steken ofte ontdragen, boghe ofte pyl vuyl te maken of verbercht te worden, t'zy van de Jonghens als andere, zal voor elcken pyl oft baudt verbeuren xij gr. ende bouen dien sal men doen haelen by den officier, ten eoste van haerliedere, auders

Item wie hy zy, guldebroers als andere medespelende oft bystaenders, en zal vermoghen pissen teghens de doelen, oft den boge in de hant haudende, alzoo te staen pissen, dien zal hanghen synen hoet alsvoren oft daervoren gheuen tot het gulde vjs. p.

Item, niemant en vermach boghe of baudt anders te noemen dan by synen naem, op de boete van ij s. p.

Item, niemant en mach meten achter rabbot van den pinne, noch eerde weeren, noch met mes afsnyden, noch wedden tusschen doelen, al zynt bystaenders of liefhebbers die mede spelen, dan by eonsente van de gesworen oft bysynders, op de boete van vj s. p.

Item, niemant en veruoirder de pylen op te rapen dan die den heul heeft, op boete van ij s. p.

Item, dat niemant en veruoirdere meer te rekenen dan hy windt, wandt anders beuonden wordende ende t'selfste verstaen wierde, by den meesten voys, sal verbeuren eléke reyse. vj s. p.

ltem, datter niemant bevonden wierde meer verliesende dan dat hy seght, t'zelue sal moeten afgaen op den meesten voys, op de boete van.

vj s. p.

Item, dat hem niemant en vervoirdere pyl wtten doel te trecken, ten sy by consente van partyen, op de verbeurte van de scheute ende bouen dien noch de boete van twee schellingen parisys.

Item, zoo wat guldebroeder niet en compareerde ten onbieden van den Hooftman, Coninck, Deken of Gheswooren, met den cnape, alzoot behoort, gheweert nootsake, zal verbeuren t'eleker reyse xij. s. p.

Item, wat guldebroeder ghecozen worde by Hooftman, Deken ende Ghesworen tot haren rade, om te nemen schutters, om te trecken schieten, alzoo wel binnen als buiten, sullen zyn ghehauden te gaene ende trecken ter ghemeene coste van den gulde, noot wtghesteken op de verbeurte van

Item, niemant en vermach naer d'incommen van de gulde, eenighen cet te sweiren by Godt of Godts heyligen, dan by den boge, op de boete van vj. s. p.

Item, zoo wat guldebroeder den Hooftman ofte zyns actie hebbende, soo Deken ende Ghesworen guldebroeder ofte den enape van desen gulde, qualycken toesprake oft eenighe injurie of ander leelieke worden gaue om t'onderhauden der statuten of t'recht van den boghe, sal verbeuren eleke reyse (bouen de correctien ende penen ghestelt by Placcaten ende politicque ordonnantien) ten proffyte van de gulde xx. s. p.

Item, elek guldebroeder es ghehauden Hooftman, Deken ende Glieswoorne, eere te doen ende bewysen, in vergaderinghe in affairen van de Gulde ende plaetse te maken, op de boete van vj. s. p.

Item, alle guldebroeders binnen dese prochie syn ghehauden op Ste Sebaetiaens dach ter kercken te comen met haerlieden beste cleederen, om de misse te hooren ter eeren Godts, ende aldaer offeren, ende als den dienst Godts ghedaen es, met Hooftman, Deken ende Gheswoornen te gaene aldaer men sal doen rekeninghe ende bewys van den gulde om die t'aenhooren diet belieft, maer altyte ten dienste te comen op de boete van

Item, alle de noodelicke beletselen syn vutghesteken op dien dagh t'selue te kennen ghevende, anders de boeten sullen ghetauxeert worden ende in rekeninghe ghebrocht, sonder quytschelt, alswanneer elek schuldich es zyne nootsaken te kennen te gheuen van den heelen jaer by blycken of eeden, ende de nootsaken syn dese : te weten : van seer sieck te syne, van wt den Lande te syne, oft handt aen de kersse te slaene buyte de Prochie, in hecht van vanghenisse te syne, ten seluen daghe bruylooft te hebben daer men es vader, broeder, swager, oom, moeye ofte voocht; of ten zelnen daghe syn vader, moeder, suster, broeder, huysvrauwe ofte kinderen te begrauen, dese en zullen in de t'eercosten niet ghelden, dan alleene, in de jaerlicksche costen.

Item, den enape van den gulde moet *Eet* doen in handen van den Hoolfman ofte Deken, te volcomen alle t'gone hem belast wordt ende onderdanich zyn, Hooftman, Deken ende Glieswoorenen ende alle de guldebroeders, ende, een ieglielyck te glielienen by sondere, alsoo verre alst hem moghelyck es, doende te wete, t'elcker begranenisse van eenen guldebroeder aen alle de medebroeders deser gulde, om ouer de siele te commen bidden, haudende notitie van de gliene die compareren sullen, om de defaillianten de boete te doen betalen, ende sal jaerlickx hebben van zynen dienst, vry van teeringhe, ende in ghelde

Item, zoo es den chape ghehanden, daer toe vermaent synde, de vaene van de gulde te draghen, daer eenich guldebroeder, doot is, om met den sycke te kercken te commen, daer voren sal hy hebben voor de begranenisse, ten laste van de sterfhuyse x. s. p.

Item, haelt den enape den rauw inne ter vutvaert, metter vraene of van huys zal aldaer teeren indiender vutvaert es, ende daer toe vermaent synde om den rauw te haelen, of zal daervoren hebben x.s.p.

Item, alle de guldebroeders van desen Vryen Gulde zal men bewysen ende verclaerssen d'inhandt ende t'verstant van de selue gulde, ende zyn Deken, gheswoorenen ende Guldemeesters ghehanden dese voors, penen ende brenken gaede te slaene ende doen op innen in vriendelycke ofte by executie, zoo mede de ommestellinghen ende alle andere schulden, om gheemployeert te worden ten ghemeenen proffyte ende vorboir van de zelve Gulde ende, in cas van weyghe-

ringhe ofte eenich vutstel, sullen de Guldemeesters onder hun hanteecken, de defaillanten moghen oner ghenen aen den officier om
t'selue onerghenen faictelick t'executeren, ten eynde sy aen de guldemeesters comen voldoen binnen zeuen daghen ende nachten ende sal
den officier ten laste van de defaillanten mogen ontfanghen voor de
sommatie vj. s. p. ende voor executie xxiv. s. p.

Item, datter eenighe questie viele tusschen de guldebroeders, wesende in t'collegie of vergaederinghe oft in opwaerts schieten, soo tusschen missalen ofte doelen, sullen ghehanden wesen de questie op te draghen aen Deken ende Gheswoorenen, daer toe vermaent synde om de questie of gheschil nederleggende sonder eenighe weygeringhen; in cas van weygheringe sal verbeuren een pont was, tot proffyte van den aultaer, of daer voor in ghelde tot xxx s. p.

Item, waert by aldien dat Deken ofte Gheswoorenen de sake of questie die hem lieden aenghebrocht ofte vertoocht wordt, niet vroet of wys en waren om de questie ter neder te legghen, zoo sal men de zelue om vraghen om de questie ter neder te legghen soo zal men de zelue om vraghen alzoo t'aenhooren den meesten voys, de gone alzoo niet en wilt doen, sal ghemodereert worden by den Hooftman of zynen ghestatueerden metten Deken ende Gheswooren en ten partyen coste reseruerende en behaudende Wy Hooftman, Deken ende Gheswoorenen, Wy ende ouse naercommers tonsewaerts de interpretatie, vermeerderinghen, verminderinghe en verauderinghe van de voornoemde poincten, t'elcken als ous goet duncken zal over den noot ende beesch van tyde soo oock te arbitreren ende tanxeren boeten ende amenden ten laste ende ouer ander faulten ende mesnssen die zouden mogen ghebeuren ende hier inne niet gespecifieert zyn.

De voorstaende ondonnantien, statuten ende regulen syn vergadert, vernieuwt ende verbetert by d'Heer George Godart, commis van den Lande van Waes, Schepenen ende Greffier van Lokeren ende Dacknam Hooftman deser Gulde, ende syn de selue ghepubliceert, by D'heer Ghyselbrecht Inghels, greffier van den Beversche, Deken der seluer Gulde, present de Audemans ende Gheswoorne, in vergaderinghe van de Guldebroeders die ghecompareert waeren, in de maeltyt, gliehanden om den Coninclycken Gaey te schieden, den xiv. Junius xvi hondert xxxix. (gliet) G: Godart.

### ACTUM 16eu APRIL 1720.

Ten seluen daeghe is by Coninck, Deken, Alpheris, auder Deken, guldemeesters ende auder guldemeesters, geresolveert van het origineel octroy van het Gulde van den Heyligen Ridder St. Sebastianus, verleent aen het selue gulde by Albertus ende Isabella, in date 28cm January 4615, ende aen ons ter handt gestelt by Joseph Brys, de selue te laeten berusten in de comme van den armen ende kercke, berustende ter greffie van dese prochie van Lokeren, actum etc.

(get.) P. Bnyck, M<sup>re</sup> Chirmzyn, als Coninck — A. ff. Van Hollewinckel, als Deken — Reynier Marien, als guldemeester — Paschier Hanen — Salomon Willems — Jan-Baptist Versterze — Judocus, Backx.

Op tvertoogh gliedaen aen den Coninck, van weghen Hooghbailliu ende Hooftschepenen van den Lande van Waes, dat sy, omme te obineren aen de frande en de quade inraceken de welcke de respective gulden van Ste Sebastiaen ende St. Joris nu onlanghs hadden ingebracht, in den voorseyden lande, in het gesach van haerlieder vryvrydommen, de welcke, sustineren te moeten hebben ende genieten, uit crachte van haerlieder octroyen, ende voorsaeten van syne Magt, aen hun geoctroveert, annopende de aceysen vande wynen, bieren, maelderye, vleeschslagh, geformeert hebben, een reglement waer van den inhanden is volghende te weten : Dat yeder gulde niet bestaende in vyftigh mannen, op St. Sebastiaens dagh ende St. Jooris, geene formele maeltyt handende, han sullen moeten contenteren, op de dagen van haerlieden vergaedringe, met den vrydom van twee tonnen bier ende een halve haeme wyn, sonder meer; de gonne sterck wesende boven de vyftigh totte vyfentsestigh mannen, met dry tonnen bier ende een aeme wyn, boven de vyfentsestigh tot de tachentigh mannen, met vier tonnen ende een quarteel wyn, sonder meer; ende maeltyd gehouden wordende, dat : de respective gulden hun sullen moeten contenteren, op de drye daeghen van haerlieden vergaderinge, te weten: sterck synde als voorn, onder de vyftigh mannen, met ses tonnen bier ende een quarteel wyn, boven de vystigh, totte vysentsestigh, acht tonnen bier ende twee en half amen wyn ende van daer totte tachentigh persoonen, thien tonnen bier ende dry amen wyn, sonder meer, wel verstaende: datter op elek jaer maer eene maeltyt en sal mogen gehouden worden. Voorst : dat op ieder nytvaert van eenen guldenbroeder, guldegewys vergaedert synde aen de selve maer en sal mogen gegunt worden twee tonnen bier sonder meer, ne waere dat eenen

hooftman commende te overlyden, aen de selve guldebroeders quaeme te vereeren eenigen wyn, dat de selve vereeringe niet en sal mogen excederen de aeme, buiten de vergaederinge van tselve gulde, ende sal geenen vrydom van accys mogen gepretendeert worden, niet meer, ten huyse van den overleden, als elders, alwaert soo, door den meerderen deel van de gulde broeders aldaer waeren begroet, in welcken gevalle de selve sullen gereputeert worden als vrienden ende maeghden zoo van gelycken, de selve gulden geenen vrydom en sullen genieten op particulière schietdaegen 't sy naer prysvogels op de wipte, ofte tusschen doelen, binnen ofte buyten huerlieder parochien ende casselryen, dan sullen alleenlyck vry wesen van cassye, brugge ende veergelt, competerende aen de Majt ofte Provintie, Casselrye ofte Prochée, nemaer niet daer die toecommen aen de particuliere persoonen. Dat de voorschreven gulden buyten 't gonne hierboven ghespecificeert, geener vrydom en sullen mogen pretenderen, op wat pretexte het sy, niet meer van de maelderye, slagh als andere accysen, de Provintie, Landen Casselryen ofte particuliere Prochien compterende directelyek ofte indirectelyk, op pene van, daer van overwonnen synde hier jegens in het minste gecontrarieert te hebben, vervallen te wezen vande voorseyde vrydommen hier vooren gespeeisieert, sonder hope van daer inne ovut herstelt te worden.

Ende alsoo het reglement, niet en can standtgrypen, nochte effec sorteren, sonder voorgaende approbatie van syne Majt, hebben de ver toonders, seer ootmoedelyck, gebeden de selve gedient te wesen voornoemde reglement t'approberen ende decreteren, doende daer var depescheren acte in behoorlycke forme. Syne Majt, t'gonne voorschre ven is overgemerckt ende hier op gehadt het advies van de presi dent ende luyden van synen grooten raede, genegen wesende ter bed ende begeirte van de voorn, supplianten; heeft het reglement hie boven geschreven, geaggreert, geconfirmeert ende gedecreteert, gelycl Sv aggreert, confirmeert ende decreteert, by desen, in alle syne poin ten ende articulen, behalvens dat het selve niet en sal in consequen tie getroken worden ten regarde van de wynen, ordonnerende syn Majt aen alle haere rechteren, officieren ende ondersaeten, wien di aengaet, ofte roeren mach, dat sy 't gonne voor schreven is, onder hauden ende observeren, sonder daer jegens te gaen ofte laeten ge schieden, in eeniger manieren. Gegeven in onze stadt Brussel 20 No vember 1690. Was geparapheert Blon N Vr ende ondt J. A. Snellinck mitsgaeders gecachetteert met den zegel van syne Majt. Onderstont. Ac cordeert. Ond J. F. C Ramont. (Nota uit de handvesten van St. Joort Gilde van Oudenaarde).

Namen van de Persoonen die gheworden syn Coninck deser Gulde denr het alschieten van den Conincklyken Gaey, op den ordinairen heerlicken dach dat men teleken jaere opwaerts schiet, t'weeden sinc-xendach.

Lauryns Coppens, Is Lanryns. Coninck 1619 en 1620, ende zoo gliebleuen mits der oorloghe, totten jaere 1641.

Ghysebrecht Inghels, Greffier van den Beuersche ende Deken deser gulde es Coninck 1641, in Augusti.

Gilles Coppens, broeder van den voor. Laurs wert Coninck den ij Sinxendach 1642 ende andermael 1643.

Cornelis Symoens. 1650.

Jaq. Siock 1651, ende alsoo ghebleven, tot 1656.

Mr Jan De Buyck, Chirnrgyn, 1656.

Jan Coppens, 1657.

Alexander Manferre, 1660.

Jacqs Van Gortebeque 1662.

Liven De Schrynere, 1665.

Jag Siock, 1664.

Joos Verhofstede, 1666 ende alsoo gecontinueert tot 1669.

Joos Noens, 1669.

Jaq Siock, 1670.

Jan Croes, 4671. ende alsoo ghebenen mits den grootten oorlogh, tot anno 4680.

Gillis Coppens. 1680.

Franchois Van Schoonen & Franchois, 1681.

P. De Bock, fs Daniels, 1685.

Jan Raemdonck, 1685.

Joannes Lambreghs, 1686.

Jan De Crock, 1687.

Andries Ecckelaert 1688, ende alsoo ghebleuen midts den grooten oorloghe tot den jaere, emmers tweeden sinxen dagh 1698.

Ten voorn : tweeden Sinxen-dag 1691 is Coninck geschoten Jan Raemdonck.

Joos Smet, 1699. Dito Smet, is Coninck gliestoruen, ende is soo geblenen door den grooten oorloghe, tot den Jare 1711.

Pieter De Speelman, 1711.

Jan Baptiste Backx, 1712.

Paulus Van Schoonen, 1713.

D'heer Fransies Van Holle, schantet deser Prochie, ende Coninck gestroven int jaer 1714.

Mr Pieter Bnyck, 4715.

Paesschier De Cuyper, 1716.

Dito, De Cuyper, is conynck gheschoten, ende Prins, 1717.

Daniel Van Der Meessche, 1718.

Mr Pieter Buyck, 4749.

Paesschier De Cuyper, 1720.

Gillis Siehyr, (Schier? zie Hoofdmannen) 1721.

Pieter Verschelden, 1722.

Pr Desmet, fs Jans, 4725.

Joseph Dierinck, 1724.

Martinus Jaspaert, 1725.

Gillis Verschelden f. Marinus, 1726.

Joannes Braecke, fs Gillis 1727.

Silvester Thierie fo Jans.

Gillis Corneel, fs Abrams 1729.

Baudnwyn Van Damme, f Pr 1730, ende gecontinueert jaere, 1752.

Joseph Dirick, Coninck geschoten int jaere 1752, ende gecontinneert tot den jaere 1754.

S<sup>r</sup> g<sup>s</sup> Fecheyx, Coninck geschoten ten jaere 1754, ende gecontinueert tot den jaere 1756.

M<sup>r</sup> Joan, Anth. De Meyer, ten jacre 1736, ende gecontinueert tot, 1738.

1758 Frans Dirick, f<sup>3</sup> Joseph, en gecontinueert tot 1740, den selven Dirick, heeft den Coninck vogel geschoeten, ende alsoo *Prince* verbleven tot den Jaere 1742.

Judocus Raemdonck, 1742, ende verbleven ten cansen van den orloge tot den jaere 1749.

Gs Francies Colman, fs Frans. 1749.

Frans Willems fs Laurs. 1751.

Joan Van Andekercke, 1755.

Frans Colman, fo Frans 1754.

Joseph De Moor, 1756.

Joseph Dierick, f. Joseph, 1758.

Andries Lambrecht, 1759.

Joseph De Moor, 1761, overleden den . . . decembre 1761.
Bernardus Van Hese, 1762.
Joannus Van Andekercke, 1763.
Anthone Willems, 1763.
Angustinus Goossens. 1767.
Joannes Verbruggen, 1769.
Jan Danneels, 1771.
Pieter Joans Verbruggen, 1775.
Pieter Jan Van Linden, 1775.
Emanuel De Cock, 1776.
Hendericus Heulie, 1777.

NAEMEN ENDE TOENAEMEN VAN DE EERSTE GULDEBROEDERS DESER GULDE 1615.

Mher. Philippe Van Liegues, hooftman. Heer Jacobus De Waegheneer, Pastor. Jan Van Doorselaer fs Jans, Deken. Jor Gerúaes van Licques, tweeden Hooftman. Nicolaes De Smet. Heer Maximiliaen De Mendosa, Pastor. Gillis Van Bundere, f. Bartholomeus. Joos Van Petegheni. Adriaen Van Bocquenolle. Jan De Bock, fs Jacques. Jan Onglienae, fs Jans. Jan Van Driessche. Pieter Staessens, fo Oliniers. Pieter Van Damme, fs Willems. Adriaen Aelman. Jan Brughman. Heer Gillis De Bruync. Abraham De Ruysschere, fe Adriaens. Joos Ryngant. Abraham De Ruysschere, fo Philips. Jacques De Smet, fs Nicolaes. Thomas Fomeys, fs Jans. Gillis Vlaeminck. Gillis Van Ereke, Alpheris. Joos De Backere.

Jan Staessens, f. Gillis. Pieter De Bock. Jan Symoens. Mr Herman Putman. Louwics Van Neste. Jaecgs Baeten, fs Jacqs. Lieuen Van Peteghem. Geeraert Van Dooselaer, Jans. Hieronimus De Block. Jan De Wilde, fs Gileyn. Gillis Verlaeckt, fs Adriaen. Pieter De Grane, f' Gillis. Joos Penneman. Andries Van De Velde, fr Gillis. Jan Verschelden. Gillis Van Petegliem, prs. (priester?) Joos Verstraeten, f' Guille, Thomas De Stroopere. Laurs Van Wesemaele, fs Laurs. Jaecqs Van Den Berglie, fs Gillis. Gillis Saev. Jan De Brauwer, fs Anthon. Jaecq<sup>s</sup> Sloor. Gillis Vermeire, fs Geeraerts. Pieter Van Acker. Pieter Schampioen. Ghysebrecht Van Ercke. Mr Jan Van Den Abeele. Maryn De Decker. Joos Van Dooselaer, f Jans. Jan De Wiest. Gilles Van Ercke, f' Andries. Pieter Gheldof, fs Gillis. Guillaume De Bruyne. Olivier De Bock, fs Daniel. Lieuen De Bock. Jan Remeurs, fs Jans. Adriaen Van Ercke fs Andries. Anthon Moerdyck.

Pieter Verberckmoes.

Joos Verstraeten, f<sup>3</sup> Thomaes. M<sup>r</sup> Jan Boele. Banduwyn Anthenis.

VAEMEN ENDE TOENAMEN VAN DE HOOFTMANNEN DESER GULDE VAN DEN H. MAR-TELAER ENDE RIDDER SINCTE SEBASTIAEN.

Mher. Philips. Van Licques, Ruddere, Heere Van Audenthuin, Vissekercke, Baeys, Doele etc. Cap<sup>n</sup> Van den Castelle Van Rupelnonde, Coronel van den Raet van oorloghe, van zyne Ma<sup>t</sup>, Hoochbailny van de Lande van Waes etc. Werdt by ghemeenen voyse van lie de Guldebroeders ghecoren Hooftman deser selner, ende werden y hem, met aduyse van de selne Guldebroeders ghemaeckt ende veradert (1) d'eerste ordonnantie ende statûten deser confrerie, dit was a d'jaer ons Heeren Duyst zes hondert derthiene.

Mher. Gerúaes van Licques, Ruddere, Baron Van Wissekercke, van den Raet van oorloghe van syne Mat, Hoochbailluy van de Lande an Waes, Luitenaut, Opper Jager in den Lande vooirnoumpt etc. verdt by gemeenen voyse ghecoren Hooftman deser Gulde, in den jare 654 ouerleet den . . . february 1659.

D'Heer George Godart, Commis van de Lande van Waes, Schepene nde Greffier van Lokeren ende Dacknam ende Commis van de opperagherye ende oppervalekerye binnen de selúe prochie, wert met gheneenen voyse ghecoren Hooftman deser gulde, op den eersten Juny 659, ende es by hem vernieút de voorgaende ordonnantie ende enighe met adnyse van den Coninck, Deken ende Guldebroeders van nieus daeraen ghevoecht.

Ouerleet den Xen 7 bre 1667, binnen de stadt van Antwerpen, aldaer evlucht synde door den oorloch. (2)

M'Her Jacques Baron Des Marès Hoochballui van de Lande van Waes etc. is by alle de Gulde Broeders deser Gulde gecoren Hooftman van

<sup>(1)</sup> De hier bovenstaande, eerste ordonnantie, dragt geen jaarteeken — deze verlaring, stelt het zelve vast.

<sup>(2)</sup> Wy zullen de verschillige oorlogen; voor wat Lokeren betreft, byzonderlyk napeuren – de Archiven der stad, bezitten hier nopens ryke bewysstukken –

de selúe Gulde in den jare 1669, ende is ghestorúen den xviijen Oct<sup>bre</sup> 1678, binnen de Stadt van Antwerpen, synde aldaer gevlucht, door het oùergaen van de stadt van Chendt aen den Coninck van Vranckeryck.

Mher P. Janche Graeue van Cruyshantem, Hoochbaillui van de Lande van Waes, etc. woordt met alle de ghemeene voisen ghecoren Hooftman deser Gulde, op den Ven Aug<sup>ty</sup> xvje neghendentsenentich.

Jor Ambrosius Georgius Van Der Saxe, Burgmeestere Der Prochie van Lokeren, is op den 21 augusty 1685, omnium votis, gekoren als Hooftman, in plaetse van Mheer Philippe De Jauche, Grave van Cruyshautem etc. staet Raeth van deser Lande S. M<sup>cn</sup>, overleden 22 february 1683.

D'Heer Jacobus, L. De Smet, fil Egidij, Greffier deser Prochie van Lokeren ende Dackenam, wordt by gemeene voosen van alle de Guldebroeders gekoren Hooft-Man der selver Gulde, ende heeft Eedt gedaen in handen van Mher Philippus van Boonem, Heere van de Werve etc. Hooghbaillui van de Lande van Waes, den 47 meye 1698.

D'hr Frans Zaman, fs d'Hr. Pr. Licentiaet in beyde Rechten, Greffie: deser Prochie van Lokeren ende Dacknam etc. wordt by gemeene voyen van alle de Guldebroeders gekosen Hooft-man der selver gulde, ende heeft eedt gedaen in handen van M'Heer Philippus Baron Van Boonem, Heere van de Werve, Hoogh-Baillien van den Lande van Waes, den 20 Sept<sup>bre</sup> 1709.

Heer ende Meester Ignatius Van Der Moeren Pastor deser Parochie van Lokeren wort by gemeyne voysen van alle de Guldebroeders gekosen Hooft-man deser Gulde, int jaer 1716.

Sr Jan Bap<sup>te</sup> Versterre f Samuel, gewesenen schepenen deser Prochie, 41<sup>cn</sup> meye 4725.

Sr Gillis Scheir, fs wort by gemeene voisen van alle de Guldebroeders gekosen als Hooftman der selver Gulde, ende heeft eedt gedaen in handen van Jonekheer N. Van der Sare, Heere van Maneghem ende Hoog-Baillui van den Lande van Waes op den . . . . 1758.

Jonckheer Petrus Franciscus Du-Bois (dict Van Den Bossche), Heere van Weghewalle etc. Schepenen van Ghedeele en Leenman der Castelrye van den Auderburgh der stadt Ghendt, Licentiaet in beede rechten etc, is by gemeene voysen van alle de Guldebroeders, Hooftman

ghecoren deser Gulde ten jaere 1761 — ende heeft op den 17en July 1762, gedaen den ordinaire Eedt, in handen van Jonckheer Robert, Jan Moerman, Heere van Ledeghem, Aishove etc. Hooghbaillin van den Lande van Waes.

#### SCHUTTERS-HOF.

Op den XVIIIen February XVIe seuendertich, heeft Cornelis Van Doorslaer, als last hebbende ende hem sterek makende oner Jonkyr. Marie Van Bockenolle, weduwe van wylent Mre Gillis Sype, denchdelyck ende finalk onwederroupelyek aen de Heeren Hooftman, Coninek, Deken, andermans ende ghemeene Guldebroers van den Edelen Ste Sebastiaen, binnen Lokeren, die by desen oock kennen ghecocht te hebben een stuck lants, groot ontrent vier hondert roeden, omgegrepen der maten, gheleghen in den Cauter aen het Sant, oost de hofstede van Pieter De Cock, west, het Cappelleken van Ste Laureins ofte II. Eecberght, noort, de straete; wesende suvier ende ombelast, behandens s'lleeren penninek rente indiender eenieh wtgaet tot eenen groonen ofte twee, die de coopers t'hunnen laste nemen, voor de somme van veertich ponden grooten, te betalen, de aeht ponden grooten ghereet, ende de resterende tweendertigh ponden grooten, te hauden staene, in rente, tot twee ponden groon, t'siaers, losbaer den penninck zesthiene, ingaende date deser achthiensten February sesthien hondert senenen dertich, de welcke de eoopers, ten daghe van de erfuenisse wettelyek sullen hipothequeren op t'voornomde lant dan of zy aen den vercooper sullen ouerleueren de behoorel : brieuen met elausele, den seluen gront te verbeteren met plantinghe, bonen dien sullen de coopers betalen aen de Dochter van de vereooperigghe ten daghe van de Erfúenisse, thien schellingen grooten voor spelleghelt, ende heeft den voorn Cornelis Van Doorslaer by desen in synen priúëen name, verbonden den voornomden eoop aen de eooper te doen volghen, vry van alle beletselen ende Calaingieringhe, onthier ende aeht (?) daerop zy eooper van stonden aen commen int gliebruyek, verbindende hun de contractanten respectivelyek int volcomen ende onderhaut van desen, totter ersfenisse inclus ende namelyek den voorn : Doorslaer die hem sterek maeekt dit eontraet te doen aggreeren by de voornomde Joe Marie, Toirconden der waerheyt, es dese, by den voorn Doorslaer onderteekent, nevens D'Heer George Godart, Deken ende Pieter Van Bundere, Guldebroeder, over hunne mede Confrers van den voornomden eonfrerie, dat alsbouen; Ende waeren onderteekent: Cornelis Van Doorslaer, G. Godart, Marie Van Bockenolle ende Pieter Van Bundere.

Op den xxijen 1657, compareerde voor Schaut ende Schepen onderteekent, in persoone Cornelis Van Doorslaer, hem sterck makende ouer Marie Van Bockenolle, den welcken ouer de zelue Marie hem wettelyck heeft ontvut ende onterft van het stuck lants hier voren gheroert, ende ter seluer tyt, is daer inne ghegoet ende geerft, D'Heer George Godaert, als Deken ten proffyte van de voorn: Coopers, ter maninghe van Reynier Gheldolf, als Schaut, ende by wysdommen van ons onderteeckent Schepenen. Actum ut supra, ende waren onderteeckent: G. Godart, R. Gheldolf, Jan Doorslaer, Bock, Maryn Verrooten ende Jan Van Den Bundere.

Ten voornomden daghe, es den voors. D'Heer George Godart, als Deken wt den name van de voors: Cornelis, ontwt ende onterft, van de rente van twee ponden groon t'siaers die zyl: beset ende ghehipothequeert hebben, op t'voors. stuck lants, midtsgaders op de ghemeene Guldebroeders ende huerlieder naercommers der selner Gulden, ende daer inne, es geerft, Jan Van Doorslaer, ten behouwe van de voorn: Marie Van Bockenolle; Ter manynge van voors: Schant ende Schepen; actum, xxviien Feby 1657, ende waren onderteeckent: G. Godart, R. Gheldolf, Jan Doorslaer, Bock ende Maryn Verrooten.

H. RAUPSART.

(Wordt voortgezet.)

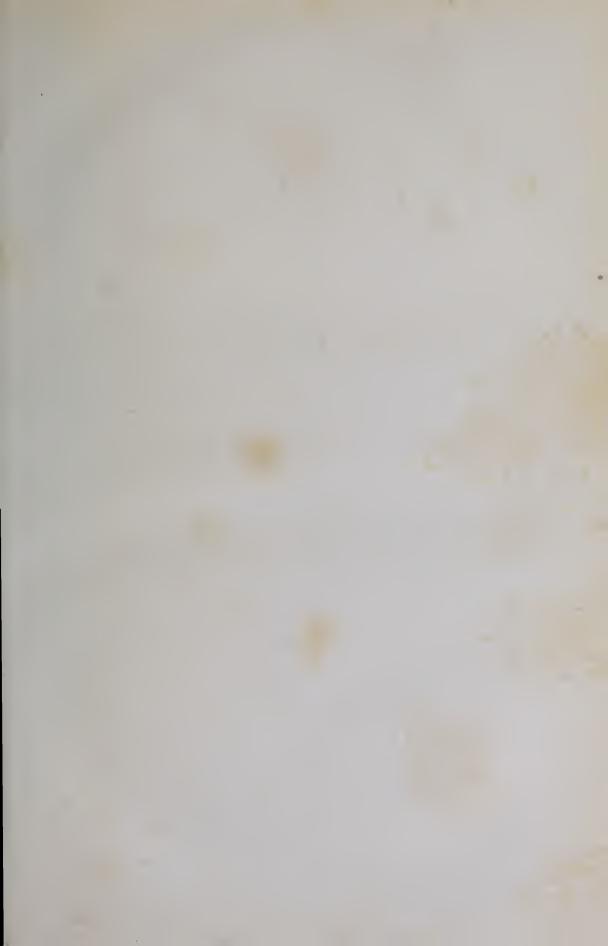



# VERSLAG.

1864—1865,

RAPPORT.

## VERSLAG

OVER DEN

TOESTAND VAN DEN OUDHEIDSKUNDIGEN KRING VAN HET LAND VAN WAES.

1864-65.

Mijnheeren,

#### BESTUURLIJKE ZAKEN.

In ons Verslag van verleden jaar drukten wij de hoop nit, het getal der leden van den Ondheidskundigen Kring nog meer te mogen zien aangroeien. Die hoop heeft zich thans andermaal verwezenlijkt. Drij en twintig nieuwe leden zijn zich bij ons komen aansluiten en brengen aldus heden het totaal derzelve op 170. Van eenen anderen kant zijn onze verliezen zeer klein geweest, daar wij er slechts een viertal hebben aan te teekenen, waaronder twee overlijdens.

| De | Kring | g beg | 5011 | in 486 | 4 met | 14  | leden. |
|----|-------|-------|------|--------|-------|-----|--------|
| In | 1862  | was   | dit  | getal  | van   | 92  | ))     |
| In | 1863  | van   |      |        |       | 112 | ))     |
| In | 1864  |       |      |        |       | 146 | >>     |
| en | heder | )     |      |        |       | 170 | >>     |

Meest al de gemeenten van het Land van Waes hebben ons eenige leden opgeleverd.

Ingevolge de Statuten zult gij, Mijnheeren, in deze algemeene vergadering te voorzien hebben in de vervanging der Heeren J. Van Raemdonck, Verwilghen en Hoornaert, als leden der Besturende Kommissie.

## RAPPORT

SUR LA

SITUATION DU CERCLE ARCHÉOLOGIQUE DU PAYS DE WAES.

1864-65.

Messieurs.

#### ADMINISTRATION.

Dans notre dernier Rapport nous avons exprimé l'espoir de voir le nombre de nos membres s'augmenter. Cet espoir n'a pas été déçu : vingt-trois nouveaux membres se sont affiliés à notre Cercle et portent le nombre de ceux-ci à 470. D'un autre côté nos pertes ont été très faibles.

Le Cercle a commencé en 1861 avec 14 membres.

| En  | 1862 le   | nombre était de  | 92  | )) |
|-----|-----------|------------------|-----|----|
| En  | 1863      | ))               | 112 | )) |
| En  | 1864      | »                | 146 | )) |
| Act | uellement | ce nombre est do | 470 | )) |

La presque totalité des communes du Pays de Waes est représentée au sein du Cercle.

En exécution de nos statuts, vous aurez, Messieurs, dans cette assemblée, à procéder an remplacement de MM. J. Van Raemdonck, Verwilghen et Hoornaert, comme membres de la Commission directrice.

Wij blijven voortdurig blijken van bijzondere genegenheid voor onze wetenschappelijke instelling ontvangen. Buiten het subsidie van 300 franks, hetwelk het departement van Binnenlandsehe Zaken ons jaarlijks schenkt, ontvingen wij van wege het Gemeentebestuur der Stad St. Nikolaas eene toelaag van 200 franks, waarvan 100 franks voor de nitgaaf van het eerste deel der Geschiedenis der Weldadigheidsgestichten van St. Nikolaas, waarover wij verder zullen handelen. Wij hopen dat het Bestuur der Provintie, hetwelk een rechtstreeksch belang heeft in het bestaan van vereenigingen als de onze, dit jaar tot betere gevoelens zal komen en ons de verlangde onderstenning verleenen.

Onze-wensch tot het bekomen van een geschikter en ruimer lokaal zagen wij mede niet volbracht. In aanzien van den buitengewonen aangroei onzes Museums is zulks zeer te betreuren, daar er bij eene opeentassing van voorwerpen, zooals er thaus bestaat, zoo vele dingen voor den bezoeker verloren gaan, door dien men dezelve in hoeken en kanten moet verborgen houden. Een ruimer lokaal zou ons bovendien de gelegenheid geven, het Museum op buitengewone feestdagen voor het publiek open te laten en aldus zouden onze kunstverzamelingen een waarlijk nut voor eenieder opleveren.

#### UITGAVEN.

In 1864-65 gaf de Kring uit:

- 1º De eerste allevering van het tweede deel der Annalen.
- 2º Het tweede fascicule der Archives des familles du Pays de Waes, en
- 5° Notice historique des établissements de Bienfaisance de la ville de St. Nicolas, Première partie. Le Berkenboom.

Dit belankrijk werk is in drij deelen verdeeld. Het tweede zal behelzen: Les hospices des orphelins et des orphelines en het derde : L'hospice des vieillards et des malades.

De geldelijke toestand des Krings liet ons tot dus verre maar toe, rond de 200 bladzijden druks, in twee afleveringen, aan de leden nit te deelen. Voor het loopende jaar, hebben wij reeds in de maand Januarij het gewone getal bladzijden nitgegeven, doch dit maal in eene enkele aflevering, daar de behandelde onderwerpen moeielijk konden gesplitst worden.

De notitie over den Berkenboom, uitmakende het eerste deel der Geschiedenis der liefdadigheidsgestichten van St. Nikolaas, die in de maand Mei werd roudgedeeld, is eene buitengewone nitgaaf, welke de leden als geschenk outvangen. De drukkosten ervan worden gedragen

Nons continuous à recevoir des preuves de la sympathie que notre institution ne cesse point de provoquer. En dehors du subside de 500 fr., que nons recevons du département de l'Intérieur, nous avons reçu de l'Administration Communale de St. Nicolas, un subside de 200 fr., dont la moitié était spécialement destinée à convrir une partie des frais d'impression de la première partie de l'Histoire des établissements de Bienfaisance de St. Nicolas, dont nous parlerons plus loin. Nous espérons que le Conseil Provincial qui doit avoir une juste considération pour une institution comme la nôtre, voudra bien, cette année, nous donner une preuve non équivoque de sa sollicitude.

L'espérance que nous avions nourrie au sujet d'un local convenable pour nos collections, ne s'est point encore réalisée. L'extension extraordinaire prise par notre Musée rend cet état de choses très regrettable; en effet, l'entassement de nos collections enlève forcément à l'attention du visiteur des objets d'un intérêt réel qui sont ainsi perdus pour lui. Un local plus vaste nous procurerait l'avantage de pouvoir, lors des fêtes extraordinaires, onvrir notre Musée an public et de donner ainsi à nos collections le caractère d'utilité qu'elles doivent avoir pour tous.

#### PUBLICATIONS.

En 1864-65 le Cercle a publié:

- 1º La première livraison du deuxième volume de ses Annales.
- 2º Le deuxième fasciente des Archives des familles du Pays de Waes.
- 5º Notice historique des établissements de Bienfaisance de la ville de St. Nicolas. Première partie : Le Berkenboom.

Cet ouvrage important est divisé en trois parties. La seconde comprendra : Les hospices des orphelins et des orphelines et la troisième : l'hospice des vieillards et des malades.

Les ressources ordinaires du Cercle nous ont jusqu'à présent permis de distribuer annuellement à nos membres environ 200 pages d'impression en deux livraisons. Pour la présente année, nous avons distribué, dans le courant de Janvier, le chiffre ordinaire de nos pages, mais en une seule livraison à cause de la nature et de l'étendue de certains articles qu'il aurait été difficile de scinder.

La notice sur le Berkenboom, formant la première partie de l'histoire des établissements de Bienfaisance de la ville de St. Nicolas, notice qui a été distribuée à nos membres dans le conrant du mois de Mai, fait partie de nos publications extraordinaires. door het bijzonder subsidie der stad en andere buitengewone geldmiddelen.

De tweede aflevering van het tweede deel der Annalen zal nog in den loop van dit jaar het licht zien en er zal niets verwaarloosd worden om dezelve zoo aantrekkelijk te maken als hare voorgangers.

De bijzondere Kommissie, door de koninklijke Akademie aangesteld tot het opmaken eener Nationale Levensbeschrijving der doorluchtige mannen van Belgiën, heeft aan het Bestuur van den Oudheidskundigen Kring het verschenen deel toegezonden der voorafgaande lijste, bevattende de namen dergenen welke zij voornemens is in die belangrijke uitgaaf op te nemen. Uwe kommissie zal zorg hebben, Mijnheeren, dat al de Wasenaars, welke, in vroegere tijden, in het een of ander vak beroemd zijn geweest, hunne plaats zullen verkrijgen in dit monumentaal werk, hetwelk den grooten landgenooten van voorheen wordt opgericht.

Stippen wij hier ook aan, dat met 31 December aanstaande het tijdstip verstrijkt op hetwelk de werken der mededingers in den Kampstrijd over de Geschiedenis der heerlijkheid van Beveren moeten binnen geleverd zijn en drukken wij de hoop uit dat dien, onder het oogpunt der historie van het Land van Waes zoo belangrijken prijskamp, aan het algemeen verlangen moge beantwoorden.

In ons vorig verslag deelden wij de lijste mede der geleerde genootschappen welke hunne uitgegevene werken met de onze in verwisseling nemen. Daar het getal dier genootschappen dit jaar sterk heeft toegenomen, denken wij het nuttig voor onze leden hier op nieuw die lijste op te nemen. Dezelve zijn:

| La Société Scientifique et Littéraire du Limbourg,     | te Hasselt.    |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| L'Institut Archéologique,                              | te Luik.       |
| Le Messager des Sciences historiques.                  | te Gent.       |
| La société Archéologique,                              | te Namen.      |
| L'Académie d'Archéologie de Belgique,                  | te Antwerpen.  |
| La Société historique d'Ypres et de l'Ancienne West-   |                |
| Flandre,                                               | te Yperen.     |
| De koninklijke Kommissie van Kunst en Oudheidskunde,   | te Brussel.    |
| Het Vaderlandsch Museum van nederlandsche letterkunde, | te Gent.       |
| Le Cercle Archéologique,                               | te Bergen.     |
| La Revue d'histoire et d'Archéologie.                  | te Brussel.    |
| De Koninklijke Akademie,                               | te Brussel.    |
| De Koninklijke Kommissie van Geschiedenis.             | te Brussel.    |
| De Ondheidskundige Kring                               | te Dendermonde |
|                                                        |                |

Les frais d'impression de cette publication ont été converts en partie par le subside de la ville, en partie par des dons particuliers.

La denxième livraison du denxième tome des Annales, sera distribuée dans le cours de cette année; rien ne sera négligé pour donner à cette livraison le même intérêt qu'aux précédentes.

La Commission spéciale établie par l'Académie royale de Belgique pour la rédaction de la Biographie Nationale, a adressé à notre Commission la liste provisoire des noms à comprendre dans la Biographie. Votre Commission, MM., aura soin que les enfants du Pays de Waes qui ont acquis un certain renom dans n'importe quelle branche des connaissances humaines, figurent dans cette galerie monumentale élevée à la gloire des nationaux.

C'est le 31 Décembre prochain qu'expire le délai fatal du Concours que nons avons ouvert sur l'Histoire de la Seigneurie de Beveren. Nous exprimons l'espoir que ce concours si important au point de vue de l'histoire du Pays de Waes, répondra à l'attente et aux désirs de tons.

Dans notre Rapport précédent, nons avons donné la nomenclature des associations savantes avec lesquelles nous sommes en rapport. Ce nombre s'étant accrn, nons croyons utile de donner ici une liste nouvelle et complète.

| La Société Scientifique et Littéraire du Limbourg,   | à Hasselt.   |
|------------------------------------------------------|--------------|
| L'Institut Archéologique,                            | à Liège.     |
| Le Messager des Sciences historiques,                | à Gand.      |
| La Société Archéologique,                            | à Namur.     |
| L'Académie d'Archéologie de Belgique,                | à Anvers.    |
| La Société historique d'Ypres et de l'Ancienne West- |              |
| Flandre,                                             | à Ypres.     |
| La Commission royale des Monuments,                  | à Bruxelles, |
| Vaderlandsch Museum van nederlandsche letterkunde,   | à Gand.      |
| Le Cercle Archéologique,                             | à Mons.      |
| La Revne d'histoire et d'Archéologie,                | à Bruxelles. |
| L'Académie royale de Belgique,                       | à Bruxelles. |
| La Commission Royale d'Histoire,                     | à Bruxelles. |
| Le Cercle Archéologique,                             | à Termonde.  |
|                                                      |              |

| De historiesche nitgaven van het Ministerie van Justitie. |    |             |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|
| Het Midden-Komiteit der nitgaaf der Grafschriften van     |    |             |
| Oostvlaanderen.                                           | te | Gent.       |
| De Redaktie der Annalekten om te dienen tot de Ker-       |    |             |
| kelijke Geschiedenis van Belgiën,                         | te | Leuvén.     |
| Der Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit,             | te | Nurenberg.  |
| Het Vlaamsch Komiteit van Frankrijk,                      | te | Dainkerken. |
| La Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire de la   |    |             |
| Flandre,                                                  | te | Brugge.     |
| Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,               | te | Middelburg. |
| Het Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en         |    |             |
| Taalkunde,                                                | te | Leenwaarden |
| Maatschappij van Ondheidskunde in het Hertogdom           |    |             |
| Limburg,                                                  | te | Maastricht. |
| Het Nederduitsch Tijdschrift,                             | te | Brussel.    |
| Het Antwerpsch Archievenblad.                             | te | Antwerpen.  |
|                                                           |    |             |

#### DELVINGSWERKEN.

Het voornemen der Besturende Kommissie om op het grondgebied der gemeente Belcele eenige delvingen te doen, is binnen het voorleden jaar gedeeltelijk ten nitvoer gebracht. Op aanwijzing en met de ludp van den Heer Noppe, gewezen Gemeente-Onderwijzer, te Belcele, zijn die werkzaamheden begonnen in den wijk het Steenwerk, gelegen ten noord-westen dier gemeente, alwaar men het vroeger bestaan van vooronderlijke gebouwen te vermoeden had door de groote menigte steengruis en potscherven waarmede aldaar de oppervlakte van een tiental akkers letterlijk bezaaid is.

Die delvingen zijn met den besten uitslag bekroond geweest. Op het Steenwerk heeft men voor de eerste maal het bestaan van overblijfselen eener woning van gallo-romeinschen oorsprong ontdekt, bestaande in eene vloer van schier vijf meters vierkant, langs alle zijden omringd door muren. Alles doet vermoeden dat die overblijfsels tot eenen kelder behoord hebben. Die kelder was opgevuld met stukken van metselsteenen, dekpannen, potten en vaatwerken van alle slach, waarvan velen zijn uit den grond gehaald, en benevens een groot stuk van een der buitenmuren, in het Museum des Krings bewaard worden.

De Kommissie heeft, bijna op hetzelfde tijdstip, eenige andere delvingen op het grondgebied van Kemseke doen aanvangen. Vooreerst op het punt genaamd *De Alvinusberg*, gelegen op het eigendom van Mevrouw Le Département de la Justice pour ses publications, à Bruxelles. Le Comité des inscriptions funéraires, à Gand.

La Rédaction des Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique, à Lonyain. Der Anzeiger für Kunde der Deutsche Vorzeit, à Nüremberg. Le Comité Flamand de France. à Dunkerque. La Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire de la Flandre. à Bruges. La Société Zélandaise des Sciences, à Middelbourg. La Société frisonne d'Histoire, d'Archéologie etc., à Leeuwarden. La Société Archéologique du Duché de Limbourg, à Maestricht.

La rédaction du Nederduitsch Tijdschrift, Les Archives d'Auvers, à Bruxelles.

à Anvers.

#### FOUILLES.

L'intention que la Commission Directrice du Cercle avait de faire exécuter des fouilles sur le territoire de Belcele, a été mise à exécution dans le cours de cette année. Sur les indications et avec l'aide de M. Noppe, ancien instituteur communal à Belcele, ces fouilles out commencé sur la section dite : het Steenwerk, située au Nord-ouest de la commune, section où depuis longtemps on avait remarqué un terrain semé de nombreux débris de pierres et de poteries.

Ces fonilles ont été couronnées de succès. An Steenwerk on a découvert, pour la première fois, les ruines d'une demeure gallo-romaine, consistant en un parquet de maçonnerie de cinq mètres de superficie, terminé de tous côtés par des murs en maçonnerie. Tout fait supposer que ces ruines sont celles d'une cave. L'intérieur était comblé de morceaux de maçonnerie, de tuiles, de pots, de vases de toutes formes, dont une grande partie ainsi qu'un fragment de muraille est conservée au Musée.

La Commission a, en même temps, fait exécuter quelques fouilles sur le territoire de Kemseke au lieu dit : Alvinusberg, situé sur la propriété de Madame la Donairière Grart d'Affignies. D'anciennes tradi-

de Donairière Grart d'Aflignies. Oude volksoverleveringen deden aldaar de ligging eeuer Romeinsche of Spaansche grafplaats vermoeden. De nitslag heeft dit vermoeden niet bevestigd. Men heeft er niet het minste overschot van onderaardsche gebouwen kunnen ontdekken, doch, de menigvuldige overblijfsels van Romeinsche vaatwerken, welke men er in den grond vond, zouden mogen doen veronderstellen dat die heuvel mogelijks gediend heeft tot de waakplaats van een vooruit gezonden legerpost. Men mag nogthans de ontdekking van Romeinsche vaatwerken op zekere plaatsen, niet altijd aanzien als een bewijs dat aldaar Romeinen zouden verbleven hebben. Die overblijfselen kunnen ook voortskomen van inlandsche volksstammen, welke met de Romeinsche legioenen in rechtstreeksch of onrechtstreeksch politiek verkeer of in handelsbetrekkingen zijn geweest.

Andere opzoekingen zijn op hetzelfde eigendom gedaan geweest, ter plaats waar zich eertijds het aloud kasteel van *Voorhout* verhief en hebben een belangrijker resultaat opgeleverd.

Den 19 Oktober 1864 begonnen, zijn de werken voortgezet tot den 12 December en dezelve hadden voor uitslag de ontdekking der grondlagen van dit oude slot, waar de Graaf van Vlaanderen, Diederik van den Elzas, zijn jachtverblijf hield en dat Lodewijk van Male later insgelijks met een bezoek vereerde.

Die delvingen zijn nog niet gansch voltrokken, daar het wintersaizoen ons noodzaakte dezelve tijdelijk op te schorsen.

M. Serrure heeft eene teekening naar die puinen genomen om ze later in steendruk nit te geven en de Heer Ridder de Schoutheete hondt zich onledig met het opstel eener notitie over die onde burcht. De voornaamste opgedolvene voorwerpen zijn door den Heer Van Raemdonck in het Museum geklasseerd geworden.

Indien de middels des Krings het toelaten, zal de Besturende Kommissie nog binnen dit jaar de delvingswerken te Belcele en te Kemseke voort zetten.

#### MUSEUM.

De verzamelingen welke ons aangevangen Museum nitmaken blijven op eene meldenswaardige wijze aangroeien, dank aan de medewerking onzer kunst- en oudheidminnende bevolking.

Het spijt ons de volledige lijste der geschonkene voorwerpen niet te kunnen mede deelen, daar dezelve al te wijdloopig zou wezen. Wij bepalen ons dus, met hier de voornaamsten onder die voorwerpen aan te halen: tions indiquaient cet endroit comme renfermant une tombe romaine ou espagnole. Le résultat n'a point confirmé cette opinion; on n'a découvert, à cet endroit, ancune trace de substruction; toutefois un certain nombre de débris de poteries romaines permet de supposer que l'Alvinusberg a probablement servi jadis de poste d'observation. Ces débris ne doivent pas toujours faire croire que des Romains ont habité les lieux où ils se trouvent; ils peuvent provenir aussi de races primitives qui auront eu avec les Romains des relations plus ou moins suivies.

D'autres recherches ont été faites dans la même propriété, sur l'emplacement du vieux château de *Voorhout* et ont fourni d'importants résultats.

Le 19 Octobre 1864, ont commencé les travaux qui ont continué jusqu'au 12 Décembre. Ils ont mis au jour les fondations du vieux château dont le comte de Flandre, Thierry d'Alsace, avait fait son pavillon de chasse et qui, plus tard, fut honoré de la présence de Louis de Male.

Ces dernières fouilles ne sont pas encore complétement terminées. La mauvaise saison nous a obligés de les suspendre.

M. Serrure a fait un dessin d'après ces ruines pour pouvoir plus tard en faire l'objet d'une gravure. M. le Ch<sup>r</sup> de Schoutheete de Tervarent se prépare à rédiger une notice sur ce vieux château. Les principaux objets découverts ont été, par les soins de M. Van Raemdonck, déposés au Musée.

Si les ressources du Cercle le permettent, la commission continuera cette année encore les fouilles de Belcele et de Kemseke.

#### MUSÉE.

Nos collections continuent à s'accroître d'une manière remarquable, adressons nos sincères remerciments aux amis des arts et de l'archéologie.

Nous regrettons de ne pouvoir insérer ici la liste complète des objets donnés; ce document serait d'une étendue trop considérable. Nous devous nous borner à indiquer les principaux:

- Anciens statuts de la faculté de médecine à Louvain, door wijlen Mgr De Ram, Rector der Universiteit van Leuven.
- Bronzen medalie van Galba, te Waesmunster ontgraven, door Mr Van Doorslaer de Ten Ryen, van Hamme.
- Les XIV livres sur l'histoire de Louvain, par J. Molanus, (2<sup>me</sup> partie), en, Chronique des ducs de Brabant, par De Dynter (5 tomes). Geschenk van het Ministerie van binnenlandsche zaken.
- 4. Afdriksel van het groot zegel van Joseph II, door Mr Water-schoot, te Rupelmonde.
- 5. Het Zegel der Heerlijkheid van Sombeke, door de familie De Brabander, te Sombeke.
- Recueil d'antiquités gauloises et romaines, door Mr F. De Ryck, te St. Nikolaas.
- 7. Costumen van Dendermonde, door Mr K. De Waele, te Sinav.
- 8. De groote Atlas van G. Mercator (1655), door M<sup>r</sup> Vercruysse-Heyndrickx, te St. Nikolaas.
- 9. Itinerarium per nonnullas Belgii partes, door denzelfden.
- 10. Het verlost Nederland, door denzelfden.
- 11. Chroniques belges tome IV, door Mr de Kanonik De Smet, lid der koninklijke Akademie van Belgien.
- 12. Gedachten door C. L. Rens, (handschrift in verzen), door de Heeren A. en H. Rens, te Temsche.
- Eene merkwaardige eiken tafel, door Mr Van Dionant-De Jaegher, te St. Nikolaas.
- 14. Point- en zetboek van Sinay, (1702), door Mr Van Hevele, notaris, te Sinay.
- 15. Description de Zantvliet, door M. H. Zaman, te St. Nikolaas.
- 16. Eene eiken bibliotheek-kas, door Mr Rr de Schoutheete de Tervarent.

#### VOORNAME AANGEKOCHTE VOORWERPEN:

- 1º Drie bundels gedichten in handschrift, door P. J. Robyn, van Vracene.
- 2º Eene gouden medalie.
- 5° Dagboek der Gentsche Collatie.
- 4º Harmonia Evangelistarum auctore G. Mercatore.
- 5º Documents concernant l'histoire de la Belgique, 5 volumes.
- 6º Atlas, sive cosmographicae meditationes, G. Mercatoris (1602).

- 1. Anciens statuts de la faculté de médecine à Louvain, don de feu Mgr De Ram, Recteur de l'Université de Louvain.
- Médaille en bronze de Galba, trouvée à Waesmunster, don de Mr Van Doorslaer de Ten Ryen, à Hamme.
- 5. Les XIV livres sur l'histoire de Louvain, par J. Molanus (2<sup>me</sup> partie) et, Chronique des dues de Brabant, par De Dynter (5 tomes). Don du Ministère de l'intérieur.
- 4. Empreinte du grand seeau de Joseph II, don de M' Waterschoot, à Rupelmonde.
- 5. Le Sceau de la Seigneurie de Sombeke, don de la famille de Brabander, à Sombeke.
- Recueil d'antiquités gauloises et romaines, don de M<sup>r</sup> F. De Ryck,
   à St. Nicolas.
- 7. Coutumes de Termonde, don de Mr De Waele, à Sinay.
- 8. Le grand Atlas de Mereator (1655), don de M' Vercruysse-Heyndrickx, à St. Nicolas.
- 9. Itinerarium per nonnullas Belgii partes, don du même.
- 10. Het Verlost Nederland, don du même.
- 11. Chroniques belges, tome IV, par M<sup>r</sup> le Chanoine De Smet, membre de l'académie Royale de Belgiqué, don de l'anteur.
- Gedachten door C. L. Rens, (manuscrit en vers), don de MM.
   A. et H. Rens, à Tamise.
- 15. Une table en bois de chène sculpté, don de Mr Van Dionant-De Jaegher, à St. Nicolas.
- 14. Point- en Zetboek van Sinay (1702), don de Mr Van Hevele, notaire, à Sinay.
- 15. Description de Zantvliet, don de Mr Zaman, à St. Nicolas.
- 16. Une bibliothèque en bois de chène sculpté, don de M<sup>r</sup> le Ch. de Schoutheete de Tervarent.

#### PRINCIPALES ACQUISITIONS.

- 1. Trois manuscrits composés des œuvres de P. J. Robyns, de Vracene.
- 2. Une médaille d'or.
- 5. Dagboek der Gentsche eollatie.
- 4. Harmonium Evangelistarum auctore, G. Mercatore.
- 5. Documents concernant l'histoire de la Belgique, 5 volumes.
- 6. Atlas, sive cosmographicæ méditationes, G. Mercatoris (1602).

- 7º Flandria vetus door O. Vredius.
- 8° Grafzerk van Roland van Voorhout (1504).
- 9° Twee messen met zilveren gedrevene liechten.
- 10° Eene ijzeren haardplaat van 1540.
- 11º Verscheide muntstukken van Maria Theresia, Joseph II en Leopold II. Enz., enz., enz.

#### GELDMIDDELEN.

#### Ontvangsten.

| Jaargeld der leden,             | Fr. 1685-00 |
|---------------------------------|-------------|
| Hulpgeld van den Staat,         | 500-00      |
| » der Stad,                     | 100-00      |
| Verkoop van uitgegevene werken, | 120.00      |
| Giften,                         | 30-00       |
|                                 | Fr. 2235-00 |

#### Uitgaven.

| Deficit van het verleden jaar,                       | Fr. | 18-58   |
|------------------------------------------------------|-----|---------|
| Kosten van onderhoud, opschikking en bijkoop van het |     |         |
| Museum,                                              |     | 227-83  |
| Briefporten en bureelkosten van het Bestuur,         |     | 61-42   |
| Drukkosten der Annalen,                              |     | 1091-69 |
| Andere drukkosten,                                   |     | 55-77   |
| Aankoopen van Oudheidsvoorwerpen en Boekwerken,      |     | 540-57  |
| Concierge,                                           |     | 30-00   |
| Delvingswerken,                                      |     | 555-56  |
| Andere uitgaven,                                     |     | 22-00   |
|                                                      | Fr. | 2179-02 |

#### Herhaling.

Ontvangsten Fr. 2255-00.

Uitgaven 2179-02.

Boni Fr. 55-98.

Uit vorenstaande rekening blijkt dat de uitgaaf der belankrijke notitie over den Berkenboom geen de minste onkosten aan het genootschap veroorzaakte. Dezelve is, zooals wij reeds zegden, een geschenk dat aan de leden des Krings gedaan is, hetwelk door bijzondere giften betaald werd.

- 7. Flandria vetus, par O. Vredius.
- 8. Pierre tumulaire de Roland de Voorhout (1504).
- 9. Deux couteaux avec gaines ciselées.
- 10. Une plaque de foyer en fer (1540).
- 11. Diverses monnaies de Marie Thérèse, Joseph II et Léopold II. Etc., etc., etc.

#### FINANCES.

#### Recettes.

| Annuité des membres,              | 1685-00           |
|-----------------------------------|-------------------|
| Subside de l'Etat,                | 300-00            |
| » de la ville,                    | 100-00            |
| Vente des publications,           | 120-00            |
| Dons,                             | 50-00             |
|                                   | Total fr. 2255-00 |
| Dépenses,                         |                   |
| Déficit de l'année dernière,      | Fr. 48-38         |
| Entretien du musée,               | 227-85            |
| Frais de bureau, ports,           | 61-42             |
| Impression des Annales,           | 1091-69           |
| Autres Irais d'impression,        | 55-77             |
| Achat d'antiquités et d'onvrages, | 340-87            |
| Concierge,                        | 50-00             |
| Fouilles,                         | 553-56            |
| Divers,                           | 22-00             |
|                                   | Total 2179-02     |

. Recettes 2255-00 Dépenses 2179-02 Boni fr. 55-98

Des comptes qui précèdent, il résulte que la publication de l'importante notice sur le Berkenboom n'a rien coûté à notre association. Cette notice, comme nous l'avons dit, est une œuvre offerte aux membres du Cercle et publiée au moyen de dons particuliers.

Het vluchtig verslag, dat wij in komen voor te dragen, bewijst ons op nieuw, Mijnheeren, den voorspoedigen toestand des Ondheidskundigen Krings en de sympathie welke die nuttige instelling bij de verlichte bevolking onzes arrondissements geniet. Hopen wij dat die gelukkige staat blijve voortduren en die sympathie aangroeie. Ziedaar onze eenige wensch. Laat ons, van onzen kant, met moed en volherding de werkzaamheden voortzetten, welke wij hebben ondernomen en laat ons met onafgebroken wil eene instelling ondersteunen, welke op eene der edelste gevoelens des menschelijken begrips rust: dit der kennis van ons historisch verleden, in welke studie het onderricht van het tegenwoordige en de grootheid der toekomst besloten liggen.

St. Nikolaas, den 22 Junij 1865.

DE BESTURENDE KOMMISSIE,

A. Siret, Voorzitter,

H. RAEPSAET, Onder-Voorzitter,

L. Verest, Id.

Rder de Schoutheete de Tervarent, Schatbewaarder,

J. Van Raembonck, Bewaarder van het Museum,

L. Hoornaert, Sekretaris,

R. VERWILGHEN, Lid.

A. DE WILDE, Id.

E. SERRURE, Id.

Le rapport succinct dont nous venons, Messieurs, de vous donner lecture, vous a fait connaître nos progrès et la sympathie que notre utile association rencontre au sein de la population éclairée de l'arrondissement. Espérons que cet état prospère se maintiendra et que la sympathie ne fera que s'accroître. De notre côté, continuons nos travaux avec ardeur et persévérance, et soutenons avec une volonté inébranlable une institution qui repose sur un des sentiments les plus nobles de l'intelligence humaine : la connaissance de notre passé historique, dans l'étude duquel sont renfermés l'enseignement du présent et la grandeur de l'avenir.

#### St. Nicolas, le 22 Juillet 1865.

#### POUR LA COMMISSION DIRECTRICE,

- A. Siret, Président,
- H. RAEPSAET, Vice-Président,
- L. VEREST,

Id.

Ch' de Schoutheete de Tervarent, Trésorier,

- J. VAN RAEMDONCK, Conservateur du Musée,
- L. Hoornaert, Secrétaire,
- R. VERWILGHEN, Membre,
- A. DE WILDE, Id.
- E. SERRURE, Id.



### LEDEN VAN DEN OUDHEIDSKUNDIGEN KRING VAN HET LAND VAN WAES,

#### VOOR HET JAAR 1864-65.

#### BESTURENDE KOMMISSIE.

- MM. A. Siret, Arrondissements-Kommissaris, te St. Nikolaas, Voorzitter.
  - II. Raepsaet, Vrederechter, te Lokeren, Onder-Voorzitter.
  - L. Verest, Voorzitter van het bestuur der Akademie, te St. Nikolaas, Onder-Voorzitter. Ridder de Schoutheete de Tervarent, Lid van den Provintialen Raad, te St. Nikolaas, Schatbewaarder.
  - J. Van Raemdonck, Geneesheer, te St. Nikolaas, Bewaarder der Verzamelingen.
  - L. Hoornaert, Sekretaris der Akademie, te St. Nikolaas, Sekretaris.
  - R. Verwilghen, Vrederechter, te St. Nikolaas, Lid der Kommissie.
  - A. De Wilde, Schilder en Leeraar der Akademie, te St. Nikolaas, id.
  - E. Serrure, Stadsbouwmeester, te St. Nikolaas, id.

#### EERELEDEN.

MM. L. Billiet, Letterkundige, te Gent.

W. Köhnen, Professor aan het Gymnasium, te Duisburg (Pruisen).

#### LEDEN.

- MM. W. Dhanens, Schepen, te St. Nikolaas.
  - Ph. Kervyn de Volkaersbeke, Burgemeester, te Nazareth.
  - F. Van Gameren, Burgemeester, te Burght.
  - G. Peeters, Landmeter, te Meerdonek.
  - A. Boëyé, Grondeigenaar, te Brussel.
  - G. De Haes, Heel- en Vroedkundige, te St. Nikolaas.
  - L. Van Haelst, Advokaat en Schepen,
  - L. Disbecq, Vader, Wijnhandelaar,
  - J. Bracekman-Vydt, Burgemeester, te Temsehe.
  - V. De Gronekel, Schilder en Leeraar der Akademie, te Brussel.
  - J. Van Besien, Leeraar in het Gesticht van St. Joseph, te St. Nikolaas.
  - A. De Potter-Rooman, Bijzondere,
  - 1. De Smedt-Van der Meyden, Burgemeester,
  - L. De Smedt-Laenen, Boekdrukker,
  - J. De Boreligrave, Bijzondere, te St. Gillis (Waes).
  - L. De Bruyne, Gemeente-Sekretaris, te St. Nikolaas.
  - T. Janssens, Volksvertegenwoordiger,
  - V. Van den Broeck-Van Naemen, Bijzondere, te St. Nikolaas.
  - J. De Cuyper, Fabriekant,
  - F. Bellemans, Lid der Bestendige Deputatie, »
  - P. Vermeire, Fabrickant,

- L. Van Brussel, Geneesheer en Gemeenteraadslid, te St. Nikolaas.
- J. Percy, Geneesheer, te Rupelmonde.
- S. Verwilghen, Volksvertegenwoordiger, te St. Nikolaas.
- J. Van Hove-Zaman, Burgemeester, te Clinge (Waes).

I. Van Overloop, Volksvertegenwoordiger, te Brussel.

- J. Talboom-Delebecque, Bankier, te St. Nikolaas.
- II. Zaman, Bijzondere,
  - Zaman, Mjzonacie,
- L. Janssens-Smits, Gemeenteraadslid, »
- T. Welvaert, Stadsbouwmeester, te Lokeren.
- J. Edom, Boekdrukker, te St. Nikolaas.

Baron E. Prisse, Bestuurder van den ijzeren weg, te St. Nikolaas.

- J. Bongaerts, Burgemeester, te St. Gillis (Waes).
- E. Meyvis, Advokaat, te Lokeren.

Ridder L. de Burbure, Toonzetter, te Antwerpen.

- J. Naudts, Geneesheer, te St. Nikolaas.
- K. Trouvriez, Fabrickant, te Lokeren.
- F. Dirix, Notaris, te Zwijndrecht.
- A. Vermeersch, Pastoor-Deken, te St. Nikolaas.
- E. Dalschaert, Boekdrukker,

Aug. Wauters, Schepen, te Temsehe,

- Ad. Wauters, Fabrickant,
- B. De Caluwé, Pastoor,
- H. Van den Staepele, Vrederechter, te Teinsche.
- P. Joos, Burgemeester, te Elversele.
- A. Verdurmen, Schepen, te St. Nikolaas.
- E. Vermeulen, Bijzondere, te Waesmunster.
- A. Blomme, zoon, Advokaat, te Dendermonde.
- A. Seghers-Keller, Advokaat, to Gent.
- K. Schinckel, Pastoor, te St. Nikolaas.
- F. Verest, Bijzondere,
- J. Boëyé-Biebuyck, Gemeenteraadslid, te Aalst.
- A. Van Landeghem, Burgemeester, te Lokeren.
- P. Van Wtberghe-Van Hese, Fabriekant, te St. Nikolaas.
- L. Dirix, Burgemeester, te Kemseke.
- L. Van Oost, Advokaat, te Gent.
- F. Verbiest-Geerts, Bijzondere, te St. Nikolaas.
- J. Verwilghen, Gemeenteraadslid.
- L. Bosquet-de Séjournet, Agent der Nationale Bank, te Dendermonde.
- L. De Decker-Verwilghen, Bijzondere, te St. Nikolaas.
- A. De Meester, Gemeenteraadslid,
- J. Reyns, Burgemeester, te Verrebroeck.
- J.-B. Oughena, Schepen, »
- J. De Mulder, Bijzondere, te St. Gillis (Waes).
- P.-J. Claus, Burgemeester, te Thielrode.
- J.-F. Verest, Burgemeester, te Rupelmonde.
- A. Vercruysse-Heyndrickx, Fabrickant, to St. Nikolaas

- A. De Castro, Drukker, te St. Nikolaas.
- G.-L. Goossens, Burgemeester, te Calloo.
- L. Rooman, Gemeente-Sekretaris, te Beveren (Waes).
- K. Van Landeghem-Talboom, Bijzondere, te St. Nikolaas.
- J. Malou, Senateur, te Brussel.
- II. Rolin, Fabrickant, te St. Nikolaas.
- A. De Maere-Limnander, Schepen, te Gent.
- De Graaf Thierry de Limbourg Stirum-de Thiennes, te Gent.

Van Damme-De Westelinek, Grondeigenaar, te Belcele.

- A. Van Landeghem, Voorzitter der Kamer van Koophandel, te St. Nikolaas.
- Ph. De Kepper, Lid van den Provintialen Raad, te Hamme.
- F. Lapeer, Gemeenteraadslid, te Lokeren.
- J. Van Naemen-Libbrecht, Fabrickant, te St. Nikolaas.
- De Graaf K. de Bergeyek-Moretus, Grondeigenaar, te Beveren (Waes).
- F. Boelens, Negociant, te Lokeren.
- E. Ysebrant de Difque, Grondeigenaar, te Horrues (Soniën).
- Th. Goossens, Notaris, te Nienkerken.
- A. J. Sterckx, Geneesheer der Quarantaine, te Doel.
- J. C. Camerman, Burgemeester, te Doel.
- Het Plaatselijk Bestuur der Stad Lokeren.
- Th. Percy-Heyndrickx, Fabrickant to St. Nikolaas.
- Th. De Mulder-Mesot, Negociant,
- P. Van Haute-Denis, Fabrickant,
- II. Van Dionant-De Jaegher, Brouwer,
- J. Heyndrickx-Percy, Brouwer,
- Th. Mechiels, Bijzondere,
- A. Staes-Wittock, Fabrickant,
- Mey, de Douairière Grart d'Affignies, geboren Burggravin de Moerman d'Harlebeke, Grondeigenaarster, te Brussel.
- MM. II. Legrelle, Grondeigenaar, te Antwerpen.
  - P. Verelst, Bijzondere, te St. Nikolaas.
  - J. Baetens, Geneesheer, te Lokeren.
  - F. Bactens, Handelaar,
  - N. De Moor.
  - P. Festraets, Deurwaarder, te St. Gillis (Waes).
  - K. Maes, Gemeente-Sekretaris,
  - E. Van Pottelsberghe-De la Potterie, Grondeigenaar, te Exaarde.
  - S. Tolliers, Notaris, te Ursel.
  - Van Hevele, Notaris, te Sinay.
  - D. Bougaerts, Geneesheer, te Thielrode.
- Jufy. J. Braeckman, Bijzondere, te Temsche.
- MM. Ph. Beuckel, Geneesheer en Schepen, te Lokeren.
  - C. Cruyt, Gemeenteraadslid, te Lokeren.
  - J. Van Raemdonck, Burgemeester en Lid van den Provintialen Raad, te Beveren (Waes).
  - A. Cools, Pastoor-Deken, te Lokeren.
  - Th. Rubbens, Brouwer,

- K. Boelens, llandelaar, te Antwerpen.
- F. Boodts, Steenbakker, te Rupelmonde.
- F. Waterschoot, Gemeente-Ontvanger, te Rupelmonde.
- A. Stas, Zoutzieder,
- F. Eeckelaert, Schepen en Lid van den Provintialen Raad, te Beveren (Waes).
- J. Cole, Schepen,
- L. Lesseliers, Notaris,
- P. Van Raemdonek, Bijzondere, te Temsehe.
- J. Zaman-du Monceau, Senateur, te Brussel.
- E. Schoorman-de Kerchove de Ter Elst, te Gent.
- E. Van Naemen, Advokaat, te St. Nikolaas.
- J. Van Haelst-Goossens, Bronwer,
- J. Le Fèvere de Ten Hove, te Gent.

Burggraaf A. Vilain XIIII, Senateur, te Basel.

- E. Varenberg, Letterkundige, te Gent.
- G. Hagemans, Oudheidskundige, te Brussel.
- M. Pilact, Administrateur, te Thielrode.
- J. Casier, Onderpastoor, te Desteldonck.
- Ridder G. Van Havre, Grondeigenaar, te Antwerpen.
- S. Geerts, Notaris, te St. Nikolaas.
- C. de Munek, Grondeigenaar, te Brussel.
- C. Cassiers, Fabriekant, te St. Nikolaas.
- A. Van Butsel, Gemeenteraadslid, te Vracenc.
- F. Roels-Verbeke, Handelaar, te Lokeren.
- A. Lippens, Burgemeester en Volksvertegenwoordiger, te Moerbeke.
- E. Lesseliers, Geneesheer, te Basel.
- E. Soudan, Kantonale Schoolopziener, te Gent.
- A. Muys, Schepen, te Lokeren.
- De Group, Oudheidskundige, te Lokeren.
- K. Roels, Leeraar in het Pensionnaat, te Deynze.
- L. Beuckel, Pastoor, te Wetteren.
- F. De Landtsheer, Notaris, te Rupelmonde.
- M. De Cock, Burgemeester, te Geraardsbergen.
- A. De Cock, Burgemeester, te St. Jans-Molenheek, (bij Brussel).
- C. Piers, Advokaat,
- M. Muyshondt, Geneesheer, te Exaarde.
- II. Van Causebroeck, Letterkundige, te Lokeren.
- Th. De Cock, Pastoor onzer L.-V. van Pamele, te Audenaarde.
- J. Roels, Leeraar in het Pensionnaat te Deynze.

Baron A. de Maleingreau d'Hembise, Grondeigenaar, te Beveren (Waes).

- L. Busschaert-Boodts, llandelaar,
- A. Cruyt, Notaris, te Lokeren.
- A. Hermé, Gemeente-Sekretaris, te Lokeren.
- A. Van Puymbroeck, Burgemeester, te Nieukerken.
- L. Talboom, Rentenier, te Dacknam.
- K. Thuysbaert, Provintiaal Raadslid, te Lokeren.

- E. Mast, zoon, Bijzondere, te Lokeren.
- A. Vereecken, Hulp-Onderwijzer, te Thielrode.
- De Graaf O'Kelly de Galway, Oudheidskundige, te Brussel.

#### OVERLEDENE LEDEN.

- MM. P.-F. Van Haelst, Burgemeester, te Verrebroeck.
  - K. Versmessen, Bijzondere, te St. Nikolaas.

## LEDEN AANGENOMEN SEDERT DE ALGEMEENE VERGADERING VAN DEN 22 JUNIJ 1865.

- MM. Th. Bauwens, Grondeigenaar, te St. Gillis (Waes).
  - B. De Decker, Kanonik en Bestuurder der Zusters van Liefde, te Gent.
  - L. De Smedt, Onderpastoor van St. Jacobs, te Gent.
  - A. de la Kethulle, Gemeenteraadslid, te Beveren (Waes).
  - K. Tayman, Vrederechter van het kanton St. Gillis (Waes).



### ALLOCUTION

PRONONCÉE

## Par M. AD. SIRET, PRÉSIDENT (1).

Messieurs,

C'est la quatrième fois qu'en vertu des Statuts de notre association, je suis appelé à l'honneur et au bonheur de présider cette assemblée. Si je m'en réjouis, si j'éprouve en ce moment un sentiment de fierté, c'est moins comme satisfaction personnelle que comme organe de vos propres impressions, car, ne l'oublions pas, c'est votre œuvre qui vient à vous; c'est votre propre travail qui se déroule sont vos yeux, votre livre que vous allez feuilleter.

Le rapport annuel va vous donner un aperçu sidèle de notre situation. Je ne crois pas inutile de faire précéder la lecture de ce rapport de quelques considérations dont l'opportunité et l'importance ne vous échapperont pas.

L'Etat et la Commune ont, jusqu'à présent, aidé à l'action matérielle du Cercle en lui allouant des subsides. La Province, restreinte dans ses ressources, n'a pu venir à notre aide. Toutefois, il est permis d'espérer que cette inégalité de protection va cesser en présence de l'augmentation du crédit provincial affecté à l'encouragement des arts et des lettres. Les mandataires de la province tiendront à nous donner une preuve de l'estime qu'ils portent aux travaux de l'intelligence. Nous attachons un grand prix à cette participation. Espérons qu'elle ne nous fera point défaut. Que le département de l'Intérieur et l'administration Communale de St. Nicolas, reçoivent l'expression de notre gratitude pour l'appui éclairé qu'ils nous accordent.

Nous avons, dans le cours de cette année, exécuté des fouilles à Belcele, à Kemseke et à Stekene. L'une de ces fouilles a eu des résultats

<sup>(1)</sup> Assemblée générale du 22 Juin 1865.

extraordinairement précieux pour notre histoire. Ces résultats, Messieurs, vous allez bientôt les connaître. Nous continuerons à l'autonne prochain ces recherches souterraines que nous voudrions voir multiplier si les frais qu'elles nécessitent ne venaient mettre obstacle à nos désirs.

Nos publications se renforcent d'articles qui par la suite deviendront de plus en plus dignes d'attention et d'intérêt. Nous avons donné régulièrement par année sociale deux livraisons ou du moins leur valenr. Ce n'est point là, Messieurs, la conséquence d'un engagement pris vis-à-vis de vous, car nos publications se font, en principe, d'après nos ressources et d'après nos besoins, mais cette régularité nous l'avons contractée vis-à-vis de nous-mêmes afin que vous ayez plusieurs fois par an des signes de cette vie active et puissante qui caractérise le Cercle. En dehors de ces publications normales, nous avons édité, en dernier lieu, un volume important consacré à l'histoire d'une des institutions de bienfaisance les plus remarquables de la ville de St. Nicolas : le Berkenboom. Ce livre, Messieurs, a notablement ajouté à la considération du Cercle, il a donné une preuve convaincante de la nature et de la variété de ses travaux; il est, en même temps, un acte public de reconnaissance posé par notre institution en faveur de ces immortels principes de charité dont cette ville s'est, en quelque sorte, constituée le gardien le plus fidèle. Le rapport vous dira à quelles conditions favorables ce livre a été édité par nous. Des dons importants continuent à nous être faits. Les principaux sont mentionnés au rapport annuel. A ce propos, avertissons nos amis et nos protecteurs que l'exiguité de notre local ne doit pas être une raison pour mettre obstacle aux dons qu'on voudrait bien nous adresser. Rappelons aussi que les dons les plus modestes sont reçus avec reconnaissance.

Vous n'igorez pas, Messieurs, que nous avons ouvert un concours pour l'histoire de la Seigneurie de Beveren. Tout nous fait espérer que ce concours aboutira. Ce sera le premier anneau d'une chaîne d'opérations semblables qui éveilleront l'esprit public et constitueront un encouragement précieux pour l'étude de l'histoire.

Au nombre des projets que le Cercle caresse avec cette prédilection justifiée par le succès qui a accueilli nos travaux depuis quatre ans, se place le monument de pierre et le monument écrit que nous voulons élever à la mémoire du plus grand cosmographe que le XVI<sup>s</sup> siècle ait vu paraître dans le monde : Mercator. Ce sera une noble et glorieuse fête que celle-là, digne de la grandeur qu'elle veut consacrer. Soyez persuadés, que dans cette circonstance, le Cercle sera digne du Pays de Waes évoquant l'ombre du plus radieux de ses enfants. L'époque très

précise de cette fête nationale ne saurait encore être fixée, mais tous nos soins vont tendre à donner, sous ce rapport, satisfaction à de légitimes impatiences.

Vous apprendrez avec satisfaction que le monument que nous avons élevé à notre Philippe Verheyen, est devenu en quelque sorte le palladium de Verrebroeck. Il est l'orgueil de la commune, il est l'émulateur de la jeunesse, l'âge mûr y trouve sujet à d'amples réflexions, le vulgaire lui-même ne regarde point cette noble tête que la science immortalise et que le bronze perpétue, sans éprouver cette secousse qui est comme la palpitation de la conscience. Oui, le buste du pâtre Verheyen est le trésor de Verrebroeck : honneur à qui le respecte! malheur à qui y toucherait!

Tout le monde doit être frappé de l'exiguité de notre local. Nos collections n'y entrent plus, celles qui s'y trouvent s'y abiment. Nous devons sortir de là, il y a urgence. C'est à la ville, Messieurs, que nous devons nous adresser pour nous tirer d'embarras et nous mettre à la hauteur de la position. La ville nous est sympathique. Et comment saurait-il en être autrement? Notre institution sert les intérêts intellectuels de la population urbaine et rurale. Notre Cercle met en relief et en honneur tout ce qui constitue les titres de gloire de la cité et de la campagne. Nos collections qui s'augmentent continuellement, vont devenir pour le chef-lieu de l'arrondissement une curiosité, un attrait de plus. Nos aïeux sortent de terre pour nous dicter l'histoire de leur temps. Nous devous un asile à ces chères ombres; nous devons un panthéon à nos hommes célèbres et utiles; quoi de plus juste et de plus naturel que ce soit l'administration communale de St. Nicolas qui nous le donne? N'est-ce pas elle aussi qui, en tout état de cause, doit hériter en ligne directe de nos collections et de tous les résultats de nos efforts? Nous sommes convaincus qu'il suffira d'exposer nos besoins sous ce rapport pour qu'on se livre, à l'hôtel-de-ville, à une sérieuse étude d'une question qui mérite d'occuper nos édiles. Nous serions heureux d'apprendre que notre appel a été entendu et qu'on veut bien entrer en relations avec nous sur cet objet.

Du reste, Messieurs, l'opinion publique a, depuis longtemps et en même temps que nous, donné une conclusion à cette affaire. A deux pas de nous existe un vénérable monument dont l'emploi actuel n'est point infailliblement déterminé. Il semble désigné d'avance à renfermer le musée archéologique de la ville et de l'arrondissement de St. Nicolas et à devenir le centre de fêtes archéologiques et historiques qui, tout en constituant l'accomplissement de nos devoirs, rehausseront aussi notre importante Ville à l'époque de ses réjouissances publiques.

Nous sommes obligés de garder dans des maisons particulières quelques rares et beaux échantillons d'animaux anté-diluviens trouvés sur notre sol; une collection très curieuse de coquillages de la même époque, dont des savants nationaux et étrangers ont déterminé la précieuse valeur, des livres en nombre considérable qui constituent déjà une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes, d'anciennes dalles tumulaires où l'art et l'histoire trouvent leur profit, des fragments de constructions anciennes, des meubles d'un travail curieux, des plans, des cartes, mille objets enfin où le souvenir se mêle à la curiosité, ne peuvent entrer actuellement dans notre musée déjà encombré.

Vous le voyez, Messieurs, un local est indispensable.

Nous vous demandons sur ce point capital aide et assistance. Contribuez par vos efforts, par votre influence, par la juste part que vous exercez sur la marche des affaires urbaines, à nous rendre plus sympathique encore une administration qui n'aura qu'à se louer d'avoir satisfait aux vœux de la population en général et du Cercle en particulier. Toutes nos grandes villes ont leur musée. Il en est même de moins grandes que la nôtre qui peuvent montrer aux enfants du pays et à l'étranger ces reliques du passé qu'on ne peut dédaigner sans encourir le reproche d'ingratitude et sans être taxé de la plus coupable ignorance.

Les délégués communaux que nous avons établis en 1861, ne nous ont point rendu les services que nous avions le droit d'attendre d'eux. Exceptons toutefois de l'observation générale, M. Noppe, ex-instituteur communal à Belcele, qui, par son initiative, son intelligence et son dévouement, a mis le *Cercle* sur la trace d'une découverte excessivement importante. Que M. Noppe reçoive ici l'expression de notre sincère et profonde gratitude et puisse son exemple être suivi.

Les témoignages de sympathie que nous recevons nous prouvent que nous sommes dans la bonne voie. Nous y resterons et nous arriverous à constituer un établissement durable parce qu'il sera utile. Il y a quatre ans, au début de notre entreprise nous comptions 14 membres : à l'heure où je vous parle, nous sommes 170! Dans ce chissre, la ville de St. Nicolas et celle de Lokeren sigurent pour une notable quantité. Honneur à elles! Honneur à ces nobles intelligences qui sont venues à nous nous mettre en mains l'arme des forts et des convaincus, la confiance. Honneur au Pays de Waes tout entier; de jour en jour il apprécie davantage une institution qui forme l'indispensable complément de sa prospérité.

### DÉCOUVERTES GALLO-ROMAINES

FAITES

## AU STEENWERK A BELCELE. (1)

- 1864. -

Le Steenwerk est une des grandes sections du territoire de Belcele (2). Il comprend près de 140 hectares de superficie, se trouve situé au Nord-Est du village, et est circonscrit par : Moortelhoek, de Merkt-stract, de Valk, de Kerkstract, de Kapelstract, den Dekpriem et la chaussée de St. Nicolas à Gand.

Lorsqu'en automne, après l'époque de la moisson, le hasard ou le flair archéologique vous amène sur les terres hantes et sablonneuses du *Steenwerk*, on ne tarde pas à y voir la surface du sol jonchée d'une quantité considérable de décombres et de fragments de poteries appartenant à un autre âge. Ce phénomène, vraiment étrange au milieu de ces champs cultivés, sans vestiges et sans souvenirs historiques d'anciennes constructions, étonne et déroute le plus érudit chroniqueur. L'étonnement s'accroît encore au récit des légendes naïves et originales, qui, depuis des temps immémorianx, ont cours sur le compte du *Steenwerk* et que les bons fermiers qui cultivent ces terres vous racontent avec les accents d'une foi robuste.

<sup>(4)</sup> Mémoire lu à l'assemblée générale du Cercle, le 22 Juin 1865.

<sup>(2)</sup> Beleele est un village avec une population d'au delà de 5,000 âmes, appartenant à la Province de la Flandre-Orientale, Arrondissement administratif de St. Nicolas, et est situé sur la chaussée de St. Nicolas à Gand, à une distance de près de 5 kilomètres de cette première ville.

L'un d'eux vous affirmera que jadis, à une époque où Belcele était grande ville comme Paris, il se trouvait là une immense église dont les cloches sont enfouies dans les profondeurs de la terre : selon les uns, ces cloches se sont englouties à la suite des imprécations et des violents blasphèmes du voiturier qui les transporta; selon les autres, l'église et les cloches se sont engouffrées ensemble. Si l'on objecte qu'il est étonnant alors que les fondations ont oublié de descendre avec l'église, on vous répondra, sans être embarrassé, qu'une main maligne n'a pas de pouvoir sur ce qui est couvert de terre. Quoiqu'il en soit, on croit fermement à l'enfouissement des cloches, on désigne même la pièce de terre qui les renferme, connue sous le nom de Klokput, et tous les ans, pendant la nuit de Noël, quelques braves campagnards s'y rendent à minuit juste et appliquent l'oreille sur terre pour entendre leur sonnerie souterraine.

Un autre vous dira que, il y a un grand nombre de siècles — peut-être bien avant la création du monde — le Steenwerk était le séjour d'Egyptiennes, espèce de sorcières qui habitaient dans un trou ou fossé, se montraient peu, parlaient des langues étrangères, prédisaient le bieu et le mal, étaient bienveillantes pour les fermiers qui ne leur étaient pas hostiles, mais se vengeaient sur ceux qui les repoussaient. Personne n'osait s'approcher de leur retraite. La nuit, elles faisaient du feu contre les granges et les meules de grain sans les incendier, et se rendaient dans les fermes pour y faire le lavage : quelque grande que fût la quantité de linge sale, au matin tout était prêt et propre.

Un troisième vous apprendra que, malgré la disparition des Egyptiennes, la sorcellerie n'a pas cessé au Steenwerk: il vous soutiendra y avoir vu maintes fois des feux follets; il vous dira qu'un jour, deux cultivateurs occupés à bêcher la terre, convinrent de partager tout ce qu'ils trouveraient; que cependant l'un d'eux, ayant découvert un pot noir rempli d'argent, n'en souffla mot à son compagnon, se proposant de revenir plus tard et d'avoir alors le butin tout seul, mais, qu'à son retour, tout avait disparu; que si, au moment de la découverte, il en avait enlevé une seule pièce, le pot noir eut perdu son influence magique, et l'heureux cultivateur eût pu le lendemain s'emparer du trésor (1).

<sup>(1)</sup> Le rapport de ces légendes nous a été fait par Mr P. C. Noppe, ancien instituteur communal à Belcele, dans ses lettres du 2 Janvier et du 24 Août 1863.

Ces traditions populaires du *Steenwerk*, quelque saugrenues et absurdes qu'elles soient, ne nous paraissaient cependant pas indignes de notre attention. Les légendes ne sont-elles pas sonvent des fictions brodées sur un fond vrai? Et ne peut-on pas les envisager comme la poésie de l'histoire? An lieu de les dédaigner, nous nous mimes à les recueillir soigneusement, convaincus que nous étions qu'elles devaient nous guider vers nne découverte quelconque.

Ce fut Mr Pierre Casimir Noppe, ancien instituteur communal à Belcele, qui, le premier, nous signala l'importance apparente, au point de vue archéologique, de la section du Steenwerk. Ce précieux délégué du Cercle — à l'intelligence, à l'activité et au dévouement duquel nous nous plaisons à rendre un témoignage public — vint trouver notre Commission directrice réunie en séance, le 26 Décembre 1865 : il lui fit part de toutes ces légendes, lui exposa la situation topographique du lieu, et lui montra en même temps quelques fragments de vases recueillis par lui à la surface du sol de ces champs mystérieux. La vue de ces tessons de vases comparés à quelques spécimens intacts conservés au musée du Cercle, vint subitement éclairer l'horizon, et nous convainquit que nous étions en présence d'une haute antiquité et d'une mine précieuse à exploiter.

Dès le surlendemain, une députation du Cercle fut envoyée à Belcele pour faire une visite des lieux, s'entourer de tous les renseignements et faire son rapport. Cette députation reconnut : 1° que la surface du Steenwerk est quelque peu ondulée ou légèrement accidentée, c'est à dire qu'il y a des hauteurs, en général sablonneuses, alternant avec des plaines moins élevées et formées par un sol plus gras et plus fertile (1); 2° que quelques-uns des fossés qui entrecoupent et limitent les champs, y sont plus larges et plus profonds qu'ils ne le sont d'ordinaire, et remplis de longs roseaux qui ponssent même sur les accotements et en partie sur les pièces de terre et qui semblent indiquer le tracé d'anciens larges fossés comblés; 5° que le Steenwerk est situé entre deux routes romaines (diverticula) très voisines, connues sur les vieilles cartes sous le nom de Heirbanen (voies militaires), dont l'une court au Sud et l'autre au Nord, cette dernière n'étant distante que de 4 à 500 mètres (2); et 4° que la surface d'une dizaine

<sup>(1)</sup> Le Steenwerk est vulgairement divisé en haut et bas Steenwerk.

<sup>(2)</sup> Les deux routes romaines dont nous venons de parler, n'étaient que des chemins vicinaux appelés divertiente ou viæ vicinales, « Outre les routes principales — dit

de pièces de terre longeant des deux côtés le chemin de traverse du Steenwerk, est parsemée de menus décombres et de fragments de poteries, dont une collection fut faite pour être jointe au rapport.

Indépendamment de cette inspection, la députation eut encore soin de s'enquérir d'anciennes découvertes qu'on avait pu faire au Steenwerk et dans ses environs. Elle apprit d'abord de Mr Noppe, qui lui servit de cicerone, qu'un fermier du Steenwerk était détenteur de plusieurs briques et tuiles romaines déterrées sur la terre qu'il cultive : on alla trouver le fermier et on lui acheta ces objets pour le musée du Cercle. Elle apprit ensuite d'un ouvrier terrassier que, il y a 15 ou 16 ans, celui-ci avait assisté à la découverte de fondations de murs d'un bon pied d'épaisseur. Une vieille fermière de près de 90 ans, raconta que ses parents y avaient souvent trouvé des décombres qu'ils répandaient sur les chemins de terre pour les rendre

M' de Caumont dans son Cours d'antiquitès monumentales — qui étaient les plus directes, et qui communiquaient d'une ville à une autre, il y avait des routes vicinales, viæ vicinales, qui accédaient aux villages et qui établissaient des communications entre les bourgades et les villes. »

Voiei le tracé de ces deux routes, avec leurs embranchements et leurs rameaux, qui eourent, au Sud et au Nord, dans le voisinage du *Steenwerk* : ce sont deux bifureations de la route principale de Lille à Anvers, comme on pourra s'en convainere.

Cette route principale entre dans le Pays de Waes par Seveneecken, où elle se confond avec la chaussée gouvernementale de Lille à Anvers. Arrivée au Keersmaker, cette route se bifurque en deux embranchements dont l'un se dirige vers Anvers, et l'autre vers Hulst.

L'embranchement vers Anvers part de Keersmaker, lieu de bifureation, passe audessus de Lokeren devant de Heirbrugge, se dirige vers Kopkapel, den Roosen, het Ketelken, de Sterre, de Kettermuit, Hoogkamer, den Doorn, de Veldhoek, de Bank, le village de Haesdonck, de Wilden Haen, de Roode poort, het Steutelhof, et le village de Burght jusqu'à la Tête de Flandre.

L'embranchement vers Hulst part du même lieu de bifureation, se dirige vers Dacknam-veer, Leysdonck hof, de Oude baes, traverse le village de Sinay, de Steene Muer, de Kwakkel, eòtoic le village de Kemseke où il se confond jusqu'à Hulst avec la chaussée provinciale de St. Nicolas à la ville de Hulst.

Ce dernier embranchement donne deux rameaux. Le premier rameau, né entre Leysdonck hof et de Oude baes, se dirige vers den Luitentuit, passe près de Schreyberg, se confond, au dessus de Belcele, avec la chaussée de St. Nicolas à Lokeren, donne naissance près de Belcele à la Cleemstract (distante du Steenwerk de 4 à 500 mètres seulement) qui est continuée successivement par la Hoogstract, la Groenstract, la Kollemanstract, et qui, an delà de St. Paul, se relie à la susdite chaussée provinciale de St. Nicolas à Hulst. Le second rameau, né en-deçà du village de Kemseke, se dirige vers le Doorn où il paraît se perdre de vue.

plus praticables. Un cultivateur octogénaire rapporta, qu'à l'àge de 14 ans, il avait vu déterrer au Steenwerk une pierre de taille, grande comme la moitié d'un seuil de porte, qu'il a utilisée plus tard dans les fondations de sa grange. Un jour, deux cultivateurs mirent à nu un petit puits maconné fermé de deux pierres dans lequel se tronvait un petit pot blanc et vide; ils emportèrent chacun une de ces pierres sur lesquelles étaient tracées deux figures ressemblant à la lettre L: ce fait fut assirmé par une personne digne de foi. Si l'on en croit les habitants du Steenwerk, plusieurs jetons, monnaies ou médailles y ont été trouvés; mais personne ne se souvient qu'on y ait jamais déterré des ossements humains, des piques, des lances ou autres armes de guerre. Quelques découvertes faites en dehors du Steenwerk furent signalées également : c'est ainsi qu'on apprit qu'une petite médaille Romaine venait d'être trouvée dans la cour de l'école communale; le précepteur qui la possédait, la remit généreusement à la députation (1); c'est ainsi que, non loin du chemin nommé Cleemstraet (ancienne voie romaine), on a découvert, il y a quelques années, des voûtes de cave, et que, dans la section De Kauter, on dit avoir trouvé, à cinq ou six pieds de profondeur, un vase de terre fracturé et vide. Finalement la députation prit connaissance d'une importante découverte faite à Belcele et qui se trouve signalée dans l'ouvrage publié, en 1804, par le chanoine De Bast sous le titre de : Recueil d'antiquités romaines et gauloises trouvées dans la Flandre. On y lit à la page 188 : « En 1780, un cultivateur y a déterré un gros pot de terre cuite, de la forme d'une urne sépulcrale. C'était un vase à large ventre et d'embouchure étroite, dans le même genre de ceux qu'on a découverts ailleurs en Flandre. L'onvrier qui ne s'y attendait point, l'a mis malheureusement en pièces. » L'auteur ajoute : « Ce fait m'a été attesté par M. De Grave, chanoine et grand-chantre de la cathédrale, qui en a vu et examiné les fragments sur les lieux mêmes » (2).

Munie de ces renseignements et de ces pièces de conviction, la dé-

<sup>(1)</sup> Cette médaille est de cuivre rouge et représente une tête ornée d'un easque avec la légende Urbs Roma, et sur le revers, une louve allaitant deux enfants sous laquelle on lit cons. e. Elle paraît donc être une médaille frappée à Constantinople sous Constantin le Grand.

<sup>(2)</sup> Une nouvelle lettre de Mr Noppe, datée du 6 Juin 1865, nous annonce qu'on vient de déterrer de nouveaux fragments de tuiles romaines, dans une pièce de terre distante à peine de 100 mètres de l'église de Belcele.

putation vint rendre compte de sa mission à la commission directrice du Cercle qui décida, sans hésiter, de faire des fouilles au Steenwerk aussitôt après la moisson, et de tâcher de lever le voile du mystère. En présence des légendes, des données fournies par Mr Noppe et du rapport de la députation, la direction crut qu'elle ne pouvait pas reculer devant quelques sacrifices de peine et d'argent (1), pour aboutir au beau résultat dont elle vient aujourd'hui entretenir les membres du Cercle.

Des fouilles eurent donc lieu, au mois d'Août 1864, sur quatre pièces de terre différentes. Voici l'inventaire de ce que ces fouilles ont produit :

# A. — DÉBRIS DE POTERIES.

A en juger par la quantité de fragments et surtout par les variétés de terre, de col et de fond, on a recueilli des débris d'à peu près cent soixante vases en terre cuite, disséminés comme remblai à différentes profondeurs, de formes, dimensions, et coulenrs diverses. Tous ces vases étaient artistement fabriqués au tour, et avaient subi un haut degré de cuisson.

POTERIES EN TERRE DE SAMOS. Signalons d'abord des débris de ces belles poteries de luxe qu'on reucontre dans tous les lieux qui ont en quelque importance sous la domination Romaine, d'une forme en général très correcte et très élégante, souvent ornées de figures en relief et qui, chez les Romains, servaient principalement pour les usages de la table et dans les cérémonies du culte, faites d'une terre rouge extrêmement fine, dite terre de Samos (2) ou terre sigillée (5), et qui sont enduites d'un vernis ou d'une couverte d'un beau rouge ayant le brillant du corail ou de la fine cire à cacheter. Des débris de quatre de ces vases ont été trouvés:

1º Un fragment du pied et un fragment du ventre d'une grande jatte dont le fond était plat et le bord droit et reuflé, et dont l'ouverture mesurait 10 1/2 centimètres de diamètre. La terre dont elle est faite est d'un rouge clair, et la couverte d'un rouge un peu plus foncé (PL. I. Fig. 1).

<sup>(1)</sup> Les fouilles du Steenwerk ont coûté frs. 108-56.

<sup>(2)</sup> Ou terre Samienne, ainsi nommée sans doute parce que les premiers vases, fabriqués de cette terre, provenaient de la Samothrace on de l'île de Samos dont Homère a chanté les potiers.

<sup>(3)</sup> Appelée ainsi, parce que les vases de cette terre portent le plus sonvent des sigilla, c'est à dire de petites figures en relief, ou bien l'estampille ou le sigle du fabricant.





2º La moitié du pied et deux parties du col d'un vase dont il nous est impossible de déterminer la forme, d'une terre moins fine et d'un rouge moins bean que celle du précédent : en l'examinant à la loupe, on croit y reconnaître un mélange d'une terre rouge avec une terre blanchâtre plus grossière. Le fond en est convexe et porte, au milieu de sa face supérieure, le nom du potier imprimé en relief sur une bandelette (1) (PL. I. Fig. 2).

3° Un petit fragment provenant très probablement de la panse d'un bol : la paroi intérieure est unie, mais l'extérieure présente en relief un cordon orné de plusieurs corolles et suspendu en guirlandes qui embrassent inférieurement, par leurs angles, d'autres corolles de même dimension, et supérieurement, par leurs courbes, des corolles à huit pétales beaucoup plus grandes. En quelques endroits le relief de ces ornements a un peu souffert. (PL. I. Fig. 5).

4° Une petite jatte à pied, brisée en quatre endroits différents, mais intacte d'un côté, de manière à pouvoir se faire une idée exacte de sa forme, sans ornements, seulement vers le tiers supérieur, sa panse offre une brisure, pour se continuer ensuite plus évasée et se terminer par un bord droit et renslé. Cette petite jatte est haute de 4 1/2 centimètres; son pied, un peu usé, n'a qu'un centimètre de hauteur. Sa capacité et sa forme font présumer qu'elle servait de salière (PL. I. Fig. 4).

Ces deux derniers vases sembleut être fabriques de la même pâte composée d'une terre excessivement fine, compacte et dure au point de ne colorer ni la peau ni le papier.

POTERIES EN ARGILE FINE. Les poteries noires de l'époque Gallo-Romaine sont plus rares que les rouges. Elles sont formées d'une argile très fine, sont couvertes d'un beau vernis couleur d'ébène, et se distinguent en général par la délicatesse de leurs parois. De cette classe de poteries on a trouvé :

1º Plusieurs tessons d'un vase à grosse panse parfaitement circulaire, dont le plus grand diamètre doit avoir mesuré jusqu'à 14 centimètres, et dont les parois, malgré l'ampleur de la panse, n'ont pas plus de 2 millimètres d'épaisseur. Vers le haut et vers le bas de la panse, on remarque deux contours de petites rainures verticales. (PL. I. Fig. 5).

2º Des fragments d'un autre vase de même forme et de même grandeur, mais dont le vernis a moins d'éclat et les parois plus d'épais-

<sup>(1)</sup> Ce nom, tel que nous avons pu le déchiffrer, doit être PRVAF O ce qu'on peut interpréter ainsi : PRUAFI OFFICINE, de l'officine ou de la fabrique de Pruaf.

senr, et dont la pause est dépourvue de tout ornement (PL. 1. Fig. 6). 5° Un petit tesson d'une poterie de terre brune et à couverte noire, portant en relief quelques figures indéterminables (PL. 1. Fig. 7).

POTERIES EN TERRE BLANCHE, « D'innombrables monuments de l'antiquité représentent des personnages tenant une patère souvent renversée, c'est à dire dans la position de ce vase pendant les libations; c'est avec la patère, écuelle plate semblable à un bouclier, qu'on versait du vin mêlé avec de l'encens entre les cornes de la victime et qu'on arrosait de vin le gâteau des sacrifices » (1). Un tesson d'une pareille patère a été déterré au Steenwerk: il est d'une pâte fine et blanche semblable à la terre de pipe, et est revêtu d'une couverte mate d'un rouge de brique. Son bord est dirigé en dehors, son fond est plat et doit avoir eu 56 centimètres de diamètre (PL. I. Fig. 8).

Les poteries en terre blanche et à couverte bronzée sont très pen abondantes. Nos fouilles en ont produit un échantillon représenté par la partie inférieure et plusieurs fragments du ventre et du col d'un vase à parois minces, orné extérieurement de deux plates bandes alternant avec trois rangées de rainures dont les extrémités s'enchevètrent (PL. I. Fig. 9).

poteries diverses. Indépendamment de ces débris principaux, on a recneilli une masse d'autres fragments provenant de terrines, d'écuelles, de jattes, de bouteilles, de cruches, d'amphores et d'autres poteries de formes et de dimensions très variées, portant tous les caractères de l'époque Gallo-Romaine, formés de terres rouge, jaune, grise, blanche ou blanchâtre, fine ou grossière, presque tous sans couverte et sans ornements, mais malheureusement trop peu considérables pour déterminer les formes des vases et les décrire en détail. Quelques-uns de ces fragments portent encore des traces de suie; d'autres présentent la particularité d'avoir leur face intérieure incrustée de sable, de brique concassée et de petits cailloux qui y sont jetés à dessein, sans doute pour faciliter la trituration des mets. (PL. II.)

# B. — DÉBRIS MÉTALLIQUES.

EN BRONZE. On a tronvé deux objets en bronze très bien conservés : 1º Un petit anneau dont le diamètre extérieur mesure 2 centimètres,

<sup>(1)</sup> M. Schuermans — Exploration de quelques tumulus de la Hesbaye, deuxième article inséré dans le Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie. Juin et Juillet 1864.



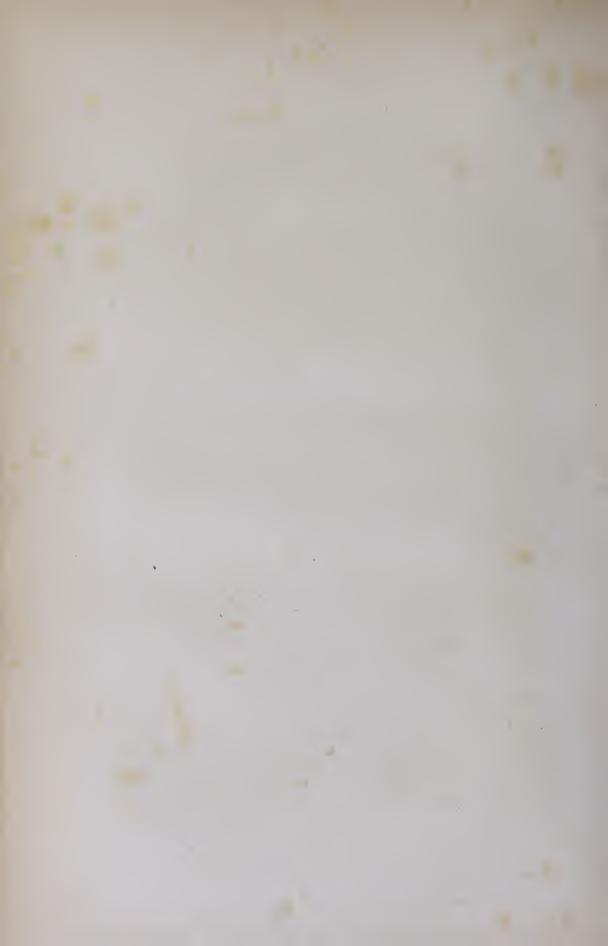

sans ornements, mais du reste si parfaitement circulaire et si bien travaillé, que, n'était la petitesse du diamètre, on serait tenté de le prendre pour une bague (PL. I. Fig. 10). 2° Un grand et fort anneau dont le diamètre extérieur a 4 1/2 centimètres, muni d'une forte pointe longue de près de 7 centimètres, et que nous considérons comme le tenon d'attache d'une anse de porte ou de coffre (PL. I. Fig. 11).

EN FER. Une dent de fourche, et plus de 70 clous ou fragments de clous en fer ont été ramassés, presque tous déformés et encroûtés de ronille, hormis trois d'entr'eux qui se trouvent dans un parfait état de conservation, grâce sans doute à leur gisement au milieu de cendres qui les auront préservés de l'oxidation. Depuis 3 1/2 jusqu'à 10 centimètres de longueur, on trouve toutes les dimensions intermédiaires. Tous ces clous sont à têtes plates couronnant des pointes en forme de pyramides quadrangulaires.

## C. — DÉBRIS LIGNEUX.

Sur la pièce de terre qui fut l'objet principal de nos explorations (1), on a trouvé une grande quantité de cendres et de charbons de bois mêlés à des masses poreuses de sable noir ou fauve agglutiné et calciné. Un seul petit morceau de bois a échappé au feu : c'est un éclat de chêne travaillé.

#### D. — DÉBRIS ANIMAUX.

Les fouilles du Steenwerk ont amené des ossements de plusieurs animaux domestiques : tels qu'une branche d'un os maxillaire de porc; des dents de cheval, de vache, de sanglier et de mouton; des côtes ou parties de côtes de vache et de chien; un fragment d'un tibia de mouton; des omoplates d'oiseaux de basse-cour, etc.

### E. — DÉBRIS PIERREUX.

Des débris de pierre ont été trouvés en assez grande abondance, surtout des moellons de pierre de taille, sans forme régulière, de grandeurs variées, où adhèrent encore des parties du bain de ciment dans lequel ils ont été jetés pour former le massif des murs. Quelques coquillages fossiles, mis à nu par la cassure, nous ont fait reconnaître plusieurs espèces très communes dans les carrières de Tournai,

<sup>(1)</sup> Nº 1391 du Cadastre.

et peuvent, par conséquent, nous mettre sur la voie pour déterminer leur lieu d'extraction.

Ontre ces moellons de pierre de taille, on a exhumé encore :

- 1° Une pierre calcaire très douce, de la forme d'une pyramide quadrangulaire à sommet tronqué, longue de 18 centimètres; sa base mesure 10 centimètres sur 8, et le sommet tronqué 7 1/2 sur 6 1/2. Elle a très probablement servi comme pierre de revêtement d'un mur de petit appareil (PL. III. Fig. 4).
  - 2º Quelques fragments de pierres à aiguiser.
- 5° Deux morceaux de deux meules à moudre du blé, en pierre quartzeuse connue sous le nom de Poudingue; le plus grand mesure 8 centimètres d'épaisseur, et semble avoir appartenu à une meule d'une dimension assez considérable; l'autre provient d'une meule beaucoup plus petite : celui-ci porte encore les nervures en relief taillées par le meunier (PL. III. Fig. 2).
- 4º Trois fragments de lave d'Andernach, qui sont très probablement aussi des parties de meules.

# F. - DÉBRIS DE MAÇONNERIES.

Les débris de maçonneries déterrés à Belcele, consistent en briques, tuiles, mortiers, dalles, tuyaux calorifères et pierres réfractaires, appartenant tous à l'époque Gallo-Romaine. Les calorifères, les dalles, les tuiles et les briques ont été fabriqués de l'argile jaune dont on fait nos poteries communes encore très abondante aux environs du Steenwerk, et ont été cuits à une chaleur intense.

**BRIQUES.** La brique Romaine est toute différente de notre brique moderne : au lieu d'un épais gâteau quadrilatéral, c'est une grande et mince tablette de 41 centimètres de long sur 29 de large, et épaisse de 4 centimètres (PL. III. Fig. 5).

tuiles. Les tuiles sont de deux espèces : les tuiles droites (tegulæ), et les tuiles courbes (imbrices). La tuile droite est tout bonnement une tablette de brique dont l'extrémité supérieure est plus large que l'inférieure, et dont les bords latéraux se relèvent à angle droit pour former deux longs replis côtoyés en dedans par deux sillons; à 5 centimètres de l'extrémité supérieure, ces deux replis disparaissent pour faire place à deux facettes destinées à être recouvertes par l'extrémité inférieure de la tuile supérieurement placée, laquelle offre à son tour, aux angles de son extrémité inférieure, deux facettes obliques qui s'adaptent aux replis de la tuile placée inférieurement (PL. III. Fig. 4).

La tuile courbe est un cône circulaire creux, de 36 centimètres de long, divisé dans le sens de sa longueur. Sa paroi est épaisse de 2 centimètres; le diamètre de son extrémité supérieure a 18 centimètres, et celui de son extrémité inférieure n'en a que 43 (PL. III. Fig. 5).

Plusieurs types de ces briques et de ces tuiles ont été découverts au *Steenwerk*. Quelques-uns portent les empreintes des pattes d'animaux qui ont passé sur l'argile avant sa cuisson.

Le système de toiture Romaine se comprend aisément : les tuiles droites, rangées côte à côte, se touchaient par leurs bords repliés, et étaient imbriquées comme les tuiles sur nos toits, c'est à dire que l'extrémité inférieure de la tuile supérieure, recouvrait l'extrémité supérieure de la tuile inférieure. Les tuiles courbes, imbriquées elles aussi, reliaient les rangs parallèles des tuiles droites, et recouvraient les bords repliés des tuiles contiguës afin d'empêcher l'infiltration des eaux pluviales.

**MORTIERS.** Divers spécimens de mortiers Romains ont été déterrés au Steenwerk: mortier pour maçonnage, mortier pour plâtrage et mortier pour pavage.

Le mortier pour maçonnage, c'est à dire, le mortier destiné à faire tenir ensemble les briques et les pierres des murs, est composé de chaux vive, de sable jaune et de brique concassée, mêlés dans des proportions difficiles à déterminer. La présence de la brique concassée, distingue le mortier ou le ciment Romain de presque tous ceux que l'on a faits dans la suite. Dans les fondations, sans doute pour rendre le mortier plus hydraulique, le sable jaune est mêlé à une proportion de ce gros sable chargé de petits cailloux roulés, dont une nappe plus ou moins épaisse, recouvre partout ici la surface de l'argile, et que les Anglais nomment crag et nos ouvriers terrassiers Kwelmzand ou Kwelp.

Le mortier pour plâtrage, servant à revêtir les parois des murailles, est composé de chaux, de sable et de brique finement pilée et nou simplement concassée. Le pan de mur conservé au musée du Cercle en fournit un exemple. La brique pilée est quelquefois remplacée par du charbon pilé, comme le prouve le petit échantillon que nous avons trouvé au milieu des décombres. Dans les appartements habités, la surface du mortier de plâtrage est, en outre, recouverte d'une couche de chaux ou de plâtre, mince mais dure, blanche ou jaune, simulant le stuc. Le mortier pour moulures est le seul qui ne reuferme ni brique pilée ni charbon pilé.

Le mortier pour pavage varie pour les pavés des caves, et pour les pavés des appartements. Les meilleures conditions hydrauliques

sont observées dans les pavés des caves, comme on a pu s'en assurer par un pavé à peu près intact, que les fouilles du Steenwerk ont mis à nu et dont nous parlerons tantôt. Le pavé des appartements est composé d'une base en brique et d'une couche de mortier à brique concassée, de près de 9 centimètres d'épaisseur, à la surface de laquelle est versé un bain de chaux, blanc, noir ou gris, où nagent de menus fragments de briques et de poteries jaunes et grises, formant ainsi une espèce de macadam dont la surface est nivelée par l'usure. Cette composition est celle des différentes parties de pavés que nous avons sous les yeux, et qui ont été déterrées au Steenwerk.

PIERRES RÉFRACTAIRES, CARREAUX DE BRIQUE, CALORIFÈRES. La manière de chauffer les appartements chez les Romains n'était pas celle que nous pratiquons : ils n'avaient ni nos larges cheminées ni nos poëles en fer. Leurs habitations ouvrières se chauffaient, paraît-il, au moyen de brasiers ou réchauds portatifs et d'espèces de cheminées. Mais dans les villas et les maisons notables, la chose se faisait à l'aide d'un foyer souterrain (hypocausis ou hypocaustum) et de calorifères. Dans une petite cour se trouvait l'ouverture d'un fourneau construit en briques réfractaires. Un conduit maçonné qui partait du fover, amenait d'abord la chaleur dans une espèce de cave, sous le pavé de l'appartement situé audessus et dont la base, formée par de grands carreaux de brique, était supportée par des piliers hauts de 50 à 60 centimètres et composés de carreaux de brique de grandeurs différentes (PL. III. Fig. 6). Après avoir circulé entre les piliers sous le pavé et l'avoir échauffé lentement, le calorique montait ensuite, de la cave dans l'appartement, au moyen de calorifères en terre cuite, formés par des tuyaux quadrilatéraux de 54 centimètres de hauteur, correspondant entr'eux par leurs ouvertures, et maçonnés contre la paroi interne des murs, en sens vertical dans la cave, et en sens horizontal dans l'appartement dont ils faisaient le tour. Les tuyaux de la cave recevaient le calorique du foyer par des bouches arrondies pratiquées à leur face libre. La chaleur, après avoir ainsi chauffé le pavé et l'air de l'appartement, sortait avec la fumée par les issues des tuyaux qui se voyaient autour du toit (1).

Des maisons où ce système de chaussage était appliqué, ont dû se

<sup>(</sup>i) N'est-ce pas ce qui se trouve exprimé dans le vers suivant de Virgile?

Et jam summa procul villarum culmina fumant.

(Bucolica, Eccl. 1, v. 85).

trouver an Steenwerk, puisqu'on y a déterré des fragments de pierre réfractaire, de carreaux de brique pour pavés et piliers, et de tuyaux calorifères noircis intérieurement par la fumée (PL. III. Fig. 7).

### G. — ENCEINTE MURÉE.

Le 16 du mois d'Août 1864 sera désormais une date mémorable dans les annales du Cercle archéologique du Pays de Waes : ce fut le jour de la première découverte d'une substruction Gallo-Romaine faite dans nos contrées.

Les Romains, peuple vain et ambitieux comme tous les conquérants, ne manquaient jamais, en traversant un pays conquis, de jeter partout des monnaies ou des médailles à l'effigie de leurs empereurs, dans le but de consacrer pour les siècles futurs le souvenir de leur passage. Les cadavres de leurs soldats, morts pendant la marche de l'armée, ou dans les attaques souvent renouvelées qu'ils avaient à soutenir contre les indomptables Ménapiens, nos ancêtres, étaient brûlés à la première étape, leurs cendres recueillies dans des vases, et inhumées, soit isolément pour former un tumulus, soit collectivement, pour former un cimetière : de là vient que, déjà depuis longtemps, le passage de l'armée Romaine avait été eonstaté iei comme partout en Belgique, par la découverte de médailles ou d'urnes einéraires (1). Mais il était réservé à notre Cerele archéologique d'avoir la satisfaction et - pourquoi ne pas le dire? - l'honneur, non seulement de constater la marche de l'armée Romaine à travers nos Heirbanen, mais de prouver, pour la première fois, la résidence ou le séjour fixe et permanent des Romains dans le Pays de Waes, en découvrant dans le sol de Belcele les poteries à l'aide desquelles ils préparaient leurs mets, les meules avec lesquelles ils moulaient leurs grains, les squelettes des animaux qu'ils élevaient et dont ils se nourrissaient, les vases de leur table et de leur culte, mais principalement les ruines d'une habitation construite de leurs mains, dans laquelle ils ont véeu, exereé leur industrie, et qu'ils ont occupée peutêtre jusque bien avant dans le cinquième siècle, époque à laquelle les Romains ont disparu de la Belgique (PL. III. Fig. 8).

Cette découverte de ruines d'une habitation Romaine eut lieu vers le milieu d'une pièce de terre du Steenwerk, appartenant à M. Fidèle

<sup>(1)</sup> Le musée de notre Cercle archéologique possède plusieurs médailles Romaines déterrées dans le Pays de Waes.

Verest, située entre le rail-way du Pays de Waes et la chaussée de St. Nicolas à Gand, marquée au Cadastre par le numéro 4591 (1), et en présence de Mr Albert Toilliez, ingénieur principal au Corps des mines et président du Cercle archéologique de Mons, du lieutenant-colonel Mr le Comte de Villers, de notre délégué Mr Pierre Casimir Noppe, de Mr le Chevalier de Schoutheete et de l'auteur de ce mémoire.

C'était la deuxième journée de nos travaux d'exploration. Des tranchées ouvertes sur deux pièces de terre différentes n'avaient encore fourni que des décombres et des fragments de poteries. L'espoir de trouver quelques ruines commençait déjà à faiblir, lorsque, arrivée à 96 centimètres de la surface du sol, la bêche heurta tout-à-coup contre un corps dur qui rendit un son clair retentissant dans la tranchée : aussitôt, l'attention s'éveilla et ordre fut donné de travailler avec prudence.

Ce son clair qui attira notre attention, c'était un pan de mur Gallo-Romain que la bêche venait d'atteindre, et que Mr Toilliez, initié mieux que nous aux constructions Romaines, caractérisa sur le champ. Ce pan de mur fut dénudé et isolé avec soin. Du côté de l'Est, on put s'assurer qu'il était libre et qu'il formait un mur extérieur; mais du côté opposé, on aperçut un pavé partant de sa base et se dirigeant vers l'Ouest. Ce pavé nous servit de guide, fut mis à nu peu à peu, et nous conduisit, au bout de deux jours, à trois autres pans de mur qui limitaient le pavé, de manière que, tout étant déblayé, nous nous trouvâmes dans une enceinte souterraine de 1 mètre 40 centimètres de profondeur, à peu près carrée, murée et pavée, et mesurant, dans œuvre, 4 mètres 94 centimètres de longueur, sur 4 mètres 82 centimètres de largeur.

Comme nous venons de le dire, quatre pans de mur limitaient le pavé : le premier qui fut découvert était le plus grand : il mesurait 49 centimètres dans sa plus grande hauteur, et 3 mètres 55 centimètres dans sa longueur, et occupait à peu près les deux tiers de la façade Est; le deuxième, situé à l'angle Sud-Ouest, était long de 80 centimètres; le troisième, qui se trouvait à angle Nord-Ouest, mesurait 1 mètre 30 centimètres, et finalement le quatrième, situé près de l'angle Nord-Ouest, avait 2 mètres 67 centimètres de long.

<sup>(1)</sup> Marquée sur l'ancienne carte par le numéro 215, d'une superficie de 105 ares. On retrouvera facilement cette pièce de terre, en prenant, à droite de la chaussée qui conduit de St. Nicolas à Belecle, l'avant-dernier chemin de terre qui précède le cabaret Den Dekpriem : c'est dans la direction de ce chemin, la 5<sup>nic</sup> pièce de terre à partir de la chaussée.





Chaussée de M. Nicolas à Gand. hanteur du pan de mur du vôté de 1 Est Railway du Pays de Waes



Ces murs, épais de 45 centimètres, étaient formés de briques, mais principalement de tuiles brisées ou déformées. Le mortier se composait de chaux vive, de sable jaune mêlé à du crag, et de brique concassée. La première assise reposait directement sur le sable, et était constituée par un rang de briques fracturées. Sur cette assise se trouvait, entourée de crag, une rangée de fragments de briques et de tuiles, sans mortier intermédiaire qui n'était employé qu'à hauteur du pavé. Au niveau de ce pavé, commençaient et se succédaient ensuite plusieurs assises de tuiles droites brisées, liées par une très épaisse couche de mortier saupoudrée de crag, les unes ayant leurs rebords dirigés en bas, les autres ayant ces rebords dirigés en haut; l'intervalle entre les rebords d'une tuile, était rempli de mortier et de fragments de tuiles courbes. Le premier de ces pans de mur portait, à sa face interne, le crépi ou le mortier de plâtrage, composé, comme nous l'avons dit, de chaux, de sable et de brique finement pilée.

Le pavé était composé comme suit : sur le sable jaune, qui servait de base, était étendue une couche de 8 centimètres de cette argile grasse et jaune qui s'extrait encore de nos jours aux environs du Steenwerk; venaient ensuite successivement de bas en haut : 1° une couche de 5 centimètres de décombres de briques et de tuiles, entremêlés de crag; 2° une couche de 4 à 5 centimètres de mortier à brique pilée et concassée; et 5° un bain de chaux versé sur le pavé pour le niveler et en rendre la surface plane. Ainsi composé, ce pavé remplissait tout l'espace compris entre les quatre pans de mur, et ne faisait défaut que près de l'angle Nord-Est où nous supposons que se sera trouvée l'entrée de l'enceinte.

Ces murs et ce pavé étaient donc construits dans les meilleures conditions hydrauliques possibles : l'argile, imperméable à l'eau, empêchait l'humidité du sol de monter; le crag et les décombres laissaient filtrer rapidement le peu d'eau qui s'y glissait; et l'épaisse couche de mortier à brique pilée et concassée, se durcissant dans l'eau comme le beton et le ciment à pouzzolane, empêchait, aussi parfaitement que possible, le mur et le pavé de devenir humides.

Circonscrite par ses quatre pans de mur, l'enceinte, d'où sont sortis la plupart des objets déterrés, était comblée de bas en haut : 1° par un demi mètre de sable recouvrant et abritant le pavé; 2° par une couche uniforme de 9 à 10 centimètres d'argile qui ne se rencontrait pas en dehors de l'enclos, et qui nous semblait étendue là intentionnellement, peut-être par des habitants postérieurs qui, trouvant le pavé trop profond, y auront jeté un demi mètre de sable recouvert d'une

couche d'argile formant ainsi une espèce d'aire qui aura suffi à lenr vie agreste; 5° par un demi mètre de décombres; et 4° par de la terre sablonneuse dont la couche superficielle est devenue terre arable par les soins de la culture.

Du temps de César — nous dit Olivier Vredius — le sol des Morins et des Ménapiens, c'est à dire le sol de notre Flandre, était beaucoup plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui : il en trouve la preuve dans les arbres renversés, les instruments aratoires et militaires, et autres antiquités Romaines qu'on a déterrées en Flandre à une grande profondeur (1). S'appuyant sur ce témoignage de Vredius, on pourrait croire que l'enceinte du Steenwerk appartenait primitivement au rez-de-chaussée, et qu'elle n'est devenue souterraine que par suite de l'exhanssement du terrain; mais cette opinion ne nous paraît guère soutenable. et voici pourquoi. Le sol de la pièce de terre où la découverte fut faite, est sablonneux et plus élevé que les terres qui l'environnent, et par conséquent, naturellement exposé plutôt à perdre qu'à gagner en hauteur; et, en supposant que l'exhaussement ait été l'œuvre de l'homme, où donc a-t-on cherché cette masse de terre pour relever le niveau au point où nous le voyons? Mais quand bien même la terre n'eût pas manqué, les travaux d'exhaussement n'auraient-ils pas coûté énormement davantage que la pièce de terre ne valait et ne vaut encore aujourd'hui? D'ailleurs, en élevant le niveau, on eût déprécié le sol plutôt que de le rendre meilleur. Ajoutez à tout cela que nulle part on n'a trouvé quelque trace d'une voie d'écoulement pour les eaux qui se déversent dans un appartement du rez-de-chaussée.

Des considérations sérieuses nous font au contraire admettre, que cette enceinte n'a jamais été qu'une cave dont les parois plongeaient en terre. Tout, dans la construction du pavé et des murs, tend à le prouver : 1º l'usage des briques et des tuiles endommagées que les Romains, comme nos maçons modernes, utilisaient dans les fondations cachées dans le sol; et par contre, l'absence de briques in-

<sup>(</sup>i) Cæsaris ætate, Morinorum et Menapiorum palades.... nunlto fuère, quam nune profundiores ae depressiores. Illudque pro certo habeo, ubi nune aptam illam alendo igni materiam... alta humo abditam, rusticana scrutatur industria, fuisse tum temporis Morinorum et Menapiorum solum. Docent id et evincunt arbores, aliæ cæsæ, aliæ radicitus extirpatæ: tum vasa, aliaque rustica, militaria, etiam nautica e ferro et ære instrumenta, adde et nummi, lapides et quædam etiam Romanæ antiquitatis monumenta, quæ cum ipsa inde bituminosa spongiosaque terra eruuntur. (Vredius — Fland. Ethn. pag. 52).

tactes qui ne s'employaient que quand le mur était parvenu à fleur de terre; 2° le point de départ du pavé tout près de la première assise; 5° le peu de solidité qu'ent eu le bâtiment dont les fondations n'étaient pas maintenues plus ou moins profondément en terre; 4° la prodigalité des précautions hydrauliques, principalement nécessaires dans les parois d'une cave, et qui le sont beaucoup moins dans les parois des appartements du rez-de-chaussée; 5° mais l'existence même de ces ruines ne prouve-t-elle pas notre manière de voir? Cenx qui ont détruit et rasé toutes les autres habitations Romaines du Steenwerk, auraient-ils laissé subsister quatre pans de mur et un parquet, si ces murs et ce pavé n'avaient pas été cachés dans le sol et n'avaient pas appartenu par conséquent à une cave?...

Nous envisageons donc l'enceinte du Steenwerk, non comme un appartement où l'on entrait de plain-pied, mais comme une cave ou un souterrain.

L'habitation Gallo-Romaine dont nons venons de décrire les ruines, n'était point une construction isolée : la nature et surtout la grande masse de décombres et de débris divers que l'on y rencontre, prouve évidemment qu'il y a eu au Steenwerk un agglomeré de bâtiments, une véritable bourgade Romaine, où quelque fraction détachée des conquérants de notre Gaule-Belgique s'est fixée, a cultivé le sol, s'est livrée à son industrie et a séjourné pendant longtemps. Nons ne désespérons pas d'y découvrir bientôt les ruines de quelques autres bâtiments : car la direction du Cercle tient à reprendre les l'onilles du Steenwerk dès que les finances de la société le permettront. Elle tient à découvrir les restes de ces constructions notables dont les chambres se chauffaient à l'aide des calorifères que nous avons trouvés, dont nous avons constaté les beaux parquets et dont les habitants se servaient de ces poteries fines et belles dont nous avons recueilli les débris. Elle tient à mettre à nu le cimetière commun de ces Romains de Belcele, à déterrer les vases qui contiennent, avec leurs cendres, l'obole pour le passage du Styx, et près desquels on trouvera probablement les armes, les joyaux et tout le mobilier funéraire des morts. Elle tient à reconnaître le degré de civilisation de ce vieux peuple, en retrouvant ses outils, ses instruments et ses produits artistiques. Elle tient à déterminer la signification de ces larges fossés dont nous voyons les traces. Elle tient surtout à s'éclairer sur l'étendue et l'importance de cette station Romaine, à reconnaître quelle était sa nature on sa destination. à s'assurer si c'était un établissement agricole, industriel, commercial, religieux ou militaire. Ce sont là des questions que des fouilles ultèrieures pourront seules résoudre.

Mais la direction ne compte pas limiter ses recherches au territoire de Belcele. Après l'exploration du Steenwerk et de ses environs, elle se propose de parconrir, la bêche et la pioche à la main, plusieurs de nos villages : tel que Sinay où naguère on a déterré quelques fragments de tuiles en tout semblables à celles du Steenwerk (1); tel que Kemseke, où nous avons trouvé, dans le flanc d'un petit tertre, plusieurs tessons de poteries manifestement Romaines (2); tel que St. Gilles où, en 1856, on découvrit tout un cimetière Celtique et des vases reufermant encore des ossements humains (5); tel que Waesmunster qui a déjà fourni au musée du Cercle des vases, des perles, des armes et autres reliques de l'époque Franque (4); tel encore que Lokeren, Dacknam, Tamise et en général tous les lieux où la présence de quelque ancien peuple a été signalée.

En poursuivant ces fonilles, la direction désire remonter encore plus haut dans l'âge du monde : nou seulement, elle fera connaître à ses membres le Pays de Waes Celtique, Germain, Gaulois, Romain et Franc, mais elle leur parlera du Pays de Waes contemporain de ces grands cataclysmes qui ont bouleversé la face du monde, du Pays de Waes du déluge, de cet immense Océan Scaldisien qui régnait jadis sur nos fertiles campagnes, et qui, en se retirant, a laissé, comme preuve de son existence, cette nappe d'argile et de crag, et les nombreux squelettes de ces monstres marins dont les espèces sont éteintes. Déjà tout un musée de fossiles est formé par nos soins et n'attend plus qu'un emplacement pour être exposé : qu'on nous accorde nu local, et nous ferons voir à nos membres les ossements de l'Ele-

<sup>(1) ... «</sup> Op den weg van Sinay naer Beleele, tussehen de statie der Duyzend Appels en de herberg De Wynvelden, op 200 à 500 meters van de baen en op een hoog stuk land van Mr De Maesschalek, koopman in vee (wyk Hanewee n° 842), is men bezig met zeer diep te graven om de slechte onderaerde weg te voeren. Een der werklieden is aen eenen grond gekomen die aengevuld was en heeft zyne delving voortgezel tot op eene groote diepte (2 of 5 meters) waer hy deze steenen vond (slechts stukken); dan is de put toegeslagen, en men heeft hem voorts gevuld n. (Lettre de Mr Noppe du 25 Novembre 1864). Ces fragments de briques dont parle cette lettre de Mr Noppe, étaient des fragments de tuiles Romaines. Dès que cette découverte nous avait été signalée, nous eussions aimé de rouvrir le puits d'où sont sortis ces fragments de tuiles, mais le propriétaire de la pièce de lerre s'y est refusé.

<sup>(2)</sup> Ce petit terlre porle le nom assez eurieux d'Alvinusberg.

<sup>(5)</sup> Voir la 5me livraison des Annales du Cercle, Mars 1864, page 255.

<sup>(4)</sup> Tous ces objets, dùs à la générosité de Mr Edmond Vermeulen, sont conservés au Musée du Cerele.

phas primigenius, du Rhinoceros tichorinus, du Delphinus Wasiae, du gigantesque Notidanus, du Charcarodon megalodon de 70 pieds de long et « au repas duquel le produit de plusieurs bateaux de pêche ne suffisait pas », les trois espèces de Plesiocetus déterrées à St. Nicolas en 1859, et que le savant professeur Mr Van Beneden a si bien déterminées et décrites (1), et finalement la collection complète et curieuse de ces belles coquilles de notre argile, si fraîches et si bien conservées comme si elles sortaient d'hier des mains du Créateur. Voilà des promesses que la direction du Cercle ose faire, et qu'elle se fait l'orte de tenir avec l'appni et l'encouragement des membres.

En attendant que ces promesses se réalisent, quel est l'intérêt qui se rattache aux déconvertes du *Steenwerk*, ou quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer pour l'histoire de notre Pays de Waes?

Ces découvertes prouvent : 1° que du temps de la domination Romaine en Belgique, c'est à dire du premier au cinquième siècle de notre ère, le Pays de Waes, et particulièrement les environs de Belcele, étaient déjà habités par un peuple civilisé, et que, par conséquent, l'anteur du livre : Het distrikt St. Nikolaas voorheen Land van Waes, a tort de dire que l'existence du Pays de Waes ne commence à s'apercevoir qu'après 857 (2).

Ces découvertes prouvent : 2° que, s'il est vrai, comme César le prétend dans ses Commentaires, que le pays des Ménapiens était inaccessible et rempli de bois et de marais (5), le voisinage de Belcele laisait exception à cette règle, et devait être déjà, à cette époque reculée, une contrée défrichée, saine et productive, puisqu'il servait de résidence à un peuple adonné à la culture de la terre et aux arts manufacturiers.

Ces conclusions, que personne ne contestera, reculent donc l'antiquité du Pays de Waes de cinq à six siècles, et nous permettent de croire que ce beau Pays doit avoir mérité, déjà de très bonne heure, la qualification de Jardin de l'Europe.

<sup>(1)</sup> Bulletins de l'Académie Royale de Belgique 28me année, 2me série, tome 8, nº 11, pag. 109; et 29me année, 2me série, tome 10, nº 9 et 10, pages 405-410.

<sup>(2) ... «</sup> Na dit tijdstip (857) kan men, mijns dunkens, het aanwezen van het Land van Waes beginnen aan te 1reffen ». (Van den Bogaerde. — 11et distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, T. II, p. 41).

<sup>(5)</sup> Erant Menapii propinqui Eburonum finibus, perpetuis paludibus sylvisque muniti... illi, nulla coacta manu, loci præsidio freti, in sylvas paludesque confugiunt suaque codem conferunt (Cæsar — Comment. de Bel. Gat. L. 6. N° 5. pag. 210).

Pour terminer, il nous reste à remplir un devoir aussi doux qu'impérieux : celui de remercier tous ceux qui, directement ou indirectement, nous ont aidés dans les fouilles du *Steenwerk*.

Au nom du Cercle, nous remercions d'abord le propriétaire M<sup>r</sup> Fidèle Verest, pour la généreuse bienveillance avec laquelle il a mis à notre disposition la pièce de terre qui renfermait le précieux trésor.

Nous remercions l'Administration communale de Belcele, dont l'assistance ne nons a pas fait défaut pendant tout le temps qu'ont duré nos fouilles.

Mais, nous remercions tout particulièrement celui, à l'active coopération duquel nous devons en grande partie l'intéressante découverte dont il s'agit, au délégué du Cercle Mr Pierre Casimir Noppe de Belcele. La reconnaissance nous oblige à proclamer tout haut que Mr Noppe a mérité de tout le monde : il a contribué à reculer et à éclairer l'artiquité du Pays de Waes; il a placé son village à la tête de notre histoire, et a stimulé le zèle des délégués du Cercle dans nos autres communes. Puisse son exemple trouver des imitateurs!

# MENGELINGEN,

OM ALS DOKUMENTEN TE DIENEN, TOT HET OPSTELLEN EENER ALGEMEENE GESCHIEDENIS VAN HET LAND VAN WAES.

#### ARCHIVEN DER STAD LOKEREN.

(VERVOLG).

1555.

EEN RECHTSGEDING TUSSCHEN DE STEDEN DENDERMONDE EN GENT TEGEN LOKEREN, UIT HOOFDE VAN 'T OCTROI, DOOR KAREL V VERLEEND, IN DEZE LAATSTE STAD EENE WEKELIJKSCHE VRIJE MERKT INSTELLENDE.

Als een vreemdeling de eerste maal Lokeren bezoekt, bemerkt hij, nagenoeg midden harer uitgestrekte openbare plaats, een slach van steenen mozaiek, waarin zich het jaartal 1779 bevindt. Ongetwijfeld, (wij weten het bij ondervinding,) gelooft hij dat eene geheugenis, een historisch feit aan dien datum is verbonden; maar hij vindt zich niet weinig te leur gesteld, bij het vernemen dat dit zoo prachtig omsteend eijfer niets anders dan de volledige herkalsijding der merkt herinnert (1).

Inderdaad, het register der archieven van Lokeren, getijteld: Liquidatie Boeck, tusschen Scepenen van Lokeren ende Scepenen van den Beverschen, begonst den xiijen Septembre 1727, — 7 Mei 1794 bewijst het:

<sup>(1)</sup> Hetzelfde bestaat te Mechelen: De kalsijding der groote merkt geeft, in natuurlijke grootte, de uurplaat der hoofdkerk. Wij dachten eerst er eenig historisch belang te mogen aanhechten, maar die versiering bestaat maar van 1818. Het is niets dan een gedacht, eene gril van den ondernemer der plaveiing.

#### 1779-1780.

| Mey, 29, dépeché ordonnantie voor den Therie over verschot, van arbeyders intentseulseyden der meret, en voren savel             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juny, 28. Item voor den selven (Scepenen Speelman) van voeren savel op de meret<br>58-5-0.                                       |
| Item voor den selven, verschot aen arbeyders int calseyden der merct 59-4-1.                                                     |
| Oust, 16, ordonnantie voor de seepenen De Speelman, voor restitutie verschot aen arbeyders in't calseyden der meret              |
| Ordonnantic voor J. B. Colders, ealseyleggers, voor zynen ende knegten arbeyt, leggen ealsey op de meret.                        |
| Bilan der becostinge van de gecolseyde merct, ende een deel der Brugstracte, bin-<br>nen de prochie van Lokeren, ten jaere 1779. |
| 1° voor 520,500 calseyden L. 1407-15-6.                                                                                          |
| 2º Aen de ealseylegger Colders en knechten                                                                                       |
| 5° Aen aerbeyders ende earrevrachten 591-6-2.                                                                                    |
| Total. 2287-11-8.                                                                                                                |

Maar hetgeen de vreemdeling, benevens het meerendeel van Lokerens ingezetenen niet weten, is het geschiedkundige, niet van de oprichting en plaveiing der merkt, maar van hare erkenning als vrije wekelijksche handelplaats; en, wat hun nog meer onbewust is, is dat in deze erkenning de reden en 't waarom der verdelging en des ondergangs hunner stad, in de tweede helft der 16° ceuw, besloten ligt.

Inderdaad, Karel Ve verleende, in Mei 1555, aan de stad Lokeren, het recht eener wekelijksche vrije merkt. Degenen van Dendermonde zagen met geen goed oog de groote gunst, door den Souverein aan de Lokeraars bewezen; ook lieten zij niets onbeproefd, om den ontluikenden voorspoed der Durmestad te vernietigen.

Vooreerst, voordeel trekkende uit de onlusten, die in onze jaarboeken met bloedige letteren staan aangeteekend, onder den naam van Spaansche troebels, stelden zij Lokeren te vuur en te zwaarde. Dit punt wordt niet alleenlijk door de plaatselijke kronijken, maar daarenboven door stellige getuigschriften bevestigd. De eene kronijk zegt:

" Welke merkt is geweest de eerste ruine van Lokeren. Utt Jalousie.

" van die van Dendermonde, als de boosheid van onze vyanden de Geu" sen, die quaemen ons kerke ende dorp te verbranden, in 't jaer 1584.

Het verhaal eener andere kronijk luidt als volgt:

« Naer welke verwoestinge, is gevolgt den zeer schandelyken inland» schen oorloge van den koning van Spaniën, den inval ende rebellinge
» van schier alle de Provincien ende steden in t'Nederland door de
» Geusernye, zoo ist' dat, die van Dendermonde, als mede de voorseyde
» rol spelende, zyn gekomen ende zy hebben Lokeren dorp, met de kerke
» Geneel verbrand, dat daer maer een huys is overgebleven, ende dat,
» uyt haet en nyd van de merkt, als voorziende (daerdoor niet zonder
» reden) het verderf van hunne merkt. » (Zie hier nopens Annalen van
den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waes, Boekd. I, 4de afl.

Den 28<sup>n</sup> Januari 1613 vernieuwden de Aartshertogen Albert en Isabella de voorrechten der maatschappij St. Sebastiaan, omdat hare oude charters, door het garnizoen van Dendermonde, in 1514 waren verbrand geworden, (Zie de Annalen II<sup>e</sup> Deel, eerste aflevering bladz. 154).

Den 2<sup>n</sup> Augusti 1574 werd der stede van Lokeren een octroi vergund, voor de herbouwing der houten brug, in October 1572, door de muiters van het garnizoen te Dendermonde vernietigd. (Stads handvesten).

Behalve deze vernielzieke vijandschap dergenen van Dendermonde tegen Lokeren, uit hoofde dezer merkt, spanden zij, de Gentenaars langs hunne zijde overhalende, tegen de Lokeraars een proces in, met oogwit de akte van vergunning, hun door Karel Vestoegestaan, te vernietigen.

Zoo als men gemakkelijk begrijpt, werd dit rechtsgeding, gedurende het leven des monarken, niet aangevangen. De Dendermondenaars, immer de Gentenaren met zich medeslepende, namen de gelegenheid zijns afstands te baat, om hunnen rechterlijken aanval te beginnen.

Karel V° deed te Brussel, den 25 October 1555, ten voordeele zijns zoons Philips, afstand van de Nederlanden, van Atrecht en Franche-Comté. De vermaarde zoon van Vlaanderen verliet zijn vaderland den 17 September 1556, en ging zich in het klooster van St. Justus in Spanje opsluiten, waar hij den 21 September 1558 overleed.

Eene overlevering zegt ons, dat dit rechtsgeding niet min dan 109 jaren geduurd heeft. Wij hebben lang geaarzeld hieraan geloof te hechten, want, niettegenstaande er altijd zekere waarheid in de volks-

sagen berust, treft men er ook altijd bijvoegsels, wijzigingen en overdrijvingen in aan, voortgebracht in evenredigheid van den tijd, dien zij noodig gehad hebben om tot ons te komen.

Wij namen dus het bestaan van een rechtsgeding aan, maar niet zijnen meer dan honderdjarigen duur, zoo veel te min daar de kronijk, daar de jaarboeken hierover stilzwijgend blijven.

Maar een, sints dien gevonden bewijssehrift spoorde ons aan om verdere opzoekingen te doen. Dit bewijsstuk draagt tot opschrift: Memoriael van Geschiedenissen te Lokeren, binnen de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuwen.

Zijne eerste aanteekening belielst:

« 1555, den 51 Mey is bekomen het octroi van t'houden der weke» lyksche merkt, daer om is procès ontstaen, jegens de stad Dender» monde met hun gevoegd die van Gent, waer in verleend is sententie » den 16 Maert 1664, dus 109 jaren daerna.

De heeren Peinehart, sektiehoofd bij 's rijks handvesten te Brussel, en Clemens Wytsman, destijds Voorzitter van den Oudheidskundigen Kring van Dendermonde, brachten ons eerst op den weg tot het vinden van een stellig bewijsstnk, in verband met dit reehtsgeding. Wij brengen hun hier deswegens onzen heuschen dank, alsmede aan de gemeentebesturen van Dendermonde en Lokeren, die het betrouwen gehad hebben ons dit belangrijk stnk mede te deelen.

Wij beginnen de afkondiging van dit proces.

Welk belang kan het opleveren? Wij hebben reeds meer dan genoeg van de hedendaagsche rechtsplegingen; brengt ons in Godsnaam in den doolhof dergenen van de oudheid niet!! Aan degenen van Lokeren zullen wij antwoorden: leest, en gij zult erin zien, wat, over drij eeuwen, uwe stad was; wie uwe voorouders waren, die, op dat tijdstip, de bestemming der Durmstad voorzaten. Aan degenen van Beveren, St. Nikolaas, Stekene, Rupelmonde en Temsehe, zeggen wij insgelijks: Gij zult er eene bladzijde voor uwe gemeente-jaarboeken in aantreffen! En aan het gansehe Land van Waes zeggen wij: Leest, want raakt dit geding niet rechtstreeks aller belangen, het biedt een groot historisch belang aan voor verseheidene uwer voornaamste gemeenten, en zoolang gij niet in bezit zijt der geschiedenis van al uwe indeelingen, zult gij geene algemeene geschiedenis hebben. Dat allen wel overtuigd wezen van deze groote stelling der historieke school:

het kleinste document, de geringste ontdekking, dient dikwijls tot baken, tot richtsnoer, ja! tot verklaringspunt van de belangrijkste geschiedkundige gebeurtenissen.

Ziehier den tekst van het Octroi van 1555, ten stadhuize van Lokeren berustende.

KAERLE by der graeie Gods Roomsche Keyzer, etc., etc.... Doen te wetene : aen allen jegenwoirdich ende toecomende, dat Wy ontsaen hebben die oetmoedige suplicatie van onsen lieuen ende beminden Schiltenape, Joneheere Charles Hannaert fs Mer Jans, Heere van Lidekercke, erfsehaut der Prochien van Lokeren, in onsen Lande van Waes, mitsgaders die gemeyn Insetene der zeluer, inhoudende: hoe dat de zelne Prochie, groot ende wyt es bestreekende met veel mager ende onvruchtbaer lants, als heyden ende schommen, d'welck ongecultiueert leegt, alwaer woenende zyn vele schaemele ambacht lnyden, die den meesten deel leuende zyn van aelmoessen van den Heyligen Gheest aldaer, soe dat de selue ingesetenen hun qualicken connen generen ende den eost van om huerluyden wyf ende kinderen op te houdene, te meer dat de zelue suplien huerluyden nootdurst als botere kaese ende andere moeten halen verre ende breet ende daeromme een daehuere ofte twee verletten, als in onse steden van Denremonde gelegen zynde van der voirs. Prochie van Lokeren, omtrent drie mylen, Antwerpen, zes mylen, Ghent, Hulst, Axele, Beueren, bat van vier mylen, den Prochien van Stekene ende Sinte Nicolaes, bat van drie mylen, d'welck compt tot huerlieden groote schade ende verdriet; Ende op dat de voirs. suplten daer inne eenichssins zouden mogen ghesoulageert worden, hebben gewonden dat nyet alleeneliek den zeluen suplten, maer oick ons oirboirlyck ende prouffytelyck zoude wesen te moghen houden een wekemaret, te wetene het Goensdaechs, tot welcken dage in drie oft vier mylen daeromtrent prochien gelegen en geen weeckmeret gehouden en wort... hebben heure weeckmerten op andere dagen. Soe dat de selue weeckmeret ten dage voirs.. den Ingesetenen van den voirs.. andere Prochien ende steden nyet en kan hinderen oft preindicieren, Alsoe oick die Wethouders ende Ingesetenen van de vyf naeste ende circonuoisine Prochien gewillichlyck, voer alzoe vele als de sake hen aengaet, geconsenteert hebben in de zelue weeckmerct gelyck dit breeder blycken mach by sekere certisicatien ende direchdelicke bescheet daer af zynde.

Ende daer en bouen, zoe es de situatie van der voirs. Prochie, geheel propice totter voirs. weeckmerct, mits dat duer de zelue Pro-

chie loopt een schoon riviere, daer die van Ghendt ende Antwerpen van beyde zyden daer nauigeren. Ons daeromme zeere oetmoedelick biddende de voirs, suplren dat den Redenen ende middelen voirs, ouergemerct, ons belieue hemlieden te jounen ende octroyeren dat zy binnen de voirs. Prochie zullen mogen houden de voirn, weeckmerct, in goensdage voirs, begeerte daer op doen expedieren onse behoirlicke oepen brieven, in sulcke sake dienende.

Soe eest, dat wy de saken voirscreuen ouergemerct, ende hierop gehadt taduis, eerst, van onsen Lieuen ende beminde den Bailliu ende Hooftscepen onssr voirs: Lants van Waes, De welcke hen (by onse ordonn wel ende deuclidelick, geinformeert hebben op de schade ende interest d'welck wy oft andere omtrent der voirs. Prochie van Lokeren, gelegen by der voirs. weeckmerct zouden mogen lyden, ende daernaer van onsen lieuen ende getrouwen, die Hoofden Tresorien gnael ende gecomiteerde van onse Demeynen ende finan, Den voirn. van Lokeren suplien, genegen wesende tot huere voirs, begeerte, hebben Geoctroyeert, gewillekoert ende geaccordeert, octroyeeren, willekoeren ende accorderen by desen : dat zy zullen mogen sustineren, opstellen houden ende doen continueren ten eeuwigen dagen, binnen der voirs. Prochie van Lokeren, tot zulcken plaetsen als hen goetduncken zal, eene vrye weeckmerckt, alle goensdagen in de weecke: Ende als des goensdaechs heylich dach ware, den eersten werckendach daernaer, octroverende ende accorderende dat alle die gene t'zv manmen oft vrauwen zoowel van buyten als van binnen der voirs : Proclie van Lokeren, die ter zeluer wekemarct zullen willen comen, zullen aldaer mogen bringen alle manieren van goeden waren, victuaellen, ende coopmanscappen, ende te dien eynde aldaer vryelyek, vredelyek ende onbelet mogen comen hanteren ende verkeeren coopmansgewyse mits, betalende die gewoenlicke thollen, schulden, lasten ende impositien ende zulex als men betaelt, in andere Prochien daer omtrent gelegen, daer men weeckmarckten houdende is, sonder den genen die de zelue weeckmarct hanteren zullen, noch heuren goeden ende coopmanscepen te mogen arresteren noch te rechte stellen, van s'disendachs sunddachs, tot s'donderdaechs s'middachs, oft op zulcken anderen dagen, als die weeckmeret gehouden wort; Indien den Goensdach lievlich dach ware, als voeren, dan alleen deen ingesetene den anderen ten waere van schulden, gemaect in de zelue oft gelycke weeckmarckten; alleenelyck vuyt genomen ende gereserúeert die fugetyúen ende ballingen van onsen Landen ende onsen en onser nacomelingen schuldenaers, Behoudelick dat de voirn. suplten in Recognitie van

desen onsen jegenwoordigen octrove, gehonden zullen worden te betalene tonsen prouffyte die somme van zes ponden parisis siaers, in handen van onsen ontfanger van oostvlaenderen in der tyt zynde, die gehouden wert daer of ontfanck te maken rekenin, bewys ende Reliqua te doene tot onsen prouffyte metten anderen penn van zynen ontfange, Behondelick oick dat sy insgelycx gehouden zullen wesen desen onsen originalen brief te dragen oft zeynden in onser Rekencamere te Ryssele, om aldaer tonser zekerlievt geregistreert te wordene, aleer zy van den effect van desen zullen mogen genyeten, ontbiedende daerome ende beuelen onsen zeere Lieuen ende getrouwen, Den President ende Luyden van onsen secreten Rade, President ende Luyden van onsen grooten Rade President ende Lieden van onser camere van den Rade in Vlaenderen, den voirn, van onsen finan President ende lieden van onsen Rekenn te Ryssele voirs : Souúeryn Bailliu van Vlaenderen, Baillin van onsen voirs. Lande van Waes, Erfscont van Lokeren voirs. ende allen anderen onsen Justicieren ende officieren wien dit aengaen zal mogen, hueren stede houderen ende eenvegelick van hen besondere, soe hem toebehoiren zal, dat zy den voir. supltn ende huere nacomelyngen van dese onse tegenwoirdige gracie ottroy ende accord opte conditien, inder vuegen ende manieren voeren verhaelt, doen laten ende gedoigen rustelyck, vredelyck ende eeuwelyck genyeten ende gebruycken.

Ontbieden voirts den voirn, van onsen Rade van Vlaenderen, dat zy desen onsen brief doen uytroupen ende publiceren binnen der voirs. prochie van Lokeren ende anderen Prochien ende plaetsen daert behoort ende van noode wesen zal, daer men gewoenlick is uyt kondigynge ende publicatie te doene, ten evnde dat de voirs weeckmerck eenen vegelicken kennelick zyn souden den voirn suplten hueren nacomelingen, noch den genen die die voirs, wekemarct hanteren ende frequenteren zullen te doen noch te laten geschien nv, noch in toecomende tyde, in lyúe, noch in goede, cenich hinder, letsel of moeyenisse ter contrarien, in ceniger manieren, want ons alsoe belieft. Ende ten eynde dat dit goet vast ende gestadich blyúe tot eeuwigen dagen, zoe hebben wy onsen zegele hier aen doen hangen, Behoudelick in auderen saken ons recht ende eenvegelick t'zyne in allen. Gegeven in onse stadt van Antwerpen, in de maent van Meye, int jaer onssheeren duysent vyshondert vyssenvysstich, van onsen kyserrycke t'XXXVje, ende van onsen rycken van Castille ende andere. t'XLe.

> Get). By den Keyser in zyn Raede D'Ouerloepe.

Ces lres, selon quil est mande par jeelles ont este enregrees en la chambre des comptes de L'Empereur nre S<sup>r</sup>. a Lille, on Regre des chartres y tenu, commenchant on mois davril XVe quarante neuf, foliis ij<sup>5</sup> XL et ij<sup>6</sup> XLj. Et ausurplus y expediees selon leur forme et teneur, a ordonnan de Messeigurs les Président et Gens de lad: chambre, Le XXViij<sup>6</sup> jour de May XV<sup>6</sup> cinquante quatre (?)

Par moy. Wedelin

Tinhouden vandesn es ghepublicert gheweest in consistorrie van desn houe pat de ghecomitteerde van zeluen hove

PHILIPS BY DER GRATIE GOES ETC., ETC., ETC., ETC.

ALLEN DEN GHENEN die dese onse openen brieven zullen zien oft hooren lesen, salut. Alsoe onse Lieve ende zeer geminde Burgmeester ende scepenen ouser stede van Dendermonde over hemlieden ende huerlieden gemeene insetenen, mitsgaders, de voorschepenen ende beede de bancken, Raeden ende notabele onser stede van Ghendt. oock over hemlieden gemeente met hemlieden gevoucht, van in den jare XVe vyf en vyftich, hemlieden gedragen ende geconstitueert hadden, als appellanten van de Impetratie, concessie ende publicatie van zeker octroy, vercregen van wylen Hooch lofflycke memorie KEYSER CARLE de vyfde Mynen heer ende Vader, by schout, Meyere ende Gemeene Insetene der Prochie van Lokeren, in onsen Lande van Waes, inhoudende: consent ende faculteyt om binnen den Dorpe van Lokeren voors, van NYEUX op te stellen, houden ende exerceren zeker weeckmerct. Welcke openen brieven de selve appelanten hadden doen leggen, tot behoorelyke executie, by daginge ende inthimatie aen den voorn, van Lokeren, Impetranten van de voors : octroye; volgende welcke daginge ende Inthimatie waren naderhant (als naer dien myn voors : Heer ende Vader Ons overgedraghen ende getransporteert hadde dese Onse Erff Nederlanden) gecompareert in onsen grooten Rade, in jugement, zoo wel, de voorn : appellanten ende gevouchde als de voorn. Mer Charles Hannart, Lieven van Hecke, Jan Van Damme, Gervaes Volckrick, Jan Penneman ende Laurevs de Zomere, als scepene van der Prochie van Lokeren voors : over heurlieden persoon ende vervanghende, huerlieden Gemeente, Lanreys Van Der Haghen, Olivier Van Damme, Pieter Van Damme, Jaspar Haecken, Philips Destrooper, Adriaen Van Damme, Vincent De Bock, Jan Van Hollewinckel, Peertceual Van Doorselaer, Jan Arens, f Laureys, Gillis

Van Damme, Pieter De Marschalt, Jacob Van Peteghem, als gemeene Insetenc ende gegoede, vervangende alle te samen de Reste van de Gemeente der voors. Prochie van Lokeren, mitsgaders Jan Vander Mere, Meyere Van de Heerlycheyt genaempt t'Beversche in Lokeren voors: ende Gillis Van Heerbrugge, Merten De Stroopere, Joos De Backe ende Adriaen De Kerff, als scepenen van de zelve Heerlycheyt genaemt t'Beversche vervangende, t'samen, Jan Van den Hoffstede ende Merten De Vane, huerlieden medegesellen in wette op de voorn: heerlychevt ende, Jan Arents, filius Picters Rooims d'aude, Jan Rooman ende Joos Van Der heerbrugge, als elek huerlieden over hemlieden selven ende vervangende, voorts de reste van den Gemeenen opsetene van de Heerlychevt van Beversche-Lokeren voors: gedaechde ende geinthimeerde, by huerlieden Procureurs van wege der zelve appellanten ende gevouchde, deducerende huerlieden grieven ende redenen van appelle in desen ware, tot openinge ende verbande van der zake pendente geseyt, ende geallegeert geweest. Dat : Onse voors, stede van Tenreremonde es cen notable onde gesloten ende geprivilegeerde stede, ons toebehoorende, zynde frontiere tusschen onse Landen van Brabant ende Vlaenderen, altyt goet ende getrouw geweest hebbende, in den dienste van Ons, ende van Onsen Voorders, gesitueert ende gelegen, op eene bequame plactse, op de Riviere van den schelde ende Dender, aldaer alle coopmanscepe ende waren, van beneden upwaerts commende, ende van boven nederwaerts lyden ende passeren moeten. Ten titele van t'welcke en anderssins deuchdelyck de voors, stede van Dendermonde, heeft van ouden ende langen tyden, dat geen memorie van es, ter contrarien, een vrye weeckmarct, t'welck es altyts geweest smaendaechs, geen heylichdach zynde, ende daer t'sanderdaechs des eersteu weeckdach daernaer; dat oick de zelve weeckmeert by expressen privilegie, van onsen voorders int jaer duisent vier hondert vierentnegentich, in sprocle (February) geconfirmeert ende geapprobeert was, met der vryheyt, ende dat een vegelyck commende ter voors. weeckmeret, met haerlienden waren ende coopmanscepen, vry, vranck ende ongearresteert van eenige zaken ende schulden nyct geprevilegeert zynde zouden mogen ter voors, marct commen ende gaen. Tot welcke weeckmarct altyts van ouder tyden geuseert ende geplogen hebben te commen, de principale ende naeste prochien van den selven Lande van Dendermonde, zonderlinghe de gene liggende in twee ofte drye mylen int ronde van de zelve stede, als de Prochien van Zele, Hamme ende andere van den selve Lande genouch subjert ende, van de toebehoorten wesende, van de voors stede, als de zelve stede ende Lant van

Dendermonde, wesende, een heerlychede, evgendom ende Lant a paert-Dat oock de selve stede van Dendremonde grootelvex belast ende be. zwaert es van diversche erfvelveke ende Lyfrenten ende andere Demeynen, by hemlieden ende huerlieden voorders vercocht ten secourse, dienste ende nootzakelycke affairen van Ons ende Onse Voorders, ende boven dien juerlycx betalen ende furnieren moeten diversche groote beden, avden ende subventien, den zelven Laude overcommende, ende bouen dien, de zelve stede onderhouden van reparatien ende fortificatien duer toe dienende. Omme welcke te connen vervallen, ende betalen, de voors, van Dendremonde hebben, ende hemlieden toebehooren, ten title van Privilegie ende expressen octrove van Onse Voors: Voorsaten, alle assysen van wynen, bieren, coorne, ende andere granen, ter selver weeckmerct commende, t'welck es t'principael incommen van de voors, stede : want, anderssins die desfaillerende, ende diminuerende, zoe die dagelycx doen, nvet mogelyck en ware de zelve stede te connen ouderhouden ende betalen, dies voors : es -. Was doch grootelyex te noterene, dat binnen de zelve stede van Denremonde, Wy liggende hebben onsen Grooten Thol, daer alle goeden ende coopmanscheren passerende ende lydende duer de zelve stede, ende D'Landt van Denremonde, ende insgelvex alle t'gundt commende ter voors, weeckmerct ende, varende buyten der stede ende Lande van Dendremonde, schuldich zyn te betalen trecht van de selve Thollen; insgelvex, hebben wy vorst an de zelve stede liggende een langhe brugghe, daer alle passanten, commende te voete ofte te peerde, zyn schuldich te betalen t'recht van de passagie, zoe oock, van gelycken doen, alle scepen daer men de zelve brugge omme te draven; al welck recht, wy jaerliex verpachten, den meesten danoff biedende, de naeste wesende. Was oock te noterene, dat de stede van Ghendt, wesende, deerste ende Hooftstaet van Vlaenderen, es alleenelyck disterende vier mylen, ten alderhoochsten, van de Prochie van Lokeren, die van ouden tyden geplogen ende gecostumeert zyn geweest te commen ter weeckmerct van Ghendt, wesende op den Woensdach, zoe zy ooc van gelycken gedaen hebben, te Denremonde, maer twee mylen wesende ten hoochsten van de voorn : prochie van Lokeren, ende vast abouterende ende palende, aen de prochie van Zele, maer een myle wesende van de voors, stede.

Ter welker stede van Gendt plogen insgelyck ter marct te commen, met hnerlieden victuaillen, waren ende coopmanscepen, die, van de Prochie van Saffelaere, Sevenheecke, Winckele ende meer andere, die hemlieden adresseheerden ter nyeuwe marct van Lokeren, ende zoe wel in prejudicien ende verminderthede van de vryheden, hoocheden, ende privilegien van beede de voors, steden, ende jegens de welvaert van de insetenen van dyen, nyemandt geoorloeft en es, te impetreren eenige vryheden van weeckmarte by octroven, oft andersins; ten ware, dat zv appellanten medegevouchde, oft andere geprevilegeerde steden oft plecken naest gelegen, daer op alvoren, geroupen ende gehoort waren, zoo men van rechtswege, schuldich es, ende van ouden tyden, geuseert heest te doene dien nyet jegenstaende, thadde nochtans belieft den voors. jnsetenen van de Prochie van Lokeren, wesende Landt van Waes en alleenelyck disterende als voren, ten hoochsten twee mylen van de voors, stede van Dendremonde, palende ende abouterende aen de Prochie van Zele, eerste ende principale prochie van den Lande van Dendermonde, gelegen een myle van de voors. stede op huerlieuden min dan waerachtich subreptif ende obreptif, te kennen geven, verzwygende de voors. cleene distantie die tusschen hemlieden ende de voors, stede van Dendremonde gelegen es, seggende die te disteren drie mylen, ende insgelycx van de stede van Gliendt bet dan vier mylen, al contrarie de waerhede, te vercrygen de voors, openen brieven van octrove, uut crachte van de welcke hemlieden geconsenteert zoude zvn, een vrve weeckmerct op den Woensdach, ende dat bedectelyck ende secretelyck den voors. appellanten ende medegevouchde ongehoort ende ongeroepen, ende zonder dat zy danoff novut geadverteert geweest en hadden. Twelck zy naderhandt uut crachte van zekere commissie van die van onsen Rude in Vlaenderen hadden in diversche plaetsen gedaen publieren ende uutroupen, ten fyne eenen vegelyck zoude yry ende yranck mogen commen, ter voors. weeckmarct. Twelcke alzoe eerst tot kennisse van de voors. appellanten ende gevouchde, gecommen zvnde, zoe hadden zvlieden tot conservatie van huerlieden voors. ouden rechten ende privilegien ende der welvaert van onse voors, steden genoodicht geweest hemlieden te dragen appellanten als voren. concluderende duer omme de voorn. appellatie eude gevouchde, ten fyne, dat, zylieden ontfangen zouden worden als appellanten, geseyt ende verclaert, wel ende met goede sake geappelleert te hebben, soude, t'voors. octroy als subreptivelyk ende obreptivelyck vercregen, metsgaders de publicatie ende executie van dien, ende alle tgene datter naer gevolcht es, wederroupeu, gecasseert eude te nyeten gedaan worden, ende de voors, gedaechde gecondempneert in alle costen, schaden ende interesten, maintenerende de zelve appellanten ende gevouchde in dese huerlieden conclusie, wel gefonddeert te wesen ende behooren tobtineren. Gemerct zonder-

linge dat zoe verre toctroy ende privilegie in questien zonden moeten sorteren dat tzelve zyn zoude de geheele ende totale bederffenisse der voors stede van Dendremonde, by dat de circunvoisine Dorpen ende Insetene van dyen wesende den meesten deel dorpen van de voors. Lande van Deuremonde, als, Zele, Hamme, Overmeere, Calckene, Larene, die al meest abouterende ende palende zyn an de Prochie van Lokeren, gaen zouden, zoe zy alreede ginghen ter voors. weeckmerct van Lokeren, mits dat men men aldaer geenderande assysen ofte Lasten en betaelt, daer, ter contrarien, men binnen der voors, stede van Dendremonde betalen moet, te weten : van elcken steen vlas, aldaer ter merct commende drye myten, ende van eleker beeste zes myten, welck recht, indien, t'zelve verpacht ware de meeste dan off biedende de naeste te zyne by gemeene estimatie, wel min bedragen zoude vy/tich gulden, t'siaers, eer meer dan min, insgelycx onse recht van passagie op de langhe brugge, daer elck persoon passerende te voet geeft twee myten, ende elek seip lydende duer de voors, lange brugge drye groote, cleken waghen eenen halven stuver gaene ende keerende, welck jaerlicx, wel min gelden by gemeene extimatie, vyftich zoe tzestich guldens. Oick by dat t'vooirs. Dorp van Lokeren gelegen es aen t'water op de riviere van de Dorme, zeer propys, om naer Anwerpen ende elders uuten Lande te varen. Sulcx om dese voordeelen ende gerieffelycheden, apparent was dat de cooplieden van Hollandt ende elders, die gewoene waren de voors, merct van Dendremonde ende Ghendt te frequenteren. de zelve verlaten zouden om ter merct van Lokeren te commen, ende van dat gewin ende voordeel te prouffiteren, T'welcke keeren zoude nyet alleenelyk tot groote ende inestimablen grieve, schade ende intereste van de voors twee steden, maer tot diminutie van onsen rechten voors, ende andere aldaer gecollecteert. Boven dien, dat de voors, steden van Gendt ende Dendremonde grootelicx beschadicht zouden worden in huerlieden assysen, princepalyck in de assyse van huerlieden coorenhuyse, ende Lepel rechte, t'welck in de toecommende verpachtinge wel min gelden zouden binnen der stede van Dendremonde, ter somme van vyfenvyftich oft sestich ponden grooten. Insgelycx dassysen van bieren, wynen, vleesch, ende broot, zonden oock wel min gelden jaerlyck de somme van dertich ponden grooten vlaems, zonder vele andere cleene ende diversche assysen die nyet extimeerlyck en zyn. Oick zoe zyden zylieden by experientie bevonden te zyne, dat, sichtent der concessie van de voors, weeckmerct ende publicatie van dier, den mestendeel van de insetenen van den Lande van Dendremonde, ende andere circunvoisinen Prochien die huerlieden waren, cooren,

kemp, vlas garen ende andere binnen der selver stede plochten te distribueren ende vercoopen, de zelve merct verlieten ende gingen te Lokeren, wesende tnaeste Dorp van den zelven Lande van Dendremonde. Dat ooe te noteren was, dat de zelve weeckmarct van Lokeren den Lande van Waes, nyet nootsakelyck en was. Gemeret, dat zy hebben binnen den zelven Lande, Vier Weeckmarcten, oft meer, nyet verre van eleanderen, disterende ende ligghende, te weten: Sinte Niclans, te Stekene, te Rupelmonde ende Tempsehe, ooe al meest liggende, op de Riviere revsende, naer de stede van Antuerpen. Dat ook alle neringen, ambochten, ende principalyck den voorcoop van victuale ende eetelycke waren zoe vele ende gemeene geworden zyn, ten platten Lande, dat de onde geprevilegeerde steden gescepen zyn, daer by te nyeten ende verloren te gane. Diende boven dyen noeh te noteren, dat over dander zyde van de stede van Dendremonde, naer Brabant, licht ooek een weeckmart, te weten : In de prochie van Merctene, ooc maer twee mylen ende een halff, disterende van de voors, stede van Denremonde, daer ooe gaen die van Opwyck ende andere eircunvoisine Proehien van de selve stede ende Lande, soe oock insgelycx, doet in onse stede van Aelst, ooe alleene disterende, twee mylen van de voors, stede, sulcx dat over alle zyden ende eanten de voors, stede van Dendremonde tussehen weeckmareten es lig-

. t'voors oetroy alleenelyck gegeven was by advise ende informatie van den Bailluy ende hooftseepenen van de Lande van Waes, die superieurs ende hoofden zyn, van der zelver Proehie van Lokeren ende direete partien van de appellanten, ende nyet by Informatie precedente van de genen die daer by geinteresseert wesen zouden, als byde de voors. naeste steden, van Ghendt ende Dendremonde, soe sustineerden zyileden dat t'zelve oetroy hemlieden nyet en behoorde te prejudieieren, maer, als subrepticelyk ende obrepticelyk vereregen, behooren gerevoceert te worden.

Waerop, ware naderhant, van wegen der voorn. gedaechde geantwoirt geweest, dat: D'Ingesetene der voors. prochie van Lokeren, al meest zyn schamele ambachtslieden ende aerbeyders hem qualyeken konnende generen om den eost te winnen ende hen met wyssende kinderen op te houden, dat de zelve Prochie van Lokeren groot ende wyt es, met veel mager ende onvruchtbaer landen, als heyden ende schommen, liggende ongeeultiueert, ende datter vele ende t'meestendeele van dingesetenen, alder levende zyn op almoessen, van den Heyligen Gheest, ende nyet wel en mogen onderhouden worden van de inwoen-

deren, anschou nemende dat de voorn. ingesetene der Prochie van Lokeren, heurl. nootdruft, als boter, case ende andere victualie moeten halen verre ende breet, ende daeromme, een dachuyre oft twee verletten, want de stede van Dendremonde gelegen es, van de Prochie van Lokeren, ontrent drye mylen, van Antuerpen zes mylen, Gendt, Hulst, Axele, ende Beveren, vat van vier mylen, de Prochie van Stekene ende Sinte Niclaus ontrent drye mylen, tot grooter schade ende verdriete van dien van Lokeren. Om waer in te voorsien, ende den ingesetenen der voors, prochie van Lokeren te solaigeren, hadden geadviseert oirboirlyck ende prouflitelyck te wesen, om te mogen houden een weeckmarct, te weten het Woensdaechs, ten welcken daghe, in drye ofte vier mylen in cenige prochien daer ontrent geleghen eenige weeckmarct gehouden en worde, maer hebben huerlieden weeckmercten op andere dagen, mits welcke de zelve weeckmerct ten voors. daghe dingesetene van andere prochien ende steden nyet hinderlyck oft prejudiciable wesen en mochte; vut zake van de welcken de wethouders en de ingesetene van de vyf naeste ende circonvoisine prochien, voor alzoe vele de zake hen anginek willichlycken geconsenteert hebben in dezelve weeckmerct.

Bovendien zoe was de situatie ende gelegentheyt van de voors, prochie van Lokeren geheel propice totte voors, weeckmaret, overmits dan duer de selve prochie loopt een schoon riviere, daer duer die van Gliendt ende Antverpen van byde zyden navigeren, alle welcke de voorn, insetenen van de prochie van Lokeren, by huerl, requeste mynen voorn. Heere ende Vadere te kennen gegeven hebbende, soe was by hem genomen geweest, advys van den Bailluy ende hooftscepenen sLants van Waes, metter informatie, op de schaden ende interesten, die zyne mat oft andere ontrent der voors. Prochie van Lokeren gelegen, by de voors. Weeckmeret zouden mogen lyden, mitgaders van den Hoofden Tresorier generael ende gecommitteerde van de Domeynen ende Finantie van sync voors. Mat, ende op alles gelet hebbende, ende geinformeert zynde, hadde in de maendt van Meye anno XVz vyfenvyftich, den ingesetenen des voors. prochie van Lokeren, geoctroyeert ende geconsenteert, dat : zy zouden mogen institueren, opstellen ende houden ende doen continueren ten eeuwigen dagen, binnen der voors. prochie van Lokeren tot zulcken plaetsen, als hemlieden goet duncken soude, eene vrye wekemerct, alle woensdaghe in de weke, ende wesenden Woensdach heylichdach, den eersten werckdach daer naer, hadde voorts de voors, zyne Mat, geoctroveert en de geaccordeert, dat alle de gene, t'zy mannen oft vrouwen, zoo wel van buyten als van

binnen de voors, prochie van Lokeren, die ter zelver weeekmeret eommen, dat zy aldaer zouden mogen bringhen alle manieren van goeden, waren, coopmanscepen ende victualen, insgelyex, dat de zelve tot dien evnde aldaer vryelyck, vredelyck ende onbelet zouden mogen commen hanteren ende verkeeren, coopmanschapsche wyse. Wel verstaende dat de zelve schuldich zouden zyn te betalen de gewoonelycke Tollen, Schulden, Lasten ende imposten, sulcx als men betaelt in andere prochien daer ontrend gelegen, daer men wekemarten houden es, sonder de genen, die de zelve weeckmarct hanteren souden, oft huere goeden ende coopmanseepen, te mogen arresteren oft te recht stellen van dingsdaechs t'smiddaechs tot Donderdaechs s'middaechs, ten ware d'een ingesetene jegens den anderen, ende van schulden gemaect in de zelve, oft gelycke weeckmerten, hier van vutgenomen de fugitiven ende ballingen van desen Nederlanden, ende ooe behalven zyne Mats schuldenaers, behoudelyck oock, dat de voorn, van Lokeren impetranten van t'voors, octroy, in recognitie van dyen gehouden zouden wesen te betalen tot prouffyte van zyne Mat de somme van zes ponden parisis tijaers, in handen van den ontfanger van Oostvlanderen, in der tyt zynde, Behoudelyck ooc, dat de voorn, gedaechde gehouden zouden wesen den originalen brieff van de octrove in questien te dragen oft zenden in de Rekencamer van onser stede van Rysele, om aldaer tot verzekertheyt geregistreert te worden, aleer zy van de effecte van de voors, oetrove, zouden mogen genyeten ende gebruycken; sonder den voorn, insetene der voors, prochie, oft huere naercommelingen, ende den genen die de voors, wekemarct hanteren ende frequenteren zouden, te doen oft laten geschien, nu ende in toecommende tyden, in lyve oft in goede eenich hinder oft moyenisse in eeniger manieren, volghende welcken hadden de voorn, insetene van Lokeren t'voors, octroy, doen registreren in de maniere van Rekeninghe te Rysele, ende voorts d'inhouden van dyen publieeren int eonsistoire van Onsen Rade in Vlaenderen ende oock, binnen der voors, prochie van Lokeren ende andere plaetsen daer ontrent liggende, ende noch alle andere debvoiren gedaen nootelyck ende gerequireert, by der concessie van welcker octroye, nyet meer de voorn, van Dendremonde, dan die van Ghendt negeenssins gegraveert, gepreindiceert noch geinteresseert en waren, ende by consequentie geen reden en hadden t'appeleren, want angaende de distantie der voors, prochie van Lokeren van de stede van Tenremonde, de welcke d'appellanten maintenerden zeer cleene te wesen, sevden de voorn, gedaechde, dat men metter waerhevt bevinden zonde, ende ook notoir was, dat van de merct van Dendremonde tot op de

merct van Lokeren distantie was, meer dan twee myten en een half -Boven dien, commende van Tenremonde, op te vuterste palen van de Prochie van Lokeren, zonde men bevinden de zelve, wyt te wesen, meer dan drye gelieele mylen, zoe dat liet voorstel van de appelanten geheel surbeptif, gefingeert ende onwarachtich was, soo oic, was by hemlieden te willen zeggen, dat zy lieden huerlieden accysen ende imposten zonden verliesen, duer de nyeuwe merct van Lokeren, want ter contrarien, zy lieden appellanten by de vercregen merct van Lokeren grootelyx pronfliteerden, int respect van huerlieden bier, alsoe d'ingestene der zelver prochie, nyet en connen brouwen, mits dat zy geen bequaem water daer en hebben, ende dat zv lieden appellanten zeggen wilden, dat huerlieden victuale, oft ware getransporteert zonde worden te Lokeren, t'zelve en consten de geinthimeerde nyet beletten noch verbieden, zoo zy lieden oock daer van geen occasie en waren, overmits een vegelvek ter meret gaet, daert hem belieft ende en stont hemlieden geinthimeerde, noch der voors, nyeuwe weeckmarct nyet te imputeren, welcke nyenwe weeckmeret negeenssins schadelyck noch hindelyck en was, der lange brugge neffens Denremonde, al zoe de zelve daer duer negeenssins min geldende en was, in pachte, maer wel meer uut dyen dat vele ende diverschen wagenen meer te Denremonde quamen om wyn ende bier, dan van te voren deden; sevden voorts de voorn, geintimeerde, dat wat de appellanten beliefde te zeggen, dat zylieden gehoort behoorden geweest te hebben, op de concessie van t'voorn, octroy, dat t'zelve noodeloos geweest zoude hebben, overmits zylieden, partie formele waren van de geintimeerden die daer inne nemmermeer en zouden hebben willen consenteren, emmers indien zyn Mat dat bevonden hadde notelyck te zyne, zoude t'zelve wel geordonneert hebben gehadt, ende waer inne de geinthimeerde geen obstacle gedaen en zouden hebben, oic t'zelve en hadde geene apparentie, overmits de geintlimeerde nyet gemeens en hebben metten appellanten, nyet meer in criminele dan in civile zaken, avden, subventien noch anderesins, als verscheyden Landen wesende. Ende mits allen desen redenen ende middelen ende eenige andere by den geinthimeerden geallegeert, soe concludeerden de zelve geinthimeerde, ten fyne dat d'appellanten verclaert zouden worden nyet ontfanckelyck als appellanten, ende t'voors, octroy ende executie van dyen, voortganck hebben ende effect sorteren soude, als wel ende te rechte vercregen zynde, ende dat den appellanten daer inne geen grief gebuert en was, ende voorts al pertinentelyck in materie van appelle, makende eesch van costen.

Waer jegens, van wegen den voorn, appellanten ware gerepliceert geweest ende gepersisteert, ter contrarien, byzondere vuyt dien, dat bevonden zoude worden, dat zylieden by de concessie van de voors. octrove geinteresseert waren ende alsoe de meeste, die tzelve anginck, ende dat daeromme zylicden, daer over eerst ende alvoren gehoort ende geroupen behoorden geweest te hebben, merckelyek naer yntwyten der clansele in den selven octrove geexpresseert inhoudende, dat men op t'versouck ende te kennen geven, van de voorn, van Lokeren informatie houden zonde, dwelck, zylieden nyet gedaen en hadden, emmers behoorlyck ende int respect van den meesten beschadichste, maer hadden daer op alleenelyck gehoort, drye oft vier prochien geen weeckmarten hebbende, geen inte rest daer by hebbende, maer meest pronffiterende, zulx dat zylieden appellanten, met goeder zaken mochten sustineren t'voors, octroy hemlieden nyet behooren te prejudicieren; ende van wegen der voorn, geinthimeerde ware gedupliceert ende van gelycken gepersisteert in huerl, voors, fynen ende conclusien in onsen voors, grooten Rade, waren geordonneert ende geappoincteert geweest te scryven by memorien, ende de zelve te justifieren by brieven, titulen ende munimenten inder gewoonelycke manieren, om t'zelve gesien hemlieden daerop voorts recht gedaen oft andersins geordonneert te worden, zoe behooren soude, waertoe by de Partien voldaen zynde, ende huerlieden proces naderhandt in onsen grooten Rade oversien ende gevisiteert wesende, ware by sententie interlocutoire van den selven Rade, in date, den zevenentwintichsten January anno XVe negen en vyftich, geseyt ende verclaert geweest, dat, zeker commissaris hem informeren zoude op de feyten by de voorn, partien geposeert, outfangen reprochen ende salvatien, ende voorts, t'proces, ten vollen instrueren totten difinitive exclusivelyck, volgende welcke sententie interlocutoire, zoe hadden de voorn, partien voor zekeren commissaris van onsen voors, grooten Rade gedaen huerl, enquesten ende productien, zoe by oorconden als titulen ende munimenten, Gedient van reprochen ende salvatien, ende in reclite geconcludeert, verzoukende, justicie op als gedaen ende geadministreert te worden.

Doen te wetene, dat, gesien ende gevisiteert, in onsen voors. grooten Rade, tproces van de voorn. partien, ende alle t'gene dat daer by geblecken es, Geconsidereert oock ende overgewegen dat in dese behoorde geconsidereert ende overgewegen te zyne, ende heeft connen ende mogen gemoveren: Wy met rype deliberatie van Rade, hebben geseyt ende verclaert, seggen ende verclaren by dese onse sententien diffinitive ende voor Recht, dat wel geappelleert es geweest by de

voorn, appellanten, ende qualycken geimpetreert by den voorn, geinthimeerden, wederroupen ende doen te nyeten, octroy van de weeckmerct in questien als subreptivelyck ende obreptivelyck vercregen, compenseren nyet min de costen van desen processe, vuyt zaken ons daer toe geport hebbende. Des toorconden hebben wy onsen zegel hier aen doen hangen.

Gegeven in onse stede van Mechelen den vyfthienten dach van Meye, Int jaer ons heeren duusent vyfhondert ende acht ende tzestich, van onsen Rycken, te wetende van Cecilien t'xiije ende van Napels ende andre t'xve.

By den Coninck ter Relatie van den Rade.

Op te requeste ende suplicatie gepresenteert in den grooten Raede sConincx ons genadiche Heeren, op ten negenentwintichsten dach der maent van Aprili Ao XVeLXIX, van wegen Mer Charles Hannaert, Ridder, Heere van Liedekercke, Erfschautet der Prochie ende heerlicheyt van Lokeren, mitgaders schepenen ende gemeente der selúer, verthoonende, hoe dat zy supplianten bemerckende dat zy de selúe gemeente, meest al waren schamel ambachtsluyden ende arbeyders hen qualyck consten geneeren ende den cost voor wyf ende kinderen winnen, om met eeren duer de weerelt te graken ende oock, aenschouw nemende dat de voorn schamel gemeente huer victualien ende ander nootzakelicheden moesten halen, verre ende breet ende daeromme, liner werck beletten, soe hadden zy supplianten tot solagemente van der zeluer verworuen van Hoogher memorien den Keyser Kaerle die vysste, octrov om inder Prochie te moghen houden een wekemerct met zeker vrydommen, exemptien ende privilegien, daer van zy ende den genen die de selúe merct wilden frequenteren souden mogen genyeten; van welck octroy ende priviligien, de supplianten hadden gebrnyckt xiij jaeren ende bet, ende alsoe de Wethouders der stede van Dendremonde ende Gliendt van t'voorn octroy ende privilegie hadden geappeleert, ende hen appel verheuen in den grooten Rade voors. was eyntel, zoe verre geprocedeert geweest dat, by sententie verclaert wierdt by den appellanten wel geappelleert ende by den supplianten qualyck g'impetreert te zynen, revocerende ende te nyete doende voors. octroy als qualyck ende obreptief vercregen, compenserende nyet min de costen van den processen. Waernaer de voorn, van Dendremonde ende Ghendt hen gelaten nyet te wetene hoe dat zyluyden de voorn sententie ter executien souden leggen, hadden dien aengaende om te

vercrygen ordonnan van den voors, houe, geprecenteert zeker regneste, duer op geappostilieert wierdt, dat die voorn, van Dendremonde ende Ghendt, voorn. vonisse zouden mogen doen publiceren ende insinúeren ter hoogher vierscharen van den Lande van Waes, ende andere plactsen daer die voorn, briehen van octroy gepubliceert waren, verbiedende ende interdicerende voortaen eenige wekemerct meer te houden te Lokeren voors, op pene ende met cominatie dat de goeden ende coopmanschappen die aldaer vercocht zouden worden, de welcke men gewoonl is op vrye mercten te vercoopen confiscabel zonden zyn by den officier, ende van incurreren doude penen ende boeten begrepen in de ordinantie dien aengaende gemacet, ende dien conformet. hadden ooek naderhant de voorn, van Dendremonde ende van Ghendt die voors, publicatie gedaen met gel, restrictie als te wetene aengaende de goeden dae volgende de placaten op de vrymerten verrecht moeten worden. Ende hoewel by de voors, sententie oock anders nyet geseyt en was, dan dat tvoorn octroy te nyeten gedaen was ende midts dien, niet en couste verstaen wesen, daer by te nyten gedaen te zyne Insgentium, permetterende de emptie ende venditie van alle goeden tallen plaetsen ende tallen stonden, ende dat nyemant hem en behoorde te verûoorderen eenichssins te molesteren die ghene die tot Lokeren voors. . gewillichlyeken wilden commen coopen ende vercoopen goeden by den voorn Placaten nyet verboden te vercoopen anderssins dan op vry mercten, hadde nochtans een stadhouder van voorn Lande van Waes. hem verúoirdert gehadt, naer hem te nemene ende confiscabel te willen maken zeker calfken dae ter meret gebrocht, waer duere hem nyemant en dorsde verúoirderen voortaen yet meer te Lokeren voors. ter meret te bringhen, niet meer vrymeret subject zynde dan andere, waer by de supplianten hen bevindende by dusdanige onbehoorl voegen van fevle verongelycht ter heuren grooten schaeden, interest ende verdriete jae tot geheele ruyne ende destructie vander voors. Prochie ende gemeente van Lokeren, die midts dien gescapen was van veel argl conditie te zyne dan alle andere prochien daer men daegelycen, alst pasgal vereocht tallen tyden, stonden ende plaetsen cramerve ende andere goeden den vryen mereten niet subject zynde, soe hadden zy supplianten hen dus beclaecht in den grooten Rade, zulex dat hierop gehoort den voorn Baillui, was den selúen geordineert geweest restitutie te doene van t'voors calfke oft die derechte estimatie van dien, Den selúen Baillui ende zyn stadthoudere interdicerende voortaen eenige neminge te doene van gelieke beesten oft andere waren die men mochte vercoopen buyten viv mercten waerduere de supplianten ge-

troost zynde, hadden wederomme ter merct voors, gedaen tot Lokeren voors, alderhande van waren ende coopmanschappen nyet verboden te vercoopen anders dan op vry mercten, ende hoewel de supplianten t'selúe doende anders nyet en hadden gedaen dan hen wel georloft was, zoo wel volgende het Ins gentium als die voors, appostille gestelt op de voors, van Dendremonde ende Ghendt evgen requeste, ende publicatie by henluyden zedert dien conformelycken gedaen als vooren, mitsgaders de voorn acte gewesen met kennisse van saken ende Rypicheden van Rade tot achterdeel vanden voorn. Hoochbaillui ende synen stadhoudere, hadde hem nochtans dien nyet jegenstande Franchois De Kuiwere deurwaerdere van den selúen hoúe hem seer temeraerlycken verúoirdeet gehadt, te commen op te voors. merct van Lokeren op den vjen der voors, maent aprilis, met zekere assistenten ende zeer presumptueuselick opte scryuen de namen ende bynamen van alle die gene die doen ter tyt op de voors merct voortgedaen hadden, henlieden verbiedende aldaer meer voorts te doene, ende dat zoe wel aengaen de gene die aldaer voorts gedaen hadden, botter, caes, mosselen ende diergelycke nootsakelycke waeren als andere, dat meer ende arger was, Jan Bicquier oock Deurwaerdere van den seluen hove, hadde hem vervoordert gehadt op den xiijen der selúer maent van Aprili, te vinden (tot Lokeren, ende aldaer aenveerden met diversche zyne assistenten) de goeden ende coopmanschappen van den goeden luyden ter vryer merct uvet subliect, maer eevegel geoirloft te vercoopen, ter wat plaetsen dattet zy hebbende realyck ende byfeyte den coopman bedwongen de voors : goeden op te doene ende in hunluvden cossers te sluyten, ende dat gedaen, de zelúe cossers ende goeden te houden voor geconfisqueert, waerby de supplianten hen langs zoe meer benonden verongelyckt ende interesseert, verzouckende daer op provisie, daer by den voors. Kuiwere beûolen zoude worden te reûoceren ende te nyeten doen die annotatie by hem milliter ende onbehoorl gedaen van den goeden die ter vryer merct nyet subject en waren, Ende van gelycken den voorn. Ricquier, te restueren costeloos ende schadeloos die coffers ende waren by hem genomen ende wech gevoert met clause rigoureuse ende op pene staedthouden ende interdictie naer uutwysen der voors. Requeste. »

« Gesien dantwoorde op de selue achterúolgende d'ordonnan van den lloúe, op den xiiij Meye LXIX voors., gedient van wegen den wethouders met die van Ghendt gevouchde, seggende ende confenderende dat den suplianten henlieden verzouek onseyt ende voorts wel scherpel ende op meerder peyne ende correctie, oock van apprehentie ende

genangenisse van huerlieden persoonen gejmungeert zoude zyn, dat zy respectivel nopende de pretende meret van Lokeren hen zouden reguleren naer vurtwysen van de sententie ende arreste in huerlieden : requeste ende hier vooren geementitionneert met volcommen kennisse van zake gegeven, weleke sententie volgende executoriale brieuen daer op verleent gexecuteert was geweest, ende ooek by requestemente vanden supplianten te houden was als geleden in erachte van bewysde saeken » In contempte mesachtinge noch jelusie, van weleke sententie de voors, supplten niet en behoorden geattenteert te hebben vyut erachte van erachte van de presente ordonnancie den xiijen daeh van Meerte XVcLXViij voor paesschen op huerlied, requeste den selnen houe gepresenteert, jegens den Hooehbailliu van den Lande van Waes, alzoo de voors, voorgaende sententie ende arrest te houden ende te reputeren was, pro Lege et Regis edieto perpetuo, ende de voors ordonnancie, op de voors. requeste gegeuen te houden pro re inter alios acta, emmers ten respect van den voors, van Dendremonde ende medegeúouchde, genoueh (zoemen colligeren moehte) gefabrieeert, omme deur indirecte middelen t'voors : arrest in obscuriteyt te bringen, daer t'zelue by executie gesorteert ende geeffeetueert was geweest ende de meret van Lokeren gecasseert, znlex dat nyet te verwonderen was dat den supplianten oft den ghenen daerouer sy supplieerden afgenomen waren geweest de eosfers ende waren daerast, dat zy restitutie waren verzoekende, alsoo de selúe met goeder eanse als by wege van afgenomen waren geweest, ende ouerzulex vermoehten vereoeht te wordene by der handt van justieie omme daermede te betalen donteosten die de voors. van Dendremonde ende medegeuouehde hadden moeten doogen omme de voors supplianten te dwingen tot furnissement ende onderhaut van voors arreste, de welcke met groote ongelyekt ende wel absurdelyek onder t'dexele van voors. ordonnan op requeste, pretendeerden te houden de pretense meret van Lokeren al ofter novut cenige senten oft arrest jegens de voors, meret gegeuen hadde geweest. Twelek ziende de voorn, van Dendremonde ende medegenouehden nyet eonnen laten, in quittenissen van huerl. respective eeden ter conservatie ende welvaert van byde steden, de voors, van Lokeren alnoch in tvriendel vuyt craehte van Iren exceutoriale te doen sommeren by deurwaerder van wapenen dat zy zonden willen desisteren van de zelue meret te houdene, ende te reuerenderen tvoors, arrest, daermede de zelúe meret extainct ende te nyeten gedaen was. Ten welcken effecte de voors : duerwaerdere hen geaddresscheert hadde aen de particuliere die huerlieder goedingen ende waren aldaer ter merckt gebrocht hadden te kennen genende dat zy, huerl, cramen zouden oppe doen ende t'huyswaert vertrecken, zonder meer aldaer ter merct te commen ende dat t'zelne was den wille ende intentie van den M1, conformelyeken den voors. arreste, Alswaerby, ende dat den voors, duerwaerdere heml, te kennen gaff dat zy, in cas van wederkeeren zouden verbueren huerl, waren, te vullen betoocht wierdt; dat zy hemlieden imputeren moesten ende huerlieder ongevreesde irreuerentie wyten, het afnemen van huerl, waren, die den voors, van Dendermonde ende medegeúouchde behoorden te volgen, ten fyne als bouen, of vuyterl den fisque, als directel geattempteert hebbende bouen senten en arrest, midtsgaders de interdic dien volgende hemlnyden gedaen, zoe notoire was, Ende aengaende t'geallegeerde der voorn. t'hoonderen datter maer en waren ter meret gebrocht geweest waeren diemen op onvrve mereten mochte vereoopen, was friúol, ende sulex niet gefondeert ende ouersulex niet gefondeert ende procedeerde t'zelne vuyt quaet voornemen, al oft pe voorn, thoonderen noch een merct hadden, (dat neen,) was oock impertinent d'allegatie van het jus gentium by den thoonderen geallegeert, gemeret dat duer het cesseren var der merct van Lokeren, teoopen ende vercoepen nyet belet, noch yemomt benomen wierdt, alzoe een vegel toegelaten was met malcanderen te handelen ende contracteren, maer wierdt alleenl dner t'middele van de voors, sententie ende arreste de communicatie van allederande waeren die gebeuren zoude op de meret, dat ter plaetse daer de thoonderen voor date van voors, arreste int vergaderinge van volck vuyt alle canten commende huerlieden merct gehouden hadden te zekeren ende beteeekenden dage, andersins, de zaeke verstaende ende handelende naer d'Intentie van den thoonderen, men hadde van alle prochien, Dorpen ende spleten, publicque merekten mogen houden, D'welck absurde ware ende occasie gegeuen van alle besloten steden te nytenen te doene oft vuyterl. griefuel. te prejudicieren, t'welck ontwyfelyek d'intentie van zynd Mt nyet en was, makende heesch van costen.

Gesien de Replycke van voorn, supplianten gedient op ten xxij juny int zelúe jaer, seggende dat zy geenssins en verstonden te doen easseren noch illusoir te maeeken de voors, senten ende arreste daerby doctroy vande vryheyt van der wekemerckt by hemluyden vercregen te nyeten gedaen was geweest, noch oock eenichsins te contenderen om t'selúe oetroy te restaureren zoe de voors, van Dendermonde poochden den hoúe te persuaderen, maer latende t'zelúe octroy zyn esset sorteren, soe en viele in dese, anders geen queste dan oft beyder voors, sententie verboden ende geinterdiceert was te hebben onvrye weeckmerct

tot eolebratie van den commercien ende contracten van coopen ende vereoopen ex jure gentium geintroduceert oft nyet, Ende om te bethoonen ende elaerlycken te proberene datter geene onvrye wekemerekt en was verboden, maer alleenelyek vry wekemerckt zoe en zouden men nyet beuinden dat de supplianten oyút verzocht hadden ten tyde van t'vervolch van huerl, octroy, dat hemluyden geconsenteert zoude worden een wekemerct simpliciter te houden, maer hadden alleenlyck verzocht hemluyden geeonsenteert te worden een vrye wekemeret, ten eynde dat de ghene die de selue meret souden frequenteren vry ende ombecommert souden wesen, gaende, keerende ende vacerende, van alle arresten weleke vryheyt zy supplianten van t'gemeen lantrecht wegen nyet en hadden, ende daeromme hen nootelyek was van zyne Mi te impetreren ende verwerûen gelyck oick van nyode es allerande jaermereten, hebbende zulcke vryheyt van zyne Mt te impetreren, vae ouersiende het narre van der sententie ende arreste by de voors van Dendremonde vercregen, men behondt, dat zy hemluyden alleenyek beclaeeht hadden van d'Impetreren ende octroyeren vander vryheyt vander wekemerekt ende gecontendeert dat t'zelúe oetroy soude gecasseert worden, zoet oock by sententie op zulcke conclusie gecasseert was geweest, ende alsoe nyet meer in eondempnatie en konste vallen noch de zelúe senten haer voirder streeken noch extenderen, dan op tgundt in petitie ende conclusie voortgebracht was, soe en conste by de voors, sententie nyet meer gecasseert verstaen te zyn dan de vrye wekemerct. Bouen dien, ende de voors, van Dendermonde bethoogende dat zy nyet en verstonden onvrye merckt verboden of gejnterdiceert te zyne, men beûondt by de relatie van den Duerwaerder Kuibbere dat zy aen de supplianten doende zyn sommatie hunluyden verbode ende interdieeerde vrye merkt dagen, wekelycke te continueren.

Ten anderen d'appostille op zekere requeste by de voors, van Dendremonde desen hoùe gepresenteert op de forme van der executie van voors, senten ende arreste, en behelsde anders nyet dan dat zy zouden mogen doen publiceren, verboden te zyne te houden wekelieke merctdage op pene van confiscatie van den goeden die men gewoonl was op vrye merct te vercoopen, hoewel Daúid Bane, duerwaerder naer vermelden zynder relatie van den xxiijen Juny XVeLXVIII, doende die sommatie oft interdietie die zelúe woorden schynt geobmitteert te hebbene, waerby genouch te verstaene stont : dat de supplianten houdende eenen wekelyeken merctdach, tot gheene andere pene en waren gesubiceteert, dan tot confiscatie van den goeden dye vercoeht mousten worden op vryemercten, zoe verre men die aldaer promisene

brochte ende vercochte neffens andere goedingen diet nyet en mochten vercocht worden op vrymeret, welcke meyninge ende verstant t'zelûe hoff, noch breeder verclaert ende vuyt gedruckt hadde by sententie ende arreste daernaer gegeüen tusschen den supplianten ende den Hooch-Baillni slants van Waes op den xxiiijen martij XV, achtenzestich, voor Paeschen, daerby den selúen baillni geordonneert was geweest den supplianten te restitueren een calf by hem genomen op de wekelycke merekt gebrocht ter vente, met interdictie van meer af te nemene gelycke beesten oft oock andere waeren diemen vermochte te vercoopen buyten vrye merckten, Ende hoewel de voors, senten nyet gegeuen en was geweest tusschen dese partien nu collitiganten, wierdt nochtans daer by geexpresseert t'verstant ende intentie van den houe op d'effect van den voors, eersten arreste gepronuncheert int respect van t'voors octroy, accepterende, de supplianten t'huerlieder voordeele dat die van Dendremonde nyet en ignoreeren maer bekenden byder voors. sententie ende arreste t'huerlieden voordeele gegeuen, mercatium als emptien ende venditien nyet verboden zynde, ut que sunt jurisgentium, waer vuyt oock volchde by gelycke redene, dat confluentie van volcke tot zeker bequaeme plactse ende prefixen dage om texerceren dictos mercatus emptien ende vendietien nyet veren was, zulex oock gebeurde binnen Rouselaere van Nevele, Lichtervelde ende Iseghem ende meer andere, ende specialycken binnen de prochie van Wettere onder t'Landt van Dendermonde, aldaer originelyck gheen merck en was geweest, maer haeren oirspronck genomen hadden binnen xxviij oft xxx jueren herwaerts ombegrepen ende zoe altyt gecontinueert tot nu toe van weke te weke alle donderdage, persisterende by de voors- ende meer andere redenen de selúe supplianten in huerl, versoecke als voorn.

Gesien voorts de duplycke daer tegens gedient van wegen den voorn. van Dendremonde ende van Ghendt gevoechde: Seggende onder anderen dat de supplianten voor date van den pretensen octroy noyut eenigen wekemerckt gehadt en hadden ende dat zy by huerlieder supplicatie versocht hadden simpliciter dat zy binnen de voors, prochie van Lokeren souden mogen houden het Sgaensdaechs een wekemerckt, ende dat hemluyden daer op geexpedieert zouden werden open briefuen van ottroy welck ottroy ende wekemerct by de voors, senten wederroupen ende te nyeten gedaen was, wesende zulex de voors, van Lokeren in sulcken staet als zy waeren voor date van den voors, ottroy ten welcken zy egheen wekemerct en waeren houdende noch en hadden, Twierdt oock te zeer absurdelyck ende buyten alle redeuen van verstande ende mede jegens de waerheyt, by de voors, van Lo-

keren geallegeert dat de zelue van Dendremonde ende Ghendt henlieden alleenlyck beclaecht hadden van het impetreren ende octroyeren van de vryheyt van de wekemerkt, ende dat dien volgende alleen geconcludeert zonde zyn geweest ende alleen de voors sententie haer zoude strecken, want de contrarie was waer als datter generalyck geappeleert was geweest van de concessie impetratie ende executie van den voors, ottroy, ende van dat de voors van Lokeren henluyden vernoorderende waren, te houden een wekemerct binnen den dorpe aldaer, tot zekeren geprefyreerden plaetse ende dage in de weke van grooten menichte ende diversiteyt van goeden waren ende coopmanschappen met groote affluentie, ende frequentatie van volcke van divessche plaetsen ende dat al onder t'pretext van den voors ottroye, ende zoet nu t'voors, octroy wederroypen was, ende by de voors, sententie de wekemerct te nyeten gedaen, zoe moesten daeronder mede generalyck verstaen werden te nyenten gedaen te zyne t'voors, houden van der merct ter voors, plaetse ende dage, ende want de voors van Lokeren naer date van de selue sententie alnoch hemluyden vernoordert hadden te houden de wekemeret ten voors, geprefigeerden dage inder vorme ende maniere zoe zy te vooren naer date van den voors, pretensen ottroye gensurpeert hadden, zoe was den seluen wel ende behoorl, dies verbot ende interdictie gedaen, ende midts der inobedientie ende contrauentie daer en bonen geschiet waeren by wegen van executie de goeden ende coopmanschappen ter zeluer verboden merckt bevonden ende naer recht gesaisieert in handen van justicie, met meer ander redenen by de voors, duplycke verhaelt, persisterende de voors. van Dendremonde ende Ghendt, in huerl. voors. fynen ende conclusien. Gesien voorts ende genisiteert in den voors, grooten Rade alzneke titulen ende munimenten als den partien belieft hadde ter voors : te vougen mitsgaders tgebesoignieerde van den commissaris ende denqueste by hem gehouden achteruolgende de sententie interlocutoire van den viij octobris anno LXIX voors., daer by oock geordonneert werdt dat inuentaris gemaect zoude worden van den gesaisieerde ende gearresteerde goeden ende coopmanscepen met distinctie ende specificatie van der qualiteyt ende nature van den zeluen, ende dat de ghene die t'hoff, beuinden zouden nyet subject te zyne tot eenige verbuerte zouden supplianten gerestitueert worden onder cautie, ende dander ter voors, verbuerte subject, volgende de placcaten, zoe verre daer eenige waeren zauden bewaert ende behouden worden, om op de selne by den fisculen geprocedeert te worden zoe zv beuinden zouden te behoiren tot consernatie van trecht van zvn Mt Gehoort oock trapport

van den voorn. Commissaris ende voorts geconsidereert, dat in desen behoorde geconsidereert te zyne. Die Koninck, onse voors, genadige Heere, heelt geordonneert ende ordonneert by desen, dat den voors, supplianten gerestitueert zullen worden de waren, coopmanschappen ende goeden gesaisieert op de plaetse der voors. Prochie van Lokeren by Franchois de Kuibere ende Jan Ricquiert Duerwaerders geexecuteert hebbende de sententie by de voorn. : van Dendremonde ende Ghendt, geobtineert tegens de voors, supplianten op den XVen dach der maent van Meye XVe achtencestich, hier vooren geroert, doet aff ende licht de cautie by de voors, supplianten voortyts desen aengaende gegeuen.

Interdicerende den voors. Duerwaerders mitsgaders allen anderen officiers, ghelycke executie te doen ofte den voors. supplianten te beletten te vercoopen ende coopen op de voors. plaetse van Lokeren, De coopmansschappen ende waren nyet subject, by de placcaten van zynder M<sup>t</sup>, nochte anderssins vercochte te mogen worden op vrye mercten ter tyt toe by zyne voors. M<sup>t</sup>, anders daer inne voorsien ende geordonneert zal worden. Ende heeft zyne M<sup>t</sup> gecompenseert de costen van desen different tusschen partien zyn Redene. Gedaen ende vuytgesproken te Mechelen den xviijen dach van novembre XV<sup>c</sup> t'zeventich.

Wij zijn genoodzaakt, heden, eeniglijk deze drie bewijsstukken mede te deelen, terwijl wij, in de archiven van Lokeren, Gent, Dendermonde en Brussel, het volledig dossier van dit rensachtig geding nog niet hebben ontdekt. Kortelings dunken wij die gewaagde stukken in eene mengeling te konnen aanstippen.

EEN DIENST BIJWOONINGSPENNING (MÉREAU) DER KERK VAN ST. LAURENTIUS, TE LOKEREN.

Wanneer men, zes jaar geleden, de ongelukkige (1) hervloering van Lokerens kerk deed, ontdekte een werkman, onder het zitgestoelte der confrerie van St. Laurentius een Looden dienst-bijwooningspenning, metende 5 centimeters middelllijn. Langs de eene zijde bemerkt men

<sup>(1)</sup> Wij moesten zeggen de onverstandige, want men heeft den vloer der kerk 11 eentim. verhoogd, en op die wijze de hoogzaal en den prachtigen kansel doen zinken, al wat hun van de beeldhouwkundige weerde heeft ontnomen. Daarbij heeft insgelijks het schip der kerk zijne geregelde hoogte nog meer verloren, die de bouwmeester haar in 1719, tijdstip harer heropbouwing, had gegeven (zie Boiseries et Sculptures de l'Eglise de St. Laurent, Messager des Sciences bistoriques de Gand, jaar 1854. Bl. 501.

de letters LAUR, langs de andere het teeken SL. Het stuk werd ons aangekocht en wij schonken het aan het museum van den Oudheidskundigen Kring van 't Land van Waas. De penning draagt nº 159 des museums. Sints dit tijdstip hebben wij opzoekingen gedaau, om de bestemming en het doel van deze eonventioneele vertooning van loonbetaling of van aanwezigheidsrecht te ontdekken. Ons eerste meening was dat de méreau voortkwam van het toezicht der vergaderingen, hetzij van de bestuurders der broederschappen, hetzij van de algemeene verplichtende vergaderingen voor al de leden of gildebroeders. Ons juiste rekenschap willende geven van het belang der dienstbijwooningspenningen, hebben wij ons aan 't werk gesteld, om de bewaarplaats der jaarboeken van het Broederschap van St. Laurentius te ontdekken, en na menige voetstappen, (1) zijn wij erin gelukt mededeeling te ontvangen eens registers, die ons het geschiedkundige van dit looden stuk heeft gegeven. Doch alvorens dit onderwerp aan te raken, denken wij wel te doen met een woordje over de aanwezigheidspenningen in 't algemeen te zeggen, inzonderheid daar wij van gevoelen zijn, dat gemelde penning de eerste in zijn slach is, tot hiertoe, in het Land van Waas gevonden.

Het woord méreau, in de gansche uitgestrektheid zijner beteekenis genomen, duidt een slach van penning uit verschillige metalen aan, eene fictieve waarde, een recht verbeeldende, dat in wezenlijke waarde moest uitgekeerd worden, eene soort van ontvangstrecht eener betaling, enz. De aanwezigheids-penningen van dit slach maken eerder de presentie-gelden uit.

Ziehier wat Mr Serrure desaangaande zegt: (Mess. des Arts etc. Gand, jaar 1837, bladz. 467). « Le méreau, s'employait soit comme jeton » de présence, soit comme monnoie fictive, soit comme marque de l'ae- » quittement du prix des marchandises, ou des droits auxquels elles » étaient sujettes, ou enfin comme contremarque » (Zie ook bladz. 466), de echte algemeene bediedenis van het woord Jeton.

Maar het woord méreau, in zijne bijzondere beteekenis genomen,

<sup>(1)</sup> Een beweenlijk feit, ter kerke van Lokeren bestaande, is dat de archiven harer broederschappen bij de hoofdmannen, die nu en dan veranderen, berustende zijn. Men begrijpt hoeveel de kostbare gedenkstukken daardoor verliezen kunnen, dewijl hunne bewaarders al hun historich belang niet begrijpen. Wij vernemen dat deze droeve staat van zaken gaat veranderen: Mr de Deken Cools heeft besloten al de archiven, in eene enkele bewaarplaats, ter dekenij, te vereenigen. In naam der inwoners van Lokeren, danken wij hem over dezen nuttigen maatregel.

en om zoo te zeggen, door alle penningkundigen aanvaard, beteekent insgelijks stukken van verschillige metalen, in de hoofdkerken, de kloosters en kerken gebruikelijk, om de aanwezigheid der kanonikken, kapelanen, zangers, enz. vast te stellen.

De Nouvelle Encyclopédie Théologique, deelmakende van de reusachtige uitgave van den Abt Migne, te Parijs, boekdeel XXXII. bladz. 909, 1852. Zegt : « Mériau, en latin Merellus, Marellus en Merallus. » on désignait sous ce nom les petites pièces ou plaques, constatant » qu'un droit avait été acquitté; la médaille ou autre signe qui per-» mettait de circuler en exemption de droits avec des objets soumis » à l'impôt, les pièces de plomb, de cuivre et d'autres substances, » qui, sans être de véritables monnaies, en tenaient lieu par leurs » usages et en approchaient le plus souvent par leur forme; celles » qui, dans le clergé surtout, témoignaient de l'accomplissement d'un » devoir, de l'assistance à un office ou à une assemblée, et les jetons » Quelque étendue qu'ait été au moyen-âge la simplification du mot » Méreau il serait mieux de réserver aujourd'hui l'emploi et ce terme » pour désigner uniquement les petites pièces ou jetons de présence dont » on s'est servi jusqu'au dernier siècle dans les chapitres et dans quelques » abbayes pour remettre aux membres qui se rendaient soit aux offices, » soit aux assemblées capitulaires. » » Dictionnaire National etc. etc. (Paijs 1865), zegt op het word Méreau » S. M. (du Grec Méros, part, fait de Meiro, partager, distribuer.

» Dictionnaire National etc. etc. (Paijs 1865), zegt op het word Méreau
» S. M. (du Grec Méros, part, fait de Meiro, partager, distribuer.
» Espèce de jeton ou cachet qu'on distribuait aux écclésiastiques ou
» chanoines qui assistaient à l'office ou à quelque délibération. Les
» méreaux servaient ensuite à établir les droits de chacun aux dis» tributions. H. Espèce de cachet chez les protestants, qu'on donnait
» à ceux qui voulaient communier. »

De aanwezigheidspenningen, die wij kerkelijk heeten, hebben geen tot hiertoe gekend bestaan vóór de 16° eeuw (zie Ronyer, Revue Numismatique, jaar 1849).

Deze penningen zijn tot de laatste eeuw in gebruik gebleven, getuige daarvan, behalve de meening der schrijvers, het geschiedkundige van dengene, waarvan wij gewagen.

De aanwezigheidspenningen van Lokeren zijn ingevoerd geworden voor de zangers en andere kerkmuzikanten, ten einde hunne tegenwoordigheid in de diensten, welke de confierie van St. Laurentius deed verrichten, te bestatigen. In den beginne wierden deze diensten jaarlijks, en bij overeenkomst, betaald; maar men wierd gewaar, dat somnige muzikanten zich van hannen post verwijderd hielden. Van daar het gedacht deze maar te betalen voor zoo veel zij tegenwoordig zouden geweest zijn, en gevolgendlijk het invoeren van presentiepenningen. Zie hier over het stellig bewijs.

## Rekening 1729 — 1730.

## Rekening 1750 — 1751.

» Ten lesten, noch betaelt aen Adriaen Van de Vyver, ende consor» ten voor by hun gesonghen t'hebben int musick de Misse des Wons» daglis met de twee octaven ende derden dagli van jder hooglityt,
» den organist daer oock onder begrepen, alle welcke diensten com» men te dragen volgens t'accort, met hun gemackt, tot eene somme
» van acht ponden ses schellingen en acht g<sup>r</sup> t'jaers; dan, alsoo datter
» dickmaels 2 à 3 van de musicanten hun hebben geapsenteert, waer
» door het musick niet behoorlick en is gedaen geworden, ende dat
» Jacobus Poppe in dry a vier maenden niet en heeft gecompareert, dan
» in het leste, soo dient hier geresolveert, wat voor betalinge hier over
» dient gedaen te worden.

Jammer is het dat de resolutie-Boeken der confrerie of broederschap niet meer bestaan om den inhoud dezer beslissing te kunnen aantee-kenen. Deze moet echter genomen geweest zijn, aangezien het rekenings boek, in anderen inkt, bijbrengt: dus de selv somme van L. 8-6-8.

De Rekeningen van 1751 à 1752 — 1752 à 1755 en 1755 à 1754, melden nog de betaling der muzikanten volgens overeenkomst ofte accort.

Maar de rekening van 1754 à 1755, vernietigt het accord, en bevestigt ons gezegde nopens het invoeren der looden dienstbijwooningspenningen, voor wat de muzikanten raakt.

« Item betaelt aen Adrian Van de Vyver ende consorten voor het » doen van Musieck in de diensten deser Gulde volgens specificatie van

- - Rekening . . . 1776 à 1777.
- « Betaelt aen de Musecanten, met het intrecken van hunne Looden, » t'saemen de somme van, L. 13-3-3.

## HEERLIJKHEID VAN BOXELAERE.

#### BINNEN LOKEREN.

De stad Lokeren is verdeeld in elf wijken, waaronder degene van Boxelaere eenen bijzonderen rang bekleedt.

Zonder van deze wijken te gewagen, spreekt Mr Van den Bogaerde van eene andere verdeeling van Lokeren, en zegt, na van de Heerlijkheid van Beveren, binnen Lokeren gesproken te hebben, nog het volgende: « Voorders bestonden in het Lokersche gebied nog onderscheidene insluitingen en spletten. » Zoo somt hij er dertien op, (1) waaronder zich degene van Boxelaere bevindt.

« Boxelaere, » zegt de schrijver, « had grondregt, mannen, enz., penning en kapuinregten, en zij behoorde aan den heer advokaat Veltgang. Zij releveerde van het kasteel van Kortrijk. »

Het is jammer, dat Mr Van den Bogaerde zich met een en zoo voorts heeft te vrede gehonden, en de dagteekening van 't bezit des rechtgebieds van Boxelaere door Mr Veltgang niet opgeeft. Sints lang houden wij ons onledig met aanteekeningen over de heerlijkheid Boxelaere; maar men zal licht begrijpen dat ons opzoekingen in Lokerens archiven moeten wijken voor de op ons genomen verplichting tot het opmaken van eenen inventaris, betrekkelijk zeer rijke archiven. Als inleiding op ons werk over Boxelaere, deelen wij hier eene opsomming der grondeigendommen dezer heerlijkheid mede. Dit document zal het vermogen des Heeren van Boxelaere, ten minste in 1700, in gansch zijn belang, doen kennen.

Ich Reynerius Michael Van Ackere, filins Petrus Heere van Bocxelaere; erfachtich schauttet van Lokeren en Dackenam, bekenne dat

<sup>(1)</sup> Ziehier de overige: Drij Koningen Mousenacker, Cockelberg, 'S Gravenstelle, St. Baefs, De Ridderlycke Maeltydt, De Poorte en Almoessyne van Baudeloo, Nieuwenbossehe, Roosenberg, Borsele, Destralie, t'Hof ter Meerschen en ten Hoecke. Deze insluitingen en spletten zullen wij beurtelings onderzoeken.

ik handende ben een Leen in manschepe van syne Coninclye Mat van Spaignen, als Graue van Vlaenderen, resorterende ten synen houe van Waes, my competerende by verdeelle ende vuytgroottinghe jegens de Heer Adrianus Cheldolf fg. De Heer Reynier in syn leúen heere van Bocxelaere en Erfachtich schautteet van t'voorn Lokeren en Dackenam, mynen oom maternel, gevolgentlyk als hoor vnicq van Joe Anna Gheldolf fja De Heer Reynier myne moeder, breeder by de passeringhe voor stadthauder sGravemannen ende schepenen van t'voorn Lokeren ende Dacknam gedaen, ende geregistreert, t'selúe leen wesende t'voorn sdhauttetdom van Prochien van Lokeren ende Dacknam, ende welcke voors: twee prochien... den voors : schanttetdom toebehooren t'gherechte derdendeel van allen boeten ende forlaicten die inde voors : twee prochien vallen, alsoo verre dat den Heere Hoochbaillin van Waes ofte synen stedehauder eenighe compositie maecken van eenige boeten ofte forfaicten ende dede de voors, compositie my als erfachtich ofte mynen stedehauder niet en genoechden, ende ick of mynen stedehauder lieuer hadden weth ofte vonnisse te nemen van mynen derden deele, dan de compositie die den Heere Hoochbaillin van Waes gemaeck saude hebben, te aenveerden, den voors : heer Hoochbaillin van Waes, is gehauden, my ofte mynen stedehauder, wetten en vonnissen te doene van mynen derde deelen, ende my dat te voren te bedingen, sonder mynen cost. Item voorts, soo behoort ten voors : schauttetdome geheel, alleen de boeten die vallen van Baleucken, straten en watergangen in de voors, twee prochien, ende de watergangen, straeten ofte bateleucken ben ick ofte mynen stedehander wettelyck schuldich te beleeden, met schepenen, in de wiens schependome de voors. : watergangen ende straten ofte ballúcken, gestaen ofte gelegen syn, het sy met schepenen van Lokeren, olte met schepenen van Dacknam, naer recht costume en vsantie van Lande; Item voorts, behooren ten voors : schauttetdome alleen, alle de boeten op ofte aen de Herbrugghe ende Dam, der voors Herbrugghe toebehoorende, ende de voors : Herbrugghe ende Dam, ben ick ofte mynen stehauder schuldich wettelyek te berechten ende beleeden met schepenen van Lokeren; Item voort behoort den voors. schauttetdome binnen de voors : twee prochien, de wettelyekheden te doene ofte doen doene met schepenen voort onterfuen en erfuen geheel; Item, soo behoort den voors, schauttetdomme, alleene alle de coopen die in de voors, twee Prochien vallen te weten van erfúen die men haut van Graue ander erfuen, die men vercoopt, van Hondert ponden de sesse van dat de voorn : erfue gelt, ende van nieuwer erfuen die men vercoopt twyvandegen cheyns ende dat alsoo dickwils ende menich werfuen als men vercoopt, ofte verandert by vonisse; Item voorts, soo behoort ten voors, schauttetdome, alleene, in de Prochien van Lokeren en Dackenam, marckgelt van allen huvsen die men in de voors: Prochien van Lokeren en Dackenam vercoopt ende vuyttevoert, te weten van hondert ponden de sesse van dat de voors : huysen gelden; Item voorts, soo behoort ten voors : schauttetdome, alleene, in de prochien van Lokoren en Dackenam de Praiterynen ende Schutteryen, en dat daertoe behoort; Item voort soo behoort ten voors : schanttetdome, een swatgars te mayen alle jaere eens, door alle derlieden meerschen, het sy erfue ofte leen, die ligghen neffens de reuiere van Durme ouer de selue syde van reúiere van Durme daer de kercke van Lokeren op staet, beginnende te Dackenam, daer de brugghe placht te staene aen tveer te Jan nefs en deurgaen ende streckende totter prochie van Zele geheeten Lokerbeke, Item behoort voorts myn voors: schauttetdome drye mannen die van my hauden in leen elek eene Menerne, te weten de Meyerye van Waesmunstere, de Meyereye van Lokeren en d'andere van Everzeele, beede staende ten vullen coope, en dit myn voors : leen staet t'eenen vollen coope ende camerlinck gelde, ter trauwe en waerheden myns gedúchten heer den Graúe van Vlaenderen, voort, aen alsulcken rechten ende diensten als myn hnysgenoten kennen, my daer afstaende onbegrepen ende in mynen goeden rechten jeghens den Graue ofte syne stadthauders ofte meerder ofte minder is dan ick ouergheue, ende al ditte ter correctie van syn mannen wiens huysgenoot ick ben, in kennisse der waertheyt soo hebbe ick dit myn denombrement onderteekent en gesegelt.

Actum den xvj<sup>en</sup> septembris seúenthien hondert (signé) R M. Van Ackere 1700.

Ick onderteeckent officier van de Prochie ende Heert van Berlaere verclaere ende relatere midts desen een ghet denombrement als hier vooren is staende onderteekent ende gheseghelt op parckemmyn gheschreuen, hedent ghelenert hebben ten huyse van den Heer Baron Boenem als Hoochbailliu van den Lande van Waes, in handen van synen knecht die déclarerende syn meester int Landt huys te wesen binnen St. Nicolaes het self denombrement ghesloten in een couverte naer dien den inhauden van diere in myn presentie jeghens het voorenstaende gecollationneert was.

Actum den xxxj 8bre 1700.

Toorconden Adr De Sadeleer.

II. RAEPSAET.

(Wordt voortgezet).

## GESCHIEDKUNDIGE MENGELINGEN

DOOR

#### A. DE MAERE-LIMNANDER.

# OUD VLAAMSCHE LEENEN,

GELEGEN BINNEN DEN LANDE VAN WAES.

(VERYOLG) van Jol. 88

200. - BASEL.

De Denys Royman filz bastart de Cornille pour le relief dun fief q. led. Cornille tenoit en son vivant dud. Sgr. Roy de sa court de Waes gisant en la p.oisse de Baerzele conten. viij mesures lxxv verghes de terre donne aud. Denys p. son dit feu père. Pour ce icy pour le relief dud. fief c s.

Aº 1518.

### 201. - ST. NICOLAS.

De Jehan van Havere pour le relief dune rente heritable de douze liv's par an rachat du den.r xxiiij achete sur le fief q. Mer Gill. de Hont tient du Roy gis. en la ploisse de Saint Nicolas grand xij mesures de terre ou environ. Pour ce icy

Aº 1518.

## 202. - VRACENE.

De Jehan Sgr de Grisperre lequel pour subvenir a aucuns ses urgens affaires a vendu douze livres gros monn, de flandres de rente heritable p. an rachat du denier xvj. Icelle assignee et ypothequee sur une rente heritable de vingt desd. livres gros assignee et infeodee sur un sien fief c.ten. deux cens soixante trois mesures de terre ou environ gis. au Pays de Waes tenu et monvant du Roy ntre Sgr. de sa court et vierschae' de Vracene.

Pour ce icy pour le x° denier ijexxx l viij s. P. Dud. Sgr de Grisperre pour le relief dud. lief x l p. A° 4518.

#### 203. - TAMISE.

De Jehan van Heemstede pot le relief dun fief que son pere tenoit en son vivant dud. Sgr. Roy qui est une rente de xxiiij l gros ypothequee sur le fief et Seigrie de Coudenburch gis. es paroisses de Thamise, Thielrode, Baerzele, Locke'n et Sinay a lui escheu par le trespas de sond. feu pere. Icy

A° 4518.

### 204. - BASEL.

De Josse Gneysens filz de Jenan por le relief dun fief q. son pere Jenan tenoit en son vivant dud. Roy de sa court de Waes gis. en la p.oisse de Baerzele c.ten. xviij bonniers de terre on environ succede aud Josse p. le trespas de sond. pere x 1.

Aº 1518.

## 205. - BASEL.

Dudit Josse pour le relief dun autre fief q. son dit fen pere tenoit en son vivant dudit Sgr Roy de sad. court de Waes gis. en la dete ploisse de Baerzele cont. viij bonniers de terre ou environ a lui succede ce dessus.

Aº 1518.

### 206. - KEMSEKE.

De Jehan de Paeystere pot le relief dun fief q. Lauwereyns de Groote son oncle tenoit en son vivant dud. Sgr. Roy de sa d.te

court de Waes gis. en la p.oisse et vierschae' de Kemseke cont. vj bonniers de terre on environ aput succede aud. Jenan p. le trespas dicelluy Lauwereyns. x 1 p.

Aº 1518.

#### 207. - KEMSEKE.

De luy por le relief dun autre fief que led. Lauwereys de Groote tenoit en son vivant dud. Seign. Roy de la d.te court de Waes gis. en la dite vierschaere de Kemseke conten. xxij bonniers de terre ou environ apnt. a lui succede.

Pour ce icy Aº 4548.

x 1.

#### 208. - HAESDONCK.

De Bouwen van der Gouwen (Vergauwen) au nom des hoirs de Michiel de Bock pour le relief dun lief que led. Michiel tenoit en son vivant dud. Sgr. Roy de sa d.te court de Waes gis. en la p.oisse de Haesdonck conten. viij bonniers de terre ou environ lequel lief est tenu de la vierschae' de Haesdonck aprit succede p. le trespas dud. Michiel. Icy x | p.

Aº 4518.

## 209. - HAESDONCK.

DE JACOB DE WRÉE dit Nouts por le relief dun fief q. Damoiselle JAQUEMINE DE VEURHOUTE tenoit en son vivant dud. Sgr Roy de sa court de Waeze gis. en la ploisse de Haesdonek grant vj mes. de terre ou environ lequel lief est tenu de la vierschaere dud. Haesdonek.

Receu x 1.

Aº 1518.

#### 210. - BASEL.

De Messe Simon van Scoone (van Schoonen) pour le relief dun fiel q. messe Jenan van Hesbrouck tenoit en son vivant dud. Sgr. Roy de sa court de Waeze gisant en la ploisse de Baerzele content v bonniers de terre ou environ lequel fief est tenu de la vierschae' de Baerzele apnt succède aud. Messe Simon.

Receu x l.

Aº 1518.

## 211. - THIELRODE.

De Jehan Wyts watergrave de Flandres au nom de Monsgr. de Chievres chir de lordre de la thoison dor pour le relief du fief terre et Seigrie nome Couderburch gisant es paroisses de *Thamise*, *Thielrode*, *Baerzele*, *Lockere et Sinay*. Icelluy fief vendu aud. Sgr de Chievres p. achat fait contre Jehan de Hemstede lequel fief est tenu de la vierschae' de *Thielrode*.

Receu x 1. Aº 4518.

#### 212. - THIELRODE.

Dudit Jehan Wyts watergrave de Flandres pour et au nom dud. Sgr. DE CHEVRES pour le relief dun autre fief conten. xxiiij l. de gros monn de flandres de rente heritable assignee et enfeodee sur lavant dit fief terre et Seigne de Conderbourch a lui advenu par achat come devant est dit

Receu x 1 p. A° 1518.

#### 213. -- MELSELE.

De Kathelyne Allissens feme de Pie' Veyke (Voycke) le relief dun fief q. maiste' Wulfaert de Rovere pbr tenoit en son vivant dud Roy de sa dite court de Waes gis. en la ploiche et vierschaere de Melsene conten. vexxxvij verghes de terre ou environ a pnt succede audi Kathelyne

Receu x 1 p. Λ° 4519

### 214. - HAESDONCK.

De Messe Lievin Hauwels (Hauweel) ptre pour le relief dun fief q. Joos de Beul tenoit en son vivant dud. Roy de sa court de Waes gis. en la paroiche de Haesdonck conten. xl bonniers de t're ou environ succede aud. Sgr. par le t'spas dud. Joos son cousin xl p. A° 4519.

#### 215. - HAESDONCK.

De Jehan van Mengersfruyt filz de Messe Joosse pour le relief dun fief

que son pere tenoit en son vivant dud. Sgr Roy de sa court de Waes gis. en la paroiche de *Haesdonck* et en la paroiche de *Vracene* succede aud. Jenan par le trespas de sond. pere. x l.

Aº 1519.

#### 216. - THIELRODE.

De Monsgr le marquis d'Arscot Sgr de Chievres la some de quinze cens quarante livres p.is. monn.de flandres quil devoit au Roy notre seigr. a cause de lachat par lui fait aux heritiers de Messe Roland le Fevre Sgr de Thamise du fief de Couderbourg et dune rente de xxiiij l gros chun an, inféodee aud. fief gis. es paroisses de Thamise, Thielrode, Baerzele, Lockere et Sinay tenu du Roy ntre Seigr. a cause de la dte seigrie de Thielrode porte led. achat selon la prisee por ce faicte a sept mil livres franc argent.

Por ce icy la d.te some de

xve xll.p.

Aº 1519.

#### 217. - WAESMUNSTER.

De Dorothea Scoutheetens (de Schoutheete) pour le relief du fief que Floreyrs Scouteeters son pere en son vivant tenoit de lempereur de sa court de Waes gis. en la ploiche de Waesmunst. a savoir soixante bonniers de terre et prez lequel fief est tenu de la vierscare de Waesmunst. aprit succéde a la dite Dorothea et releve par elle par adveu et présence de Pierre son frere.

Receu

x 1 p.

Aº 1520.

#### 218. - WAESMUNSTER.

La dicte Dorothea pour le relief dung aultre fief que led. Floreins tenoit en son vivant dud. empereur de la d.te court en la d.te p.oiche a savoir vi bonniers de terre aprit succedez a la d. Dorothea come dessus.

Receu

x 1.

Aº 1520.

#### 219. - WAESMUNSTER.

La dicte Dorothea pour le relief dung fief que led. Florens tenoit en son vivant dud. empereur de lad. court de Waes en la dicte p.oiche a savoir trente ou trente cinq bonniers de terre et aussy une dixme de huit ou dix muys de segle aprit succede a lad. Dorothex come dessus.

Recen

x 1.

Aº 1520.

## 220. - SINAY.

De Jehan de Cleemputte pour le relief du fief que Geille de Cleemputte son pere tenoit en son vivant de lempereur de sa court de Waes gisant en la poiche de Sinay appellee la court de Cooleghem tenue de la vierscare de Sinay aprit succède aud. Jehan Cleemputte.

Receu

 $\times$  1

Aº 1520.

### 221. - HAESDONCK.

De Nicolas de Dier pour le relief dun fief que tenoit Jacques de Wre (de Wrée) et sont vi mesures de terre gisans en la ploiche de Haesdonck lequel fief vendu aud. Nicolas par achat faiet contre led. Jacques de Wre come il appt par larticle ensuivt etc.

Recen

x 1.

Aº 1520.

#### 222. — SINAY.

De Jenan van Gavere fils de Gilles pour le relief d'un fief que led. Gilles tenoit en son vivant dind. Sgr empereur de sa court de Waes gis, en la ploisse de Sinay conten, deux bonniers de terre ou environ succede aud. Jenan.

Receu

х 1 р.

Aº 4521.

## 225. - BASEL.

De Pierre van Schoonen po<sup>t</sup> le relief dun lief que tenoit en son vivant S<sup>t</sup> Simon van Schoonen frere dud. Pierre dud. Sgr Empereur de sa court de Waes gis. en la p.oiche de Basele conten. cincq bonniers de t're ou environ succede aud. Pierre.

Icy

x 1.

Aº 1521.

### 224. - ST. NICOLAS.

De Arnould Storm pour le relief dun fief q, tenoit en son vivant Michiel Storm son ple dud. Sgr. Empereur de sa dite court de Waes gis, en la ploiche de St. Niel.: conten une rente de xl rasieres de soille et deux rasie's davaine mesures de Gant et encores xiiij des plis, rente ou environ succedee and. Arnoult. Icy x l. A° 1521.

### 225. - ST. NICOLAS.

De Gilles de Baenst filz de Jenan pour le relief dun fief q. sa mere tenoit en son vivant dud. Sgr Empereur de sa court de Waes gis. en la parroisse de St. Nicolaes conten deux bonniers de terre ou environ aput succede aud. Gilles. Icy

x 1 p.

A° 4521.

#### 226. - MELSELE.

De Mer Joos Triest filz de Joosse pour le relief dun fief que son pere tenoit en son vivant dud. Sgr Empereur de sa court de Waes gis. en la paroisse de *Melsele* conten. quatre mesures de terre et xxvi s. paris. de rente ou environ succede aud. mer Joos. Icy x 1 p. A° 1521.

#### 227. - BASEL.

De Gilles van den Berghe pour le relief dun fief q. tenoit en son vivant la vefve de Cornilles Roman dud Sgr. Emp. de sa dite court de Waes gis. en la parroisse de Basele conten. deux mesures lxxv verghes de terre ou environ. Icy

A° 1521.

### 228. - MELSELE.

De Me Jehan de Grutere (de Gruutere) pour le relief dun fief q. messe Baudun son frère tenoit en son vivant dud. Sgr. Empereur de sa court de Waes gisant en la parroisse de Melsele cont. trois bonniers de terre ou environ succede aud me Jehan. Icy receu x 1. Ao 1521.

## 229. - MELSELE.

Dud M° Jehan pour le relief dun aultre fief q. led. Messe Battern tenoit en son vivant dud. Sgr. Empereur gisant en la d.te parroisse a savoir dix bonniers de t're ou environ succede aud. M° Jehan. Icy receu x 1.

A° 1521.

## 230. - THIELRODE.

De Monsgr. Pue de Crov marquis d'Arschot por le relief dun fief de Monsgr. de Chievres marquis darschot q. tenoit en son vivant dud. Sgr Empereur de sa court de Waes gis. es parroisses te Thielrode, Basele, Elversele, Haesdonck, Sinay et Loke'n a savoir la Seignourie de Cauderborch lequel fief est tenu de la vierschae' de Thielrode apnt succede aud.

x 1.

Aº 1321.

### 231. - THIELRODE.

Dud. Monsgr. Pue de Croy pour le relief dun fief q. led. Sgr de Chièvres tenoit en son vivant dud. Sgr. Empereur une rente de xxiij l de gros ypothéquée sur led. fief et Seignourie du Cauderborch gisant come dessus. a put succede x l. A° 1521.

## 232. - MELSELE.

De Rolland van Provin pour le relief dun fief q. Adolf van Provin son pere tenoit en son vivant dud. Sgr. Empereur de sa court de Waes gisant en la p.oisse de Melsele a savoir xviij bonniers de terre et une court des homes de fiefz et ix s. p.is. en rentes heritables a put succede aud. Rolland. Recen x l. A° 1521.

## 233. - BASEL.

De Franchoys van Pottelsberghe filz de Messe Liévin pour le relief dun fief nome le fief de Wissenkerke qui p. devant a este deux fiefz tenn dud. Sgr. Empereur de sa court de Waes nomez Wissenkerke et la court a Dorent puis nague's raiunys p. deux lre's paten. donn. dud. Sgr. Empereur en ung avecq ung aultre sief nome la court a Bays gisant en la p.oisse de Haesdonck et les ant's deux siefz en la p.oisse de Barsele et en oultre avecq la recepte.... dud. Sgr Emper. du Pays de Waes et de Bevers et nome Wissenkerke donne aud. Franchovs et lui est adherite p. led. messe Lievin et dame Lievine van Steell. (van Steelant) son epeuse p.e et m.e dud. Franchovs. Pour lequel a este receu p. ce bailly double relief

A° 1521.

## 234. - LOKEREN.

De Daniel de Quade bail et mary de.... Roms, fa Jans pour le relief dun fief escheu a sa d.te fenie par le trespas de Jehan Rooms gis. en la parroisse de Locke'n conten. treize mesures de t're ou environ tenu de lempereur nre sgr de sa court de Waes pour ce icy pour led. relief x 1 p.

Aº 1525.

## 235. - MELSELE.

De Maistre Jacques Lauweryn bail et mary de Damois Anne Hanneton pour le relief dun fief succede a la d.te demoiselle p. le trespas de Messe Philpe Hanneton en son vivant chir et audiencier son pere gisant en la p.oisse de Melsele conten. douze bonniers de terre ou environ, tenu de lempereur nre seigr, de sa d.te court de Waes. Pour ce icy

Aº 1525.

### 236. - THIELRODE.

De Jacques Raes pour le relief dung fief aud. Jacques succede par le trespas de Jacques Raes son pere tenu de nre d. Sgr lemper. de sa d.te court de Waes en la parroisse de *Thilrode* conten. une mesure de t're ou environ. Pour ce icy

Aº 1525.

### 237. - WAESMUNSTER.

De Marco van Labe pour le relief dun fief a lui succede par le tres-

58.

pas de Luc Van Lare son fre tenu de lempereur de sa d.te court de Waes gisant en la vierscare de Waesmunst. conten. ix bonniers demy de t're ou environ. Pour ce icy x 1.

Aº 1525.

## 238. - WAESMUNSTER.

Dudit Marco van Lare pour le relief dun autre fief a lui succede par le trespas de sond, fre tenu come dessus gisant en la d.te vierschaere de Waesmonstre cont, ung bonn, de terre ou environ. Icy x 1. A° 1525.

#### 239. - SINAY.

De Gheeraert Bauwers pour le relief dun sief a lui succede par le trespas de Anna Samans (Zaman) sa mere tenu dud. sgr. nre empereur de sa d.te court de Waes gis. en la vierschae' de Sinay conten. ung bonnier de terre ou environ. A ceste cause icy pour le relief x l. A° 1525.

#### 240. - BASEL.

De Pietre van Royen bail et mary de Katheline 's Beuckels (Beuckel) pour le relief dun fief succède a lad. Katherine p. le t'spas de Jan de Bueckele son pere led. fief tenu de lempereur de sa d.te court de Waes, gis. en la p.oisse de Baerzele conten. xxxv bonniers demy de terre ou environ nome le fief ter Elst auquel app.tiennent chun an de rente justiciable xxiiij mesures de Bled et xl s. en argent que doibvent plusieurs tenans.

Pour ce icy pour led. relief Ao 1523.

x 1.

#### 241. - BASEL.

Dicellui Pietre van Roven bail et mary come dessus pour le relief dun aultre fief aussi succed. a sa d.te feme p. le t'spas de son dit pere, tenu et gisant come dess. conten. douze bonniers de terre ou environ.

Pour ce icy pour le relief

x 1.

Aº 1525.

### 242. - BASEL.

De maistre Nicaise Sa'maert pour le relief dun fief a lui succede

et escheu p. le trespas de Jehan van der Valleyen (de la Vallée), tenu de lempereur de sa dicte court de Waes, gisant en la parroisse de Barsele, Rupelmonde et Dacknam conten. xxvij mesures de terre.

Pour ce icy pour ledit relief
Ao 1523.

x l

### 243. - ST. NICOLAS.

De Josse Born pour le relief dun fief a lui escheu par le trespas de Jehan Born son pere gisant en la parroisse de Saint-Nicolay conten. quatre bonniers de terre ou environ tenu de lemp nre Sgr. de sa dicte court de Waes. Pour ce icy receu x l. A° 1525.

#### 244. - VRACENE.

De Jan Sanders por le dixme denier de lachat par lui fait a Joosse de Crunngnen escuier sgr de Veurhoute dun plain fief gis. en la ploisse de Vracene conpren'ant en sept sacqs de bled ou environ nome Schultcooren et vi s. p. chins aude penninckrente. Auquel fief y peult avoir ung bailly et douze homes tenu de lemp notre Sgr, de sa dicte court de Waes. la dite vente faicte moyenn. certain denier a Dieu et carite. Et pour le principal et gros du marchie la some de xxxij l gr. monn de flandres. Chacun portant sa charge.

Pour ce icy pour le xe denier xxviij l. viij s. Dud. Jehan Sanders pour le relief dud. fief x l. Ae 1525.

## 245. - MELSELE.

De Jehan Baselis pour le dix<sup>me</sup> denier de la vente p. lui faicte a Bauwin van d. Gauwen (Vergauwen) de la some de trente solz de groz qui font xviij l p.is monn de flandres de rente heritié. p. an au rachat du denier seize a icelle ypothequeer sur un sien fief gisant en la parroisse de Melsele conten. cincq mesures de t're ou environ tenu de lempereur de sa d.te court de Waes.

Pour ce icy xxiii l xvi s. Dud. Bauwin vand. Gauwen po $^{r}$  le relief x l.  $\Lambda^{\circ}$  1525.

### 246. - THIELRODE.

De Jenan van Leeuwen filz de Gilles pour le relief dun fief a lui succede p. le t'spas dud. Gilles son pere gis. en la ploisse de Tilroode; conten. ix bonniers de terre ou environ tenu come dess.

Icv por le d. relief Aº 1523.

x 1.

## 247. - BASEL.

De Jehan van Steeland pour le relief dun fief a lui succede par le trespas de Jenan van Steeland son pere gisant en la parroisse de Baerzele conten. quarante trois bonniers de terre ou environ tenu de lemp<sup>r</sup> come dess.

lev pour ledit relief

x 1.

A° 4523.

## 248. - SINAY.

Dud. Jenan van Steeland pour le relief dun autre fief a lui succede p. le t'spas de son d. pere gisant en la paroisse de Sinay conten. deux bonniers de terre ou environ tenu dud. Sgr. Empereur de sa d.te court de Waes.

Icv receu

x 1.

A. 1525.

### 249. - MELSELE.

De lui pour le relief dun fief a lui succede par le trespas de Kathe-LINE VAND. EECKEN sa mere gisant en la parroisse de Melsene (Melsele) conten, cincq bonniers de terre ou environ tenu de limpérialle maiesté de sad. court de Waes.

Pour ce icy pour le relief

x 1.

Aº 1523.

## 250. — KEMSEKE.

De jonchee' Joosse van Crun'gne (de Cruyninghe) pour le dixme denier de la vente par lui faicte a Adriaen van Heurne de la some de deux liv's de gros monn, de flandres de rente heritie' p. an au denier seize portant en principal la some de xxxij l gr. la d.te rente vpothequee et assize sur ung sien fief gisant en la parroisse de Kemseke nome la seigne de Vuerhoute tenu de la d.te imperialle maiesté a cause de sa d.te court de Waes.

Pour ce icy

xxxviij l viij s.

Dud. Adriaen van Heurne pour le relief Aº 4525.

x 1.

### 251. - MELSELE.

De Jehan van Scaverbeke (van Schaeverbeke) le josne, filz aisne de Jenan, pour le relief dun fief a lui donne par ledit Jenan son pere gisant en la p.oisse de Melsene conten. sept bonniers de t're ou environ tenu de lempereur de sa d. court de Waes. Pour ce icy por le x 1. d. relief

Aº 1523.

## 252. - ST. NICOLAS.

De JACOB DE BUEL pour le relief dun fief a lui succede p. le trespas de Pierre de Buel son pere, gisant en la ploisse de Saint Nicolay conten. douze bonniers de t're ou environ tenu de lempereur come devant. Pour ce pour le d. relief Aº 1523.

### 255. - SINAY.

De maistre Jenan Heindrick pour le relief dun sief a lui succede par la mort de Margriete van Exaerde sa grant mere tenu dud. Sgr. Empereur de sa d.te court de Waes gis. en la p.oisse de Sinay conteu. xij bonniers de t're ou environ.

Pour ce icy pour le relief Aº 1523.

x 1.

## 254. - SINAY.

Dud. Me Jehan Heind pour le relief dun autre sief a lui escheu p. le t'spas de sa d.te grant mere tenu come dess. gis. en la vierschae' de Sinay conten. dix bonniers et cent verghes de terre ou environ. x l. Pour ce icy pour le relief

Aº 1525.

#### 255. - BASEL.

De Gilles Roeman (Rooman) pour le relief dun fief a lui succede

par le trespas de Denys Roeman son pere tenu de lemper, de sa dite court de Waes gisant en la vierschae' de Baerzele conten, viij mesures lxxv verghes de t're ou environ. Pour ce icy x 1.

A° 4525.

### 256. - VRACENE.

De Jehan van Mengerfruyt escuier pour le dixme denier de la vente p. lui faicte a Jehan Volckeryck de la some de trois livres de gros de rente heritable au denier seize. Icelle rente ypothequie sur une disme a lui app.tenant quil tient en homaige de lempereur de sa d.te court de Waes valissant par an cincq livres de gros scituee en la parroisse de Vracene.

A ceste cause icy por le dix<sup>me</sup> denier Ao 1525.

x 1.

### 257. - LOKEREN.

De Gweyn Slock pour le relief dun lief a lui succede par le t'spas de Lievine van d. Velde sa mere, gisant en la vierschae' de Locke'n conten. dix bonniers de t're ou environ ten. dud. Sgr. Empereur de sa court de Waes.

Icy pour le d. relief A° 1525.

x l.

### 258. — LOKEREN.

Du Gweyn Slock pour le relief dun autre sief gisant au d. Locke'n et Elsele (1) conten. deux bonniers de t're ou environ, tenu come desset a lui succede p. le t'spas de sa d.te mere.

Pour ce icy A° 1523.

x l.

## 259. — BASEL.

De reverand pere en Dieu Marcus abbé de Saint Bernard en Brabant pour le relief dune pescherie gisant en la ploisse de Barsele nome la Schelt tenue en homaige de lemper de sa dite court de Waes succedee a la dite abbeye par le trespas de Pierre abbe precedent.

Pour ce icy pour led. reliel

x 1.

A° 1525.

<sup>(</sup>t) Probablement Elversele.

#### 260. - KEMSEKE.

De Clays de Ke'mere pour lachat par lui fait à Bertelmeeus van Wette (Wetteren?) d'un fief gisant en la ploisse de Kemseke contuiteux mesures de t're ou environ tenu de lemper nire Sgr de sa court de Waes; lad, vente faicte moyenn, certain denier a Dieu et carité. Et pour le principal du marchie la some de soixante livres paris, francq argent come plus a plain appert par lires doctroy du conseil en flandres. Pour ce icy

Aº 1525.

### 261. - BASEL.

De Remacle van Scoenen (van Schoonen) pot le relief dun fief a lui succede p. le t'spas de Pieter van Scoonen son pere tenu de ure Sgrlempet de sa court de Waes gis. en la vierschae' de Baerzelle.

Por ce icy por led. relief Ao 1524.

x 1.

262. - ST. NICOLAS.

De Jehan de Buel po<sup>r</sup> le relief dun fief a lui succede p. le trespas de Pierre de Buel son pere tenu de lempe<sup>r</sup> de sa d.te court de Waes gis. en la p.oisse de St. Nicolay. Icy po<sup>r</sup> led. relief x l. A° 1524.

#### 263. - THIELRODE.

De Monsieur de Lyckercke (de Liedekercke) escuier pour le dix<sup>me</sup> dr. de lachat par luy faict dune rente heritable de trente six livres de gros moun de flandres par an qui est fief que Adrien Villain (Vilain) Sgr de Rassenghien, avoit nagueres vendu a madame la marquise d'Arschot et p. lui reprins a tiltre de propriete. Icelle rente assignee et ypothequee sur la terre et Seignourie de Couwerburch tenu de la court de Waes a cause de la vierscae' de Thielrode, mont. led. achat a ixe iiijx l gros franc argent.

Pour ce icy pour le xe denier Ao 1524.

xije iiij<sup>xx</sup> xiij 1 xij s.

#### 264. - LOKEREN.

De Charles van Ydechem (d'Yedeghem) pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Estienne van Ydechem son pere tenn de

lempe<sup>r</sup> nre. Sgr. de sa court de Waze gisant en la vierschae' de *Lo-keren* conten xij l p. de rente heritable par an. Pour ce icy x l. A° 4526.

#### 265. - WAESMUNSTER.

De Franchoys de Mil pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Lievin de Mil son pere tenu de lemper nre. Sgr. de sa court de Waze gisant en la vierscare de Waesmunstre c.tenant xxi bonniers de terre. Pour ce icy x 1.

A° 4526.

## 266. - THIELRODE.

De Baudewin de Saman (Zaman) fs Pieters pour le relief dung fiel a lui succede par le trespas de sa mere tenu de lemper nre. Seigr. de sa court de Waze et est la meyerie de la vierschaere de Thielroode avecques les droiz proffiz et emoluments y appartenant.

Pour ce icy x 1. A° 4526.

#### 267. - RUPELMONDE.

De Maistre Lievin Aelgoet pour le relief dung fief a lui succede par le trespas de Jehan Aelgoet son pere tenn de l'empereur de sa court de Waze gisant en la ploiche de Ruplemonde content cincq bonniers ou environ. Pour ce icy

X 1.

A° 4526.

1020.

### 268. - BASEL.

De Jehan de Langhe bail et mary de Ysabeau Smets (de Smet) pour le relief dung fief escheu a sa d.te fem'e par le trespas de Johanne Everwyns, tenu de lempe<sup>r</sup> de sa court de Waze gisant en la vierschare de Baerzele contenant deux livres de gros rente heritable ypothequee sur le fief de maist' Jehan van der mere.

Pour ce icy x 1.  $\Lambda^{\circ}$  1526.

## 269. — BASEL.

De Joosse Vydt pour le relief dung sief a luy succede par le trespas de Jenan Vydt son fre' de lempe' de sa court de Wase gis. en la vierschare de Baersele, contenans xiiij bonniers de terre on environ.

Pour ce icy

x 1.

A° 4526.

#### 270. - MELSELE.

De Adolf van Eetvelde (van den Heetvelde) tuteur de la fille de Jenan van Ranst pour le relief dung fief a elle succede par le trespas dud. Jenan van Ranst son pere, tenu de lempe<sup>r</sup> nre Sgr. gisant en la vierschae' de Melsele conten. xx bonniers de terre ou environ.

Po<sup>r</sup> ce icy

x l.

A° 4526.

### 271. - MELSELE.

De Jenan Luucx (Luyckx) F<sup>3</sup> Nicolay pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de Nicolay Luucx son pere, tenu de lemper nre. Sgr. de sa court de Waze gisant en la vierschaere de Melsele, conten. xiiij bonniers ou environ. Pour ce icy x. l. A<sup>5</sup> 4526.

#### 272. - MELSELE.

De Jehan van der Cautre (Vercauteren) pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de sa mere tenu de lempe<sup>r</sup> de sa court de Wase gisant en la p.oiche de Melsele, conten. xxi mesures de terre ou environ. Pour ce icy

Aº 1526.

#### 273. - MELSELE.

De Piere de Montmorency, escuier, bail et mary de damoiselle Ysabeau van den Moere pour le relief dung fief que Jacques van den Moere son pere luy avoit donne tenu de lemper nre Sgr. de sa court de Wase gisant en la paroiche de Melsele.

Pour ce icy A° 4526.

x 1.

## 274. - KEMSEKE.

De Jenax Meeux pour le relief dang fief a luy succède par le trespas de Joosse Meeux son pere, tenu de lemper de sa court de Wase gisant en la vierscae' de Kemseke, conten. iiij mesures de terre ou environ. Pour ce icy

Aº 4526.

## 275. - SINAY.

De Jenan de Pape pour le relief dung sief a luy succede par le trespas de sa mere tenu de lemper nre Sgr. de sa court de Wase gisant en la vierschaere de Sinay conten. cincq bonniers et demy ou environ.

Pour ce icy x 1.  $\Lambda^{\circ}$  1526.

#### 276. - HAESDONCK.

Dud. Jenan pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de sa d. mere tenu come dessus gisant en la paroisse et vierschaere de Haesdonck conten. ix bonniers ou la environ. Pour ce icy x l. A° 1526.

## 277. - HAESDONCK.

De Jehan de Rycke pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Anthoine de Rycke son pere tenu de lempe<sup>r</sup> nre Sgr de sa court de Wase gisant en la vierschaere de Haesdonck, conten. xviij mesures ou environ. Pour ce icy x 1.

A° 4526.

### 278. - LOKEREN.

De Walran de Hellebeke (van Hollebeke?) pour le relief dung fief a lny succede p. le trespas de Walran de Hillebeke son pere, tenu de lempe<sup>r</sup> nre Sgr. de sa court de Waze en la vierschae' de Lokeren.

Pour ce icy pour led. relief x 1. A° 4528.

#### 279. - WAESMUNSTER.

De Jenan de Ruysschere pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Phile de Ruyssche' son pere tenu de lempereur de sa court de Waeze gis. en la paroisse de Waesmunster.

Icy po<sup>r</sup> led. relief x 1. A° 1528.

## 280. - MELSELE.

De Anthoine de Rycke tuteur des ensfans de Joosse van den Vivre pour le relief dung fief a luy succede p. le trespas de Joos van den VIVRE son pere, tenu de lemper de sa d.te court de Waeze gis. en la vierschae' de Melsele.

Icy por led. relief Ao 1528.

x 1.

# 281. - MELSELE.

De ROELAND VAN ROYEN pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de sa mere tenu de lempe<sup>r</sup> de sa d.te court de Waeze gis. en la p.oisse de Melsele.

Icy

x 1.

Aº 4528.

## 282. - MELSELE.

Des tuteurs des enfans de Michiel Boyaert pour le relief dung fief a luy succede pour le trespas de Amelberghe Switten (de Witte) leur mere tenu de lempe<sup>r</sup> de sa court de Waeze gis. en la vierschare de Melsele. Icy

Aº 1528.

#### 283. - MELSELE.

De Pieter Vueycke (Voycke) por le relief dung fief a luy succede par le trespas de Phis Vuycke son pere tenu de lempt de sa d.te court de Waeze gis. en la vierschae' de Melsele. Icy x 1.

A° 1528.

### 284. - MELSELE.

Dud. PIETE VUEYCKE (Voycke) por le relief dung aultre fief a luy succede p. le trespas dud. Pills son pere tenu de lemper de sa d.te court de Waeze gis. en la p.oisse de Melsele.

Icy pour led. relief

x 1.

Aº 1528.

## 285. - MELSELE.

De Joos Anne (Anné) tuteur de Jenan Luycx por le relief dung fief a luy succede p. le trespas de Jenan Luycx son pere tenu de lemp. nre Sgr. de sa court de Waeze gis. en la vierschae' de Melsele. Icy x l. A° 4528.

#### 286. — \* \* \*

Des tuteurs des enssans orselins de Jenan Meeux pour le relief dung sicf a luy succede par le trespas de Jan Meeux leur pere tenu de lemp de sa d.te court de Waeze.

Icy x 1. A° 1528.

#### 287. - SINAY.

De Andries van Gre'berghen (van Gremberghe) tuteur des ensfans de Pieter Duerinck por le relief dung sief a luy succede p. le t'spas dud. Pieter Duerinck son pere, tenu de l'empereur de sa court de Wacze gis. en la vierseliae' de Sinay.

Pour ce icy x 1. A° 4528.

## 288. — BASEL.

De Jooris De Buel pour le dix<sup>me</sup> denier de lachat p. luy fait dung fief gis. es paroisses de *Baersele* et *Ruplemonde* tenu de la court de Waeze es vierscaere de *Baerzele* lequel fief il a achate dung Lievin Aelgoet (Goethals) eome a luy succede p. le trespas de feu Jenan Haelgoet son pere moyenn. certain denier a Dieu et carite, chun portant sa charge et la some de xiel par. p. l'res de lemper. nre Sgr. ez renduez. Pour ee icy

A 4528.

## 289. - MELSELE.

De Guillaume de Pottelberghe (van Pottelsberghe) escuyer bailly et castelain de Bevres pour le xº denier dung fief p. luy achatte de Joose de Crunninghen (de Cruyninghe) Sgr. de Veurhaute gis. en la p.oisse de Melsele tenn de lad. court de Wacze et lad. vierscaere de Melsele p. l'res doctroy des cons. du conseil en flandre moyenn. certain denier a Dieu et pour le gros du marchiet xliij l gr. font en livres solz et deniers de ce compte.

A° 1528.

#### 290. - MELSELE.

De Pierre van de Velde pot le droit du dixme denier dung fief p. luy achete de Jenan Bazelis tenu de la court de Waese gis, en la

vierschae' de Melsele conten. cincq mesures de terre tenu de la d.te vierschae' pour la some de xiij l gros monn de fland. francq argent. Montent les cincq mesures vije iiijxx s. par.

Icy por le x<sup>me</sup> denier et le dix<sup>me</sup> du x<sup>e</sup> iiij<sup>xx</sup>v l xvi s. p. A° 1528.

## 291. - MELSELE.

De Pierre de Montmorency, escuier, bail et mary de Dame Isabeau van der Moere pour le relief dung fief que Jacques van der Moere son pere lui avoit donne en mariaige tenu de lemper nre Sgr. de sa court de Waese en la p.oisse de Melsele. lcy x l. A° 1528.

## 292. - KEMSEKE.

De Lievine van Pottelberghe fa Jans pour le relief dung fief que Dame Joosyne van Pottelberghe veufve de feu Jehan van der Wallee (de la Vallée) a donne a la d.te dame Lievine tenu de la court de Wase et vierschae' de Kemseke, gis. en la d.te p.oisse. Icy x l. Ao 1528.

#### 293. - VRACENE.

De Roelandt Sanders pour le relief dung fief que Jan Sanders son pere en son vivant luy a donne et transporte come vray heritier tenu de lempe<sup>r</sup> nre Sgr. de sa court de Wase gis. en la p.oiche de Vracene et St. Gilles, et est la meyerie desd. deux paroiches et tout les droiz proussitz et emoluments qu'il y appartiennent d'anchienneté. Pour ce icy x 1.

Aº 1529.

### 294. - VRACENE.

Dudit Roelandt pour le relief dung anltre sief que led. Jan Sanders son pere lny a pareillement transporte come vray et le plus prochain heritier tenu de lempereur nre Sgr. de sa court de Waze gis. en la dite p.oisse de *Vracene*, conten. ungne Sg<sup>rie</sup> et dix homes de sief de la d. Sg<sup>rie</sup> et quatre bonniers de terre helfwinninghe.

Pour ce icy x 1. A° 1529.

## 295. - SINAY.

De Jaques de Pape pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de sa grande mere Marie Steemaers et par partaige de ses autres freres et suers tenu de lempereur nre Sgr. de sa court de Waze gisant en la paroiche de Sinay, contenant xvi mesures et demy ou la environ. Pour ce icy

x l.

A° 4529.

## 296. - MELSELE.

De Isabeau Oelbrants pour le relief dung fief a elle succede par le trespas de son pere Pieter Oelbrant tenu de l'empereur nre Sgr. de sa court de Waze gisant en la paroiche de Melzele conten. xvij bonniers ou la environ. Dont que la dicte Isabeau est en joyssance de quatre bonniers pour ce icy

X 1.

A° 4529.

## 297. - WAESMUNSTER.

De Pinlippe Malaert pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de Isabeau van Rysselberghe sa mere, tenu de lempereur nre Sgr. de sa court de Waze, gisant en la paroiche de Waesm. conten. Liij bonniers ou la environ, en tout dont le dit Phelippe est en joyssance de xiij bonniers. Pour ce icy x 1.

A° 4529.

## 298. - MELSELE.

De Phelippe de Montmorency Seigneur de Burcht et Zwindrecht pour le relief de cincq fiefz a luy succede par le trespas de Joseph de Montmorency son pere, tenu de lempereur nre Sgr de sa court de Waze gisant lesd. cincq fiefz en la paroiche de Melzele et Zwindrecht.

Pour ce icy 11. A° 4529.

#### 299. - MELSELE.

De Robert de Montmorency Seigneur de Saint Leu pour le relief de trois fiefz a luy succede par le trespas de messire Phelippe de Montmorency en son vivant seigneur de Burcht et Zwindrecht par partaige de ses antres frères tenu de lempereur nre Sgr. de sa court de Waze, gisant lesd. trois fiefz en la paroiche de Melzele. Pour ce icy pour lesd. trois fiefz

Aº 1529.

#### 300. - WAESMUNSTER.

De Jehan van Herzele escuyer pour deux reliefz que messe Daniel van Herzeele son pere en son vivant luy a donne et transporte come vray heritier tenu de lempereur de sa court de Waze gisant en la p.oiche de Wacsmr conten. iiijx xvj bonniers de terre et lautre gisant en la ploiche de Baerzele x l gr. rente heritable. Pour ce icy Aº 1550.

#### 301. - MELSELE.

De Jehan van der Bochaghen pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Phelippe van der Bochaghen, son pere, tenu de lempr nre Sgr. de sa court de Waze gisant en la paroiche de Melzele, conten. xl mesures ou environ.

Pour ce icv Aº 1530.

x 1.

## 302. - BASEL.

De Lievin de Groote pour le relief dung sief a luy succède par le trespas de sa mere tenu de lemper nre Sgr. de sa court de Waze, gisant en la paroiche de Baerzele, conten. viij bonniers ou la environ.

Pour ce icy

x l p.

Aº 1550.

### 303. - BASEL.

De Symon Magreman (Magherman) pour le droit du dixiesme denier de lachat par luy faict dungne rente de xviij l p. par an a quicter le denier xvi, assignee et ypothequee sur le sief de Lievix de Groote tenu de lempereur nre. Sgr. gisant en la paroiche de Baerzele, conten. xiij mesures ou la environ.

Pour ce icv

xxix 1 p.

Aº 4550.

## 304. - HAESDONCK.

De Mess' Jehan de Rycke por pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Jehan de Rycke son pere tenu de lempereur de sa court de Waze gisant sur la keure de *Haesdonck* conten. xviij mesures ou la environ.

Pour ce icy A° 4550.

x 1.

## 305. - ST. NICOLAS.

De Jenan van Bogaerde pour le droit du dixiesme denier dung fief par luy eschangie à Jenan Thysman pour autre heritage tenu le dit fief de la court de Waze gisant en la paroiche de St. Nicolay contenant sept mesures de terre ou la environ tenu de la dicte vierschaere par lires dottroy de Messieurs du conseil en flandres chun portant sa charge moyennant certain denier a monte le dit achat par estimacion et par congie et consentement du bailly devant la dicte eschangie a x l de gros chune mesure font ensamble lesd. sept mesures lxx l de gros font en livres, solz et deniers de compte viije xl l p. Icy pour le droit du dixiesme denier au prouffit de lempereur la some de iiijxx iiij l.

A° 1550.

### 306. - SINAY.

De Symon Magreman (Magherman) pour le droit du dix<sup>me</sup> denier de lachat par lui fait dung fief gisant en la paroiche de Zinay tenu de la court de Waze en la vierschaere de Sinay lequel fief il a achete de Jaques de Pape a lui succede par le trespas de sa grande mere Marie Steemaers, contenant xv mesures de terre ou la environ par lettres doctroy de MM. des comptes a Lille moyennant certain denier a Dieu et charite monte ledit achat a ve xl l p. franc argent pour ce icy por le x<sup>me</sup> denier et le x<sup>me</sup> du xe la somme de lix l viij s.

Aº 1550.

(Wordt voortgezet).

# MÉLANGES.

Questions (1). Bronzes romains trouvés à Beveren. Lors de la démolition de l'ancienne maison communale à Beveren, on a trouvé, en déblayant le sol et les fondations, trois bronzes romains. L'une de ces pièces figure au musée du Cercle et est un don de M. Philippe Prisse. On demande si quelqu'un peut donner des renseignements sur ce que sont devenues les deux autres. Sait-on à quelles effigies elles sont frappées? Sont-ce de grands bronzes, moyens ou petits?

S.

Le graveur De Ghendt. Cet artiste, né à St. Nicolas et dont les Annales donneront une monographie complète, a laissé un nombre considérable de gravures. Quelqu'un possède-t-il son œuvre complet? Existe-t-il des papiers de famille qui pourraient, sans inconvénient, être consultés pour établir sur des bases solides et intéressantes une biographie qui n'a pas encore été faite? Sait-on s'il a gravé des cachets, des diplômes, cartes, adresses ou autres pièces moins directement œuvres d'art? Quelqu'un possède-t-il de lui des estampes rares ou précieuses?

<sup>(1)</sup> Les personnes qui seraient en mesure de satisfaire à nos questions, sont priées de vouloir bien faire parvenir leurs réponses au président du Cerele, sans affranchir.

## CHAPELLE VOTIVE ET STATUETTE

## DE NOTRE-DAME DE LORETTE

à Voorbout sous Treuseke.

Il existe à Voorhout, adossée au corps de logis de la ferme du cultivateur Paul Van Heeke située le long de la route provinciale de S<sup>1</sup>. Nicolas vers Hulst, à main gauche, une petite chapelle très simple mais proprement entretenue dédiée à la Mère de Dieu.

La statuette qui en fait toute l'ornementation inspire une grande dévotion aux campagnards d'alentour. Aux jours consacrés au culte de Marie la chapelle est illuminée aux frais de quelques pieux fidèles et l'on raconte plusieurs faveurs inespérées obtenues par l'intercession de la Madone.

Il y a fort longtemps que cette chapelle et cette image ont été placées en ce lieu. Les uns prétendent que la statuette fut rapportée de Jérusalem par un pélerin et déposée en cet endroit en accomplissement d'un vœu. D'autres affirment que cette Vierge, avant d'être amenée à Voorhout, fut honorée à l'ancienne Abbaye de Baudeloo, à Sinay.

Désireux de contrôler la vérité de ces traditions nous avons examiné cette statuette en détail.

Elle est haute d'environ 30 centimètres, représente la S<sup>te</sup> Vierge debout portant l'Enfant Jésus sur le bras et n'offre, comme style, rien de bien remarquable si ce n'est que le Divin Enfant est entièrement vêtu d'une chemise longue.

Cette figurine a subi successivement plusieurs couches de couleur à l'huile, mais on a eu soin d'en respecter le dos qui porte une inscription et les traces de deux cachets ou sceaux en cire rouge, sur l'un desquels se remarque encore un chapeau cardinalice.

Voici le texte fidèle de l'inscription que nous avons copiée récemment. Cette légende, écrite au pinceau, nous semble avoir subi quelques retouches:

« IMAGO
» DEIPARÆ IN
» URBE RECAVATA
» COMPACTA EX TER» RÂ STABULI
» BETHLEMITICI
» MIXTÂ EX GLUTINE
» EX VALLE JOSAPHAT
» ATTACTA IMAGINI
» MIRACULOSÆ LAU» RETI IN ÆDE
» NAZARENÂ. »

An lieu de Recavata il faut probablement lire Recanata. La ville de Recanate on Recanati en italien, autrefois Ricenetum, située dans la délégation de Macerata (Etats de l'Eglise), est à deux lieues Sud-Ouest de Lorette, à cinq lieues Sud d'Ancône et à quarante quatre lieues Nord-Est de Rome. Elle est le siège d'un évêché.

Le sens de l'inscription latine serait donc celui-ci :

« Représentation de la Mère de Dieu en la ville de Recanate, pétrie » de terre recueillie dans l'étable de Béthléem mélée avec de la colle pro-» venant de la vallée de Josaphat, ayant touché l'image miraculeuse de » Lorette en la maison de Nazareth. »

Cette légende qui nous donne l'origine de la statuette ne nons fait pas connaître de quelle manière elle est parvenue à l'endroit où on la vénère aujourd'hui.

Il n'est pas impossible néanmoins à défaut d'autres preuves, que la tradition citée plus haut soit vraie en ce sens que la statuette, après avoir été rapportée d'un voyage en Terre-Sainte et en Italie par un bienfaiteur ou un moine de l'Abbaye de Baudeloo, aurait plus tard été sauvée du pillage et de la destruction complète que cet ancien monastère eut à subir de la part des révoltés Gantois le 8 Août 1578, et qu'elle aurait été exposée ensuite à la piété des fidèles par un habitant de Kemseke ou de Voorhout aux mains duquel elle serait parvenue en cette circonstance.

Ce sont là des conjectures, il est vrai, mais l'inscription de la

figurine et la tradition des villageois aidant, il nous semble que cette version peut être provisoirement accueillie comme l'expression de la vérité.

Il nous serait d'ailleurs très agréable d'en apprendre ou découvrir un jour davantage au sujet de l'historique de l'intéressante Madone de Voorhout.

CHEVT DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT.

# UN JUGEMENT AU XVI° SIÈCLE

## EN MATIÈRE D'INJURES.

Nous avons rencontré chez M. le Professeur C. P. Serrure à Gand une pièce curieuse qui appartient aux archives de la famille van Havre et offre un intérêt réel au point de vue des mœnrs du XVI° siècle au Pays de Waes.

En la publiant ici pour l'édification de nos lecteurs nous prions M. Serrure d'agréer nos remerciements pour sa bienveillante communication.

Chev<sup>r</sup> de Schoutheete de Tervarent.

Analyse. Par jugement du Conseil de Flandre du 26 Avril 1553 Jean d'Exaerde est condamné à se présenter devant les Echevins du Seigneur de Beveren, en sa Vierschaer ou Cour de Justice située en la Rue Neuve à St. Nicolas, pour aller y faire amende honorable et y rétracter, nu-tête et un genou en terre, les propos injurieux pour Jean van Havre tenus par lui à Servais van Havre, fils dudit Jean, devant les mêmes échevins. Il paiera en outre six livres parisis d'amende au profit des panvres de la paroisse de St. Nicolas et les frais de justice.

Voici maintenant la pièce in extenso:

« De Raedslieden 's keysers vanden Romeynen, altijds vermeerder 's Rijex, coninck van Germaniën, van Castilien, van Leon, van Arragon, van Navarre, van Napels, van Seeille, van Maiorcq, van Minorcq, van Sardenie, vande heylanden in Indiën ende vanden vasten lande gheleghen ande groote zee Occeane, eertshertoghe van Oostenrijcke, hertoghe van

Bourgoignen, van Lothier, van Brabant, van Lembourgh, van Luxembourgh ende van Gheldere, grave van Vlaenderen, van Arthois, van Bourgoigniën, Palsgrave ende van Henegauwe, van Hollandt, van Zeelandt, van Ferette, van Haguenoult, van Namen ende van Znytphen, prince van Zwaven, marcgrave des Heylincx Rijcx, heere van Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, van stadt, steden ende lande van Vnytrecht, Overijssel ende Groninghen ende dominateur in Asye ende in Affricque, gheordonneert in Vlaenderen, DOEN TE WETENE allen lieden, dat, ghesien 't proces hanghende onghedecideert in 't hof in rechte, tusschen Jan van Ha-VERE, heesschere in materie van injuriën, ter eender, ende Jan van Exaerde, verweerdere, ter andere, gheresen ter causen, dat de heesschere hadde zegghen, dat niemant gheorlooft, nemaer gheinterdiceert ende verboden was andere te injurierene, defamerene ofte zyne goede fame, name ende renommee te benemene, up peyne dies arbitrairelyck ghecorrigeert te zyne, in exemple van anderen, ende partie gheinteresseerde daeraf behoorelick te repareren; 't Welcke ghepresupposeert was waerachtich, dat de heesschere es een goet, eerlick, paisivelick man, gheprocreërt van ghetrauden ende legitimen bedde, van goede name, fame ende conversatie ende over zulck bekendt binnen de prochie van Belsele in 't landt van Waes ende elders, zonder dat hy oynt eenighe zaecken gliedaen hadde daeromme yemande cause ofte oorsaecke zoude moglien hebben omme hem te injurierene, blamerene ende zyne goede fame te benemene ende denigrerene, niet jeghenstaende welcken, also in de maent van Maerte XVe achtenveertich vóór scepenen vanden heere van Bevere, van zijnder. Vierschare ter Nieuwer-Straete, binnen der prochie van Ste-Niclaes in Waes, Servaes van Havere, 's Hrs. zone, als voocht van Joos ende Betkin van Havere, heesschende was den verweerdere te betaelen van eener erfvelicker rente van acht scellinghen grooten tsjaers, verachtert van Kersmesse zevenendeveertich ende achtenveertich, de Vre. hadde daeruppe gheexcipieert als dat hy by den zelven Servaes daer te vooren niet gliesommeert en hadde glieweest totter zelver betaelinghe, zo dat dien angaende tusschen hemlieden gheschil en de disserent rees, 't welck by den zelven scepenen ghehoort, hadden gheordonneert, dat de voorn, verweerdere by eede vervanghen zoude oft hy daer te vooren ter voors. betaelinghe ghesommeert hadde gheweest oft niet. Daerup de zelve Vie. claersde by eede, dat neen; 't welcke de-heesschere, die daer present was, hoorende, zeyde totten verweerdere, die een man is van cleender fame ende estime: « Ja, Jan, het zijn al van uwen oudden perten! » Ende, naer diverssche woorden, zo hadde de Vre. totten heesschere ghesevt openbaerlick vóór de wethouders : « Ghy waert,

oft ghy zijt, een proper man, haddi eenen vadere! » - Daerinne de Hre., verstoort wesende, zeyde: « Zwijcht, ghy bastaert, daer messeghdi anne! » - Daerup de verweerdere replycquierende, zeyde totten heesschere: « Ghy zijt een haventronek (1) » injurierende also grooteliex den heesschere, ende zyne goê fame ende name benemende ende denigrerende. Ter welcker causen, ende omme vander zelver injuriën gherepareert te zyne, hadde hy heesschere vercreghen behoorlicke provisie in materie van injuriën ende unt crachte van diere ghedaen dachvaerden den voorn. Vre. te compareren hier in 't Hof t' eenen zekeren ende competenten daglie. Ten welcken dienende, naer presentatiën van partien, zo hadde de Hre, ghedaen heesch maecken ende tenderen ten fyne, dat hy hem niet zonder causen becroont, ende beclaecht hadde vanden verweerdere, zoude dezelve Vre. gliecondemneert zijn te compareren hier in 't Hof, up eenen ordinairen dinghedach blootshoofs, onghegort, met eene tortse van vier ponden was in zijn handen ende aldaer knielen op eenen knye, Gode van hemelrijcke ende hem heesschere, indien hy daer present zijn wilt, verghevenisse te biddene, zegghende overluut, dat by hem beesschere houdt voor een goet man van eeren ende dat hy t' onghelijeke hem ghedefameert hadde, ende voorts van ghelijeke te doene ter Vierschaere vander heerlichede vander Nienwer-Straete inde prochie van Ste-Niclaus, latende de voors, tortste ten dienste vander cappelle van desen Hove ende vanden Heyleghen Sacramente binnen de voors, prochiekereke respectiveliek, ende boven dien te doen distribueren ten proffijete van den gliemeenen aermen der zelver prochie de somme van tzestich Carolus guldenen, ofte up al uuterlick ter discretie vanden Hove. - De voorn. Vre sustinerende ter contrariën, zegghende te noteren zijnde, dat 't ghuendt, dat vemant zoude moghen gheseyt ende ghepronuncheert hebben uut gramschepe, niet te trecken en was in consequentiën, 't welcke ghepresupponeert was waerachtich als dat de voorn. Hre. den Vre. hier te voren gheinjurieert ende angheseyt hadde in Vierschaere, zo hy ghenouch kende, dat hy gheen man van eeren en was ende dat hy quaede oudde perten hadde; 't welcke de verweerdere hoorende ende ghepronuncheert wesende, mochte zijn, dat hij gheandtwoordt hadde, dat hy alzo wel een man van eeren was als hy heesschere, zonder indachtich te zyne, dat hy gheseyt zoude hebben, dat de Hre.

<sup>(1)</sup> Haventronck, dans l'Etymologicum de Kilianus: ave-tronck, aftronck vetus Fland. Nothus, Spurius. (Note de M. Serrure.). — Nothus et spurius significant bâtard ou enfant sans père légitime.

een man van eeren zijn zoude, hadde hy eenen vadere, oft diergelijcke woorden, mits dat hy Vre. zeere beroert was inde injurieuse woorden hem angheseyt by den heesschere, hoewel de zelve Hro. gheen cause en hadde daeromme te maintenerene zo zeere gheinjurieert te zyne, ghemeret dat 't zelve veel leelieker ende injuriense woorden hem daer te vooren verweten hadden gheweest alzo wel van zynen broedere als van zijn eyghen huusvrau; boven dat hy heesschere wel vermaert was voor een beroerlick man ende ghecostumeert zo wel vrauwen als manspersoonen te defameren ende blameren ende dat hy daeraf hadde moeten beteren binnen der prochie van Belseele ende elders; nemende mits dien de zelve Vre. conclusiën, dat de IIre, verclaerst zonde werden niet ontfanglielick ende van absolutiën. - Ele van partiën persisterende by zynen voorstelle, fynen ende conclusiën ende maeckende elckanderen heesch van costen, ghesien d'encquesten van beede de ziden beleedt, reprochen ende contradictien, metgaders de salvatien hinc inde ghedient, d'exploiten, letteren ende munimenten by partiën overgheleyt, d'acten vanden Hove, zonderlinghe van conculsie, in rechten; ende voorts al dat meer diende oversien ende ghevisiteert te zyne met rijphede van raede, wy nebben glieseyt ende gliewijst, zegghen, wijsen by desen ende over recht, dat hem de heesschere met goeder causen becroont ende beelaecht heeft vanden Verwie; ende condempueren den zelven verweerdere te compareren ter Vierschaere vander heerlickheyt vander Nienwer-Straete inde prochie van Ste-Niclaus, omme aldaer Gode van Hemelrijcke ende den Hre. verghevenesse te biddene, kneylende op eenen knye, blootshooft, zegghende, dat d'injurieuse woorden by hem geprofereert leet zijn ende vanden zelven Hro. niet dan duecht ende eere en weet. Ende voorts te betaelene ten proffycte van den aermen vande voors, prochye zes ponden parisis, metgaders inde costen van desen gliedinghe t' onser tauxatiën. In kennessen der waerheden zo hebben wy den zeghele vander Camere vanden Raede in Vlaenderen hieranne gliedaen hangen. Ghegheven te Ghendt den zessentwintichsten in April XVe drieenvijftich. »

# VERSLAG

1865-1866.

RAPPORT.

# VERSLAG

OVER DEN

TOESTAND VAN DEN OUDHEIDSKUNDIGEN KRING VAN HET LAND VAN WAAS.

1865-66.

## Mijnheeren,

Het Land van Waas is, in den loop der maand September laatstleden, door een bezoek vereerd geweest, hetwelk hier eene onnitwischbare gedenkenis zal nalaten. HH. KK. en KK. Hoogheden de Hertog en de Hertogin van Brabant hebben voor de eerste maal deze streken bezocht en zich met eigen oogen kunnen overtuigen van den bloeienden toestand onzes wereldberoemden akkerbonws, van de welvaart en den vooruitgang onzer alomgekende nijverheid en van de aangekleefdheid van het Waassche volk aan het doorluchtig stamhnis dat op Belgiëns troon zetelt. Wij zullen u den algemeenen geestdrift niet beschrijven waarmede de Koninklijke loten zijn ontvangen geweest. Dit licht alles nog versch in uw geheugen. Wij willen u enkelijk zeggen, dat uwe Besturende Kommissie op de welwillendste wijze outvangen is geweest door Hem die heden den vorstelijken troon heeft bestegen, en uit zijnen Koninklijken mond, woorden van aanmoediging heeft ontvangen, welke ons, indien mogelijk, nog meer hebben aangewakkerd. Wij hebben den Koninklijken Prins een prachtexemplaar onzer uitgegevene werken aangeboden, hetwelk door Hem met het grootste genoegen is aanvaard geweest. De oprichting van het monument van Philip Verheyen werd vooral door Hem ernstig toegejnicht, en, ter dier gelegenheid, sprak Z. K.

# RAPPORT

SUR LA

SITUATION DU CERCLE ARCHÉOLOGIQUE DU PAYS DE WAAS.

1865-66.

Messieurs,

Au mois de Septembre dernier, le Pays de Waas a été honoré d'une visite dont le souvenir restera inessaçable. LL. AA. RR. et I. le Duc et la Duchesse de Brabant ont, pour la première fois, visité ces contrées et ont pu se convaincre de l'état florissant de notre agriculture connue du monde entier, de l'état prospère et du progrès de notre industrie renommée partout, et de l'attachement des habitants du Pays de Waas à l'illustre famille qui occupe le trône de la Belgique. Nous ne vous décrirons pas l'enthousiasme avec lequel les rejetons royaux ont été reçus. Tout cela vous est connu. Nous voulons simplement vous dire, que votre Commission administrative a été accueillie de la manière la plus bienveillante par celui qui, aujourd'hui, est monté sur le trône, et qu'elle a reçu de sa bouche royale des encouragements qui ont encore, si c'est possible, augmenté notre zèle. Nous avons offert au Prince royal un exemplaire de luxe de nos publications : il l'a accepté avec la plus grande satisfaction. L'érection d'un monument à Philippe Verheyen a fait de la part de S. A. R. l'objet d'une remarque particulière, et, à cette occasion, elle a prononcé quelques paroles heureuses que nous rappelons ici

Hoogheid eenige gelukkige woorden, welke wij hier volgaarne herhalen: Het is goed, Mijnheeren, zegde Hij, dat eene streek zich in 's lands geschiedenis vertoone, omgeven van hare merkwaardige mannen; daardoor verheft zij zich in hare eigene oogen en in die der natie.

Die treffende gedachte van onzen tegenwoordigen Koning is niet alleen zeer vleiend voor den Kring en voor zijne ondernemingen; maar zij bewijst vooral het gevoel en de sehranderheid van hem die ze nitsprak; terwijl zij voor ons eene aanmoediging moet wezen om onze werken met meer iever voorts te zetten.

De Oudheidskundige Kring van het Land van Waas treedt heden het zesde jaar zijns bestaans binnen. Sedert den dag zijner inrichting, hebben wij getracht getrouw te blijven aan de inzichten, welke onze Maatschappij hebben tot stand gebracht. De waarlijk nationale gedachte, welke strekt om alle de gedenkteekens der geschiedenis van het Land van Waas zooveel mogelijk bijeen te verzamelen en voor de vernietiging en de vergetelheid te bewaren, heeft bij onze bevolking een welverdiend onthaal gevonden. Het is waar, Mijnheeren, dat dit gunstig onthaal in den aanvang, zooals het met vele ontwerpen gebeurt, niet algemeen is geweest. Wij hebben te strijden gehad, niet alleen tegen de onverschilligen, maar ook nog tegen een groot deel personen, die beweerden dat het Land van Waas geene historische overleveringen of herinneringen bezat; dat onze voorouders geen het minste deel aan de gebeurtenissen des lands hebben genomen en dat alle artistiek leven hier was uitgedoofd. Wij willen ons wel wachten hier die eerste reeks van vijanden of beknibbelaars te komen bevechten; tegen eene stijfhoofdige onverschilligheid is niets te doen, want, zij redeneert niet, om de vast eenvoudige rede dat zij er onbekwaam toe is. Maar aan dezen die beweerd liebben, dat wij geen historiesch of oudlieidskundig verleden hadden, dat wij achternit gebleven zijn bij de ontwikkeling van het geestelijk leven, kunnen wij van heden af zeggen, dat hunne beweringen ongegrond en lichtvaardig waren. Wij mogen hun de werken toonen, welke de Kring heeft uitgegeven, alhoewel deze nog klein zijn in evenredigheid van hetgeen er nog te doen staat; wij kunnen hun in het Museum leiden, dat wij hebben vergaderd en waar de geschiedenis dezer streken zich in tastbare voorwerpen aan hunne oogen ontrolt, en, wij hebben de overtuiging, dat zij, na dit overzicht met onpartijdigheid gedaan te hebben, zullen moeten belijden dat zij ongelijk hadden. De geschiedenis van het Land van Waas bestaat, maar, de dokumenten, waaruit zij moet gevormd en ontleed worden, liggen

avec plaisir. « Il est bon, Messieurs, a dit le Prince, qu'une contrée se montre dans l'histoire du pays, entourée de ses hommes célèbres; par là elle s'élève à ses propres yeux et à ceux de la nation. »

Ces idées justes de notre Roi actuel ne sont pas seulement flatteuses pour le Cercle et pour ses entreprises, elles prouvent encore tout le sentiment et le tact de celui qui les exprimait; elles sont aussi, en ce qui nous concerne, un encouragement pour pousser nos opérations avec d'autant plus de zèle.

Le Cercle Archéologique du Pays de Waas entre aujourd'hui dans la sixième année de son existence. Depuis le jour de son érection, nous avons fait tous nos efforts pour rester fidèles au but que la Société s'est imposé. Le sentiment national qui nous a portés, autant que faire se peut, à réunir tous les souvenirs de l'histoire du Pays de Waas afin de les sauvegarder de la destruction et de l'oubli, a trouvé un accueil sympathique dans notre population. Il est vrai, Messieurs, que cet accueil, ainsi que cela se voit d'ordinaire, n'a pas été général au début de nos travaux. Nous avons eu à combattre, non-seulement les indifférents, mais encore un grand nombre de personnes qui soutenaient que le Pays de Waas ne possédait ni traditions ni souvenirs historiques; que nos ancêtres n'avaient pris aucune part aux évènements du Pays et que toute vie artistique était éteinte en lui. Nous nous garderons bien de combattre cette première catégorie d'ennemis et de critiques : contre leur indifférence obstinée, il n'y a rien à faire, car elle ne raisonne pas, par le seul motif qu'elle en est incapable. Mais à ceux qui ont soutenu que nous n'avons ni histoire, ni archéologie; que nous sommes restés en arrière dans le développement de la vie intellectuelle, nous pouvons répondre, dès à présent, que leurs allégations étaient aussi mal fondées que légères. Nons pouvons leur montrer les ouvrages que le Cercle a édités, quoique ceux-ci soient encore bien au dessous de ce qui reste à faire; nous pouvons les conduire au Musée que nous avons rassemblé et où l'histoire de nos contrées se déroule en objets palpables devant les venx, et, nous avons la conviction qu'après un examen impartial, ils devront reconnaître l'inanité de leurs

verspreid en verwaarloosd, en er was een kring van mannen noodzakelijk om ze bijeen te verzamelen en te doen gelden. Die taak heeft de Oudheidskundige Kring op zich genomen, en, om u te toonen dat wij op nieuw eenen stap op dien weg zijn vooruitgegaan, komen wij u verslag doen over hetgeen er binnen het afgeloopen sociaal jaar verricht is.

## § 1. BESTUURLIJKE ZAKEN.

Het getal onzer leden is op nieuw aangegroeid. Heden tellen wij er 180, dus 10 meer dan verleden jaar; dit cijfer bewijst op eene klare wijze dat de Kring in sympathie blijft winnen.

De uittredende Leden van het Besturend Komiteit zijn dit jaar : de Heeren Siret, De Wilde en Serrure, in wier vervanging op heden zal moeten voorzien worden.

Het Staatsbestuur gaf ons binnen den loop van dit jaar een subsidie van 500 franks en het Plaatselijk Bestuur dezer Stad stemde ons op het budjet van 1866 eene geldelijke toelaag van 100 franks.

Wij moeten met spijt bekennen dat de kwestie van een nieuw lokaal voor het Museum van den Oudheidskundigen Kring weinig vooruitgang gedaan heeft; wij geven nogtans den moed niet op en wij koesteren de hoop, dat wij binnen kort eene gunstige ontknooping derzelve van wege den Gemeenteraad zullen mogen aankondigen.

## § 2. UITGAVEN.

De Kring heeft in 1865-66 nitgegeven : de  $2^{\circ}$  aflevering van het Tweede Deel zijner Annalen.

De leden hebben een dezer dagen ontvangen: de eerste aslevering van Het Land van Waas, door den Heer Siret, Voorzitter van den Oudheidskundigen Kring. Dit werk, in het licht gegeven onder het beheer van den Kring, maakt deel van zijne buitengewone uitgaven, en wordt, in 4 asleveringen, aan al de leden des Krings, in de plaats van een gelijk getal asleveringen der Annalen, kosteloos behandigd.

Ongeminderd de voormelde publikatie zal binnen den loop der maand October verschijnen, de 3° Aflevering van het 2° Deel der Annalen van den Oudheidskundigen Kring; dezelve zal onder andere behelzen, de voortzetting der Mengelingen om als dokumenten te dienen tot het opstellen eener algemeene geschiedenis van het Land van Waas, door den Heer Raepsact, benevens die der Geschiedkundige Mengelingen, door den Heer De Maere-Limnander, en andere artikels.

affirmations. L'histoire du Pays de Waes existe, mais les documents dont elle doit être composée sont dispersés et négligés. Un cercle d'hommes était indispensable pour les réunir et les faire valoir. Le Cercle archéologique s'est imposé cette tâche, et, pour montrer les progrès que nous avons de nouveau réalisés, nous venous vous présenter le rapport de ce qui s'est passé pendant l'année sociale écoulée.

## § 1. AFFAIRES ADMINISTRATIVES.

Le nombre de nos membres s'est accru de nouveau. Aujourd'hui nous en comptons 180, soit dix de plus que l'année précédente; ce chiffre démontre clairement que le Cercle grandit dans la sympathie publique.

Les membres sortants du Comité Administratif sont pour cette année, Messieurs Siret, De Wilde et Serrure, au remplacement desquels il doit être pourvu dans la présente séance.

L'État nous a gratifiés, pendant le cours de cette année, d'un subside de 300 frs. et l'Administration Communale de cette ville a voté, sur le budget de 1866, une allocation de 100 frs.

Nous devons avouer à regret que la question d'un nouveau local pour le Musée du Cercle Archéologique a fait peu de progrès; cependant nous ne perdons pas courage et nous espérons sous peu pouvoir annoncer à nos membres une décision favorable du Couseil Communal.

# § 2. PUBLICATIONS.

Le Cercle a publié en 1865-66 : la 2<sup>me</sup> livraison du tome II de ses *Annales*.

Les membres ont reçu ces jours derniers : la 1<sup>ere</sup> livraison du *Pays de Waas*, par M. Siret, Président du Cercle Archéologique. Cet ouvrage édité sous les auspices du Cercle, fait partie de ses publications extraordinaires et sera distribué, sans frais, en 4 livraisons, à tous les membres du Cercle, en remplacement d'un parcil nombre de livraisons des *Annales*.

A part la dite publication, il paraîtra pendant le cours du dernier trimestre de 1866, la 5<sup>me</sup> livraison du 2<sup>me</sup> tome des Annales du Cercle Archéologique; celle-ci contiendra, entre autres, la continuation des Mélanges pour servir de documents à la formation d'une histoire générale du Pays de Waas, par M. Raepsaet, ainsi que celle des Mélanges historiques, par M. De Maere-Limnander, et d'autres articles.

Wij hebben nieuwe verwisselingen onzer werken aangegaan met: 1º Oud en Nieuw, te Gent.

2º La Société archéologique dans le Grand-Duché de Luxembourg, te Luxemburg.

De inlichtingen welke wij betrekkelijk eenige vermaarde Wasenaars toegezonden hebben aan de bijzondere Kommissie, door de Koninklijke Akademie aangesteld, tot het opmaken eener Nationale Levensbeschrijving der doorlichtige mannen van Belgiën, zijn gedeeltelijk door dezelve benuttigd geworden. Zooals wij reeds gezegd hebben, zal uwe Kommissie zorg dragen dat de biografiën onzer beroemde landgenooten, zoo volledig mogelijk, in het Belgisch Pantheon zullen verschijnen. Mocht iemand eenige meldenswaardige bijzonderheden kennen of bezitten aangaande de werken en daden dier mannen, zoo zou hij een wezenlijke dienst aan den Kring en aan het Land van Waas doen, met ons dezelve te laten kennen. Wij verlangen, in het bijzonder, inlichtingen betrekkelijk De Gendt, plaatsnijder; Dhanens en Robyn, dichters; Geubels, reiziger; de Admiraal Leroy; Triest, bisschop; Bertius, historieschrijver van Lodewijk XIII; Judocus Rotthier, reiziger; Joanna-Katharina Van Goethem, dichteresse; Philip Ghys, dichter; Jeremias en Jan Pierssens, rechtsgeleerden; Philip Nys, beeldhouwer, Jan-Baptiste De Smet, bisschop, enz.

Tegenstrijdig aan onze verwachting hebben wij geen goed nieuws mede te deelen aangaande den kampstrijd over de Geschiedenis der Heerlijkheid van Beveren. Niet een enkel mededinger heeft zich in het strijdperk aangeboden; zulks is des te meer te verwonderen, daar het onderwerp zeer aanlokkend is, en onder alle oogpunten verdient aangeprezen te worden. Niettegenstaande dit ongunstig resultaat, behoudt de besturende Kommissie het voornemen, den kampstrijd later op nieuw te openen. In afwachting, moeten wij eenen innigen dank aan het Gemeentebestuur van Beveren zenden, voor de edelmoedigheid welke het getoond heeft, door het schenken van een buitengewoon subsidie tot het uitschrijven van dien prijskamp.

De inrichting van den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waas had voornamelijk voor oogwit een plechtig bewijs van erkentenis te stichten aan de vermaarde mannen, welke op dezen grond geboren zijn. De oprichting van het monument van Philip Verheyen, te Verrebroeck, is eene blijk dat zulke ontwerpen niet onuitvoerbaar zijn. Indien geene onvoorziene voorvallen zulks komen beletten, denkt de Bestnrende Komissie, binnen den loop van het jaar 1867, een steenen of bronzen standbeeld op te richten aan den grootsten wereldbeschrijver der XVI° eenw, Geeraard Mercator, welke te Rupelmonde in 1512

Nous avons fait de nouveaux échanges de nos publications avec : 1º Oud en Nieuw, à Gand.

2º La Société Archéologique du Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourg.

Les renseignements concernant quelques célèbres Wasiens, transmis à la Commission particulière nommée par l'Académie Royale pour la rédaction d'une Biographie Nationale des hommes illustres de la Belgique, ont été utilisés en partie par celle-ci. Ainsi que nous l'avons déjà dit, votre Commission aura soin que les Biographies de nos compatriotes célèbres paraitront, aussi complètes que possible, dans le Panthéon Belge. Si quelqu'un se trouvait en possession de documents particuliers, dignes d'être communiqués, sur nos hommes célèbres ou utiles, il rendrait un service réel au Cercle du Pays de Waas en lui donnant communication de ces renseignements. Nous désirons surtout être renseignés concernant De Gendt, graveur; Dhanens et Robyn, poètes; Geubels, touriste; l'Amiral Le Roy; Triest, évêque; Bertius, historien de Louis XIII; Josse Rotthier, touriste; Jeanne-Catherine Van Goethem, poète; Philippe Ghys, poète; Jérémie et Jean Pierssens, légistes; Philippe Nys, statuaire; Jean-Baptiste De Smet, évêque. etc.

Contrairement à notre attente, nous n'avons aucune bonne nouvelle à communiquer au sujet du concours sur l'Histoire de la Seigneurie de Beveren. Pas un seul concurrent ne s'est présenté. Cette abstention est d'autant plus étonnante que le sujet était de nature à séduire les travailleurs. Nonobstant ce résultat défavorable, la Commission administrative maintient le projet d'ouvrir plus tard de nouveau le même concours. En attendant, nous remercions vivement l'Administration Communale de Beveren, pour la générosité qu'elle a montrée, en nous dotant, à cette occasion, d'un subside extraordinaire qui reste momentanément sans emploi.

L'érection du Cercle Archéologique du Pays de Waas avait surtout pour but de donner une marque solennelle de reconnaissance aux hommes célèbres nés sur son sol. L'érection du monument de Philippe Verheyen, à Verrebroeck, est une preuve que de pareils projets ne sont pas irréalisables. Si aucun cas imprévu ne se produit, la Commission administrative pense pouvoir ériger, dans le courant de l'année 4867, la statue en pierre ou en bronze du grand cosmographe du XVI° siècle, Gérard Mercator, né à Rupelmonde, en 1512. Nous espérons que ce grand et noble projet rencontrera dans le Pays de Waas,

geboren is. Wij hopen dat dit groot en edel ontwerp, zooveel bijval in het Land van Waas zal vinden, als dit van Philip Verheyen er ontmoet heeft. De oprichting van het standbeeld van Mercator zal voorgegaan worden door de uitgaaf eener volledige levensbeschrijving van den grooten geleerde, door een Lid des Bestuurs.

## § 5. DELVINGSWERKEN.

De ontworpene delvingswerken hebben bij gebrek aan de noodige geldmiddelen geene plaats gehad. De Kommissie is nogtans van gevoelen, dezelve later te Belcele en te Kemseke te doen hervatten. Een nieuw voorbeeld is diesaangaande haren moed komen aanprikkelen. In Januari laatstleden heeft men bij eene graving, te Waasmunster, de ontdekking gedaan van drij gallo-romeinsche vaatwerken van verschillige grootte en gedaante, inhoudende menschenbeenderen en asschen. Deze voorwerpen zijn uitgedolven in den Heiwijk, op een stuk land toebehoorende aan de Heeren Willem en Frans Dhanens, te St. Nikolaas, welke tot deze ontdekkingen eene welwillende hand aan den Kring geleend hebben; waarover wij ze hier hartelijk bedanken.

Een gallisch muntstuk is te Kemseke opgedolven geweest en door den Kring aangekocht, als een bewijs van het verblijf der Gallen in deze landstreek.

## § 4. MUSEUM.

#### VOORNAAMSTE GEKOCHTE VOORWERPEN.

Een gedenkpenning van Adolf van Bourgondië (1519). Dits die excellente Kronike va Vlaendere. Gheprent Tantwerpen by my Willem Vosterman.

Chronyke van Vlaendre, door Marcus Van Vaernewyck.
Privilegia Academiæ Lovaniensis consessa.
Verschillige Atlassen en andere werken van Geeraard Mercator.
Kataloog der Bibliotheek van J.-F. Van de Velde.
Keure en privilegiën van Rupelmonde, handschrift van 1445.
Jeruzalemsche Reyze, door V. Genbels, van Sinai.
Benevens een groot getal muntstukken en penningen.

## VOORNAAMSTE GESCHONKENE VOORWERPEN.

Romeinsche lamp, gevonden in de Badzaal van Caracalla te Rome, door M. Eug. Van Naemen, van St. Nikolaas.

antant de succès que celui de Philippe Verheyen en a obtenn. L'érection de la statue de Mercator sera précédée de la publication de la biographic complète de ce célèbre savant, par un membre de l'Administration.

## § 3. FOUILLES.

Les fonilles projetées n'ont pas eu lieu à cause du manque de ressources pécuniaires. La Commission est cependant d'avis de les faire recommencer à Kemseke et à Belcele. Un nouvel exemple est venu, à cet égard, stimuler son zèle. En Janvier dernier, on a fait, dans une fouille, à Waasmunster, la découverte de trois vases gallo-romains de diverses grandeurs et formes, contenant des ossements humains et des cendres. Ces objets ont été déterrés au quartier Heiwijk, sur une parcelle de terre appartenant à MM. Guillaume et François D'hanens, à St. Nicolas. Ces Messieurs ont, à cette occasion, prêté au Cercle une main bienveillante, ce dont nous les remercions cordialement.

Une pièce de monnaie gauloise a été déterrée à Kemseke et a été acquise par le Cercle. C'est une preuve nouvelle du séjour des Ganlois dans cette contrée.

## § 4. MUSEE.

## PRINCIPALES ACQUISITIONS.

Une médaille d'Adolphe de Bourgogne (1819). Dits die excellente Kronike va Vlaendere. Gheprent Tantwerpen by my Willem Vosterman.

Chronyke van Vlaendre, door Marcus Van Vaernewyck.
Privilegia academiæ Lovaniensis consessa.
Divers atlas et autres ouvrages de Gérard Mercator.
Catalogue de la Bibliothèque de J.-F. Van de Velde.
Keure en privilegien van Rupelmonde, manuscrit de 1445.
Jeruzalemsche Reyze, door V. Geubels, van Sinai.
Plus un grand nombre de pièces de monnaie.

#### DONS PRINCIPAUX.

Une lampe Romaine, trouvée dans les Thermes de Caracalla, à Rome, par M. Eng. Van Naemen, à St. Nicolas.

Herinneringsmedalie van het bezoek van HH. KK. en K. HH. de Hertog en Hertogin van Brabant te Lokeren, geschonken door de Kommissie der Feesten dier stad.

Oud zegel der gemeente Elversele, door M. Raemdonck-De Belie, van Elversele.

Histoire de la décadence de l'Empire romain, door M. Gulickers. Majoor-plaatsbevelhebber, te St. Nikolaas.

Afbeeldsel, Verrekijker en Krnisbeeld van Vader Geubels, door M. Geerinckx, van Sinai.

Afbeeldsel van den geschiedenisschrijver Gevartius, door M. K. De Waele, van Sinai.

Indiaansche Munten, door de Heeren Gebroeders Joos, van St. Nikolaas. Eene collektie Kuoppen uit den Patriottentijd, door M. Dhanens-Janssens.

Romeinsche Vaten, benevens een groot getal afdrukseis van oude Zegels, door M. den Graaf de Villers, van St. Nikolaas.

Wij kunnen dit paragraaf niet sluiten, zonder melding te maken van het verlies dat wij gedaan hebben, door het overlijden van den Heer Edmond Vermeulen, van Waasmunster. Edel en verstandig karakter, was hij een der ieverigste beschermers van den Oudheidskundigen Kring en het is aan hem dat wij de collektie romeinsche vaatwerken verschuldigd zijn, welke ons Museum versieren.

## § 5. GELDMIDDELEN.

## Ontvangsten.

8181 00

Frs. 1845 21

| bom van net verieden jaar.                   | rrs. | 99-98   |
|----------------------------------------------|------|---------|
| Jaargeld der Leden,                          | 30   | 1800-00 |
| Verkoop van nitgegevene werken,              | 3)   | 120-00  |
| Verkoop van oude meubels,                    | 30   | 12-00   |
| Totaal                                       | Frs. | 1987-98 |
| Citgaven.                                    |      |         |
| Briefporten en Bureelkosten van het Bestuur, | Frs. | 56-80   |
| Aankoopen voor het Museum en de Bibliotheek, | n    | 706-47  |
| Onderhoud van het Museum,                    | 3)   | 46-14   |
| Drnkkosten der Annalen,                      | 20   | 972-50  |
| Andere drukkosten,                           | >    | 54-00   |
| Concierge.                                   | n    | 50-00   |
|                                              |      |         |

Totaal

Médaille commémorative de la visite de LL. AA. RR. et l. le Duc et la Duchesse de Brabant, à Lokeren, donnée par la Commission des Fêtes de cette ville.

Un vieux sceau de la commune d'Elversele, par M. Raemdonck-De Belie, d'Elversele.

Histoire de la Décadence de l'Empire romain, par M. Gulickers, Major-Commandant de place à St. Nicolas.

Portrait, Télescope et Crucifix du Père Geubels, par M. Geerinckx, de Sinai.

Portrait dé l'historien Gevartius, par M. C. De Waele, de Sinai. Monnaies indiennes, par MM. Joos, frères, de St. Nicolas.

Une collection de boutons du temps des Patriotes, par M. D'hanens-Janssens.

Vases Romains et un grand nombre d'empreintes de vieux sceaux, par M. le Comte de Villers, de St. Nicolas.

Nous ne pouvons finir ce paragraphe sans faire mention de la perte que nous avons subie par le décès de M. Edmond Vermeulen, de Waasmunster. Caractère noble et intelligent, il était un des protecteurs les plus zélés du Cercle Archéologique et c'est à lui que nous sommes redevables de la collection de vases romains qui orne notre Musée.

## § 5. FINANCES.

#### Recettes.

| Boni de l'année précédente, |       | Frs. | 55-98   |
|-----------------------------|-------|------|---------|
| Rétribution des Membres,    |       | ))   | 1800-00 |
| Vente d'ouvrages,           |       | ))   | 120-00  |
| Vente de vieux meubles,     |       | ))   | 12-00   |
|                             | Total | Frs. | 1987-98 |

## Dépenses.

| Ports de lettres et frais de bureau de la Commission | 1    |               |
|------------------------------------------------------|------|---------------|
| administrative,                                      | Frs. | 56-80         |
| Achats pour le Musée et la Bibliothèque,             | Ŋ    | 706-47        |
| Entretien du Musée,                                  | ))   | 46-14         |
| Frais d'impression des Annales,                      | ))   | 972-50        |
| Autres frais d'impression,                           | ))   | <b>54-</b> 00 |
| Concierge,                                           | ))   | 50-00         |
| Total                                                | Frs. | 1845-91       |

## Herhaling.

Ontvangsten Frs. 1987-98
Uitgaven 

Boni Frs. 142-07

In de bovenstaande ontvangsten zijn het subsidie van het Staatsbestuur van 300 franks, noch dit van het Stedelijk Bestuur van St. Nikolaas, van 100 franks, niet begrepen, welke beide nog niet ontvangen zijn, en op het aanstaande jaar moeten gebracht worden.

St. Nikolaas, 21 Juni 1866.

#### DE BESTURENDE KOMMISSIE,

A. Siret, Voorzitter,

H. RAEPSAET, Onder-Voorzitter,

L. Verest, Id.

Rder de Schoutheete de Tervarent, Schatbewaarder,

J. VAN RAEMDONCK, Bewaarder van het Museum,

L. HOORNAERT, Sekretaris,

R. VERWILGHEN, Lid,

A. DE WILDE, Id.

E. SERRURE, Id.

## Récapitulation.

Recettes Dépenses Frs 1987-98

» 1845-91

Boni Frs. 142-07

Dans les recettes ci-dessus, ne sont pas compris le subside de l'État de fr. 300, ni celui de l'Administration Communale de St. Nicolas, de 100 fr., qui ne sont pas encore encaissés et doivent être renseignés au compte de l'année prochaine.

St. Nicolas, 21 Juin 1866.

## LA COMMISSION DIRECTRICE,

A. SIRET, Président,

H. RAEPSAET, Vice-Président,

L. VEREST, Id.

CHI DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, Trésorier,

J. VAN RAEMDONCK, Conservateur du Musée,

L. HOORNAERT, Secrétaire,

R. VERWILGHEN, Membre,

A. DE WILDE, Id.

E. SERRURE, Id.

#### OVERLEDENE LEDEN.

- MM. E. Vermeulen, Bijzondere, te Waasmunster.
  - C. Cassiers, Fabrikant, te St. Nikolaas.

#### LEDEN AANGENOMEN SEDERT DE ALGEMEENE VERGADERING VAN DEN 21 JUNI 1866.

))

- MM. J. B. Van Hooff, Fabrikant, te Lokeren.
  - P. F. Mertens, Burgemeester, te Crmbeke.
  - J. Van Severen, Fabrikant van Kerkornementen, te St. Nikolaas.
  - K. Simais, Gemeenteraadslid,
  - G. Van Dionant, Brouwer,
  - J. Versmessen, Advokaat, te Beveren (Waas).
  - Oct. Vergauwen-de la Court, Legatiesekretaris, te Gent.
  - K. Stoop, Gemeenteraadslid, te St. Nikolaas.
  - P. J. Van den Borre, Voorzitter van den Burgerkring, te St. Nikolaas.
  - K. De Waele, Letterkundige, te Sinai.
  - P. E. De Beule, Gemeenteraadslid, »
  - Th. Van den Bremt, Bestuurder van het Krankzinnighuis, te St. Nikolaas.
  - F. van Grootven, Grondeigenaar, te Gent.
  - E. De Jaeghere-Thomaes, Bijzondere, te Nienkerken.
  - J. Verlee, Handelaar, te Lokeren.
  - H. Van Kerchove, Letterkundige, te Lokeren.
  - Th. Van de Voorde, gepensioeneerd Majoor, te Brussel.

## HET GERICHT

VAN

# BOUDEWIJN HAPKEN.

I.

O Gij, die over onrecht klaagt
Treedt vrij voor mijn gericht.
Te lang heeft n dit rot geplaagd,
Als wilde dieren nagejaagd,
Trots wet en eer en plicht;
Te lange, dat die woeste hoop
In kerk en huis en hoeve kroop
Op plandring tak en moord;
Treed nader, landvolk! spreek vrij uit!
Dat zich uw mond hier stout ontsluit';
Zijt zonder vrees, verzwijg geen woord;
Ik zweer U, bij mijn ridderzwaard,
Dat niet één schuldge blijft gespaard!

Zoo sprak Graaf Bondewijn, in 't slot van Wijnendaal, De strengheid op 't gelaat, met forsche mannentaal, Wijl Calloo's fleer, de wreedste zijner ridderen, Met heel zijn rot, voor 's Graven blik moest sidderen. Daar naakt een jonge vrouw, Het hart vol bittren rouw;

- « Erbarming, Grave! » riep zij uit Met hartverschenrende geluid,
- » Erbarming! Recht! 'k eisch recht,
- » Door d'onmensch mij zoo lang ontzegd, -
- » Voor de ongehoorde gruweldaân
- » Op mij, een zwakke vrouw, begaan,
- » De wreedaard heeft mijn woonst verbrand!
- » Mijn man vermoord met eigne hand!
- » Mijn oudste zoontje in 't bloed gesmoord!
- » En, gruwel! gruwel, nooit gehoord!
- » De lage booswicht, Calloo's Heer, —
- » Bezoedelde mijn vrouweneer!
- » En nauw had hij zijn lust volbracht,
- » Een weerelooze vrouw verkracht,
- » Of zie, hij jaagt zijn scherpe kling
- » Door 't hartje van mijn zuigeling!

En Henderik siddert en trilt op die stem, En Boudwijn slaat woedend de blikken op hem.

Daar klinkt een mannenstem Met forsche klem:

- « Hij roofde mij wat ik bezat,
- » Mijn eenig goed, kostbare schat,
- » Mijn nederige visscherstuig,
- » Hij sloeg het al in stuk en duig;
- » En, daar ik roerend smeekte en bad,
- » Trok hij 't bloeddronken zwaard,
- » En sabelde mij neêr ter aard';
- » Zijn dienaars gaven schop op schop
- » Op mijnen wreed gekneusden kop.
- » En toch, ik had hem niets misdaan,
- » Om in zijn wangnust zoo te staan.

En Henderik siddert en trilt op die stem, En Boudwijn slaat woedend de blikken op hem.

- « Ik hoedde, o Graaf, mijn wollig vee « Op 't malsche gras, aan d'akkerkant; » Zoo spreekt een jonge herderin,
- Zoo spreekt een jonge herderin, Maar pas de twintig jaren in,
- » Toen ik, o eindloos wee!
- » Ofschoon ik niets, hem niets misdeê,
- » Door eenen boozen vloektrawant
- » Gesleept wierd aan het ledikant
- » Van Hendrik; 'k wierd er aangeklaagd
- » Van rooverij; ik, arme maagd!
- » 'k Vertel niet verder, want ik schrik
- » Bij 't denken aan dit oogenblik. »

En Henderik siddert en trilt op die stem, En Boudwijn slaat woedend de blikken op hem.

Een achtbaar priester treedt vooraan;
Vertelt wat d'onmensch heeft gedaan
In 't heiligst heiligdom;
En hoe hij;, voor zijn smeeken stom,
Ontheiligde Gods-huis,
En spotte met het kruis;
Ja, zelfs het Godlijk Sacrament
Wierd door den woestaard niet gekend,
Maar, met eene wreede lastering,
Gespleten door zijn duivelskling.

En Henderik siddert en trilt op die stem, En Boudwijn slaat woedend de blikken op hem.

« Morgen worde in Wijnendaal (Zoo luidt Boudwijns strenge taal), 't Galgenhout gesteld. Calloo's Heer, met heel zijn rot, Sterv' met 't worgzeel om den strot. Dit's hun vonnis, — 't is geveld! »

En Henderik siddert en trilt op die stem, En Bondwijn slaat strenglijk de blikken op hem.

П.

De nare dag brak aan, en 't reeht moest zijn voltrokken. Men hoorde in 't zwart gevang sleehts huilen, weenen, snokken. Verschriklijk dreunend klonk de zware hamerslag Ilun in het oor, en de eeho riep gestadig: Aeh! O, zij, die jaren lang in brasserijen woelden, Die hunnen vuigen lust aan zuivere onsehuld koelden, Wiens dollen levensloop nu eindlijk werd gestuit, Vervloekken nu den stond, het oogenblik, dat ze uit Den moedersehoot het eerste levenslieht aanzagen. flet kerkerhol gelijkt een hel van 't huilend klagen. Vergeefs hun lot beweend, hunne oogen mat geschreid; Ras zendt de hand des beuls ze naar der eeuwigheid. O, waar zij ook den blik of keeren, slaan of wenden, Verschijnt hun voor het oog een voorwerp vol ellenden. Hier rijst een bleeke schim; zij grijnst hun sehriklijk aan En roept helklinkend toe: wat had ik u misdaan? Ik was een tengre maagd; ziet nu mijn blos getrokken, Mijn haren ongekamd en in verwarde vlokken, En dezen blanken hals, waar gij een wonde ziet, Waaruit het maagdlijk bloed met heele beken vliedt. Doeh monsters, God wacht U! - Daar treedt een grijzaard nader, llet is een bleeke, een afgematte, een oude vader. Hij vergt zijn dochters eer, - het leven van zijn zoon, Op smeekenden, maar soms versehrikkelijken toon; Ilij toont den vunrgloed die zijn woonsteê moest verdelgen; llet schuimend Scheldezop dat 't maagdlijn moest verzwelgen; Zijn kale velden, waar zijn oogst is afgebrand, Met eene magere, eene half ontvleeschde hand. En ginds rijst vóór » hun blik een reeks verwoeste tempels, Ontheiligde autaars, met in stuk vergruisde drempels; Ja, al wat ooit weleer voor hunne zwaarden viel, Rijst in dit oogenblik voor hun benauwde ziel. In hunne wanhoop, doen zij vreeslijk ramlen, klinken, De ketens, die hun 't lijf aan vaste haken rinken, Of bonzen 't duizlig hoofd vast aan den kerkermuur Te plettren. - Maar daar slaat het aaklig stervensuur!

Men komt het rooversrot uit zijne kerkers halen. De galgen zijn gesteld, er valt niet meer te dralen; Hun wacht de sture beul die ze verhangen moet. Maar hoe, een Beul? Zij zijn van adelijken bloed! O neen! dat mag niet zijn; dat zou hun rang onteeren; En waarom in dien stond de schande nog vermeêren? Bestaan de wetten niet, of zijn zij enkel schijn? En Hendrik vraagt een laatst gehoor aan Bondewijn; Het wordt Hem toegestaan. Hij legt den Graaf voor oogen, Dat krachtens wet, voor lang gekend, geen beulen mogen De handen slaan aan graaf- of ridderlijke bloed. « 't Is waar » zegt Boudewijn. (Reeds rijst Heer Hendriks moed, Gewis zijn list gelukt, hij zal genade krijgen En met zijn boevental de ladder nooit bestijgen.) « Maar hebt gij zelf niet steeds een wreede beul geweest, » Waart gij in 't land van Waas niet als een beul gevreesd? » Hoe velen bracht gij niet wreedaardig om het leven, » Men kan, met volle recht, den naam van Beul u geven. » Welnu, Gij zelf, gij knoopt uw makkers daadlijk op » En hangt, met eigen hand, ze 't hoofd in 't hennipstrop. » Hoe moet Heer Hendriks hart van wanhoop nu niet zwellen? Hoe moet de wroeging nu zijn schuldig brein niet kwellen? Koopt hij tot zulk een prijs een schandelijk bestaan? o Ja, hij neemt, de schurk, des Graven offer aan. Die lasse en booze daad verzekert hem het leven; Zoo dunkt hij... Dit's genoeg. Wat smet op hem moog' kleven, Op wapenschild en rang en adelijken naam, Hoe hij zich eeuwig doem' tot welverdienden blaam, Zijn adelijk geslacht voor altijd zal onteeren; Niets kan de booswicht van zijn wreed besluit doen keeren En als een echte beul bereidt hij 't aklig strop En wacht, met vast beraad, zijn schuldge makkers op. Tot zeven stonden toe ziet men hem 't strop toewringen Tot zeven stonden toe op zijne prooie springen; Als een verhongerd dier, dat smacht naar lillend vleesch. De schaamte is uit zijn hart verbannen met de vrees. In 't bliksemschietend oog, op 't saâmgewrongen wezen Staan bloeddorst, wreede vreugd en tijrannij te lezen, Zoo teugelloos en woest,

Nu oueer, schande en haat onfeilbaar volgen moest.

Maar meent gij, Henderik, uw vonnis nu te ontloopen Met zoo koelbloediglijk uw makkers op te knoopen? Zoo spreekt Graaf Boudewijn met een ontsteld gemoed, Wijl in zijn binnen ziedt het oude vlaamsche bloed; Neen, wreedaard, neen, de galg waaraan gij zoo wreedaardig Die boeven pas verhingt, is U ook even waardig. Trawanten, valt hem aan! brengt koord en stropzeel hier En dien zijn lichaam ook ten prooi aan raaf en gier!

Sinds bleef het Land van Waas van moord en strooptocht veilig, Want d'eens gezworen eed was Boudwijn immer heilig:
Want wee d'ellendeling die 't recht verkrachten dorst!
Hij strafte streng 't misdrijf en was een goede vorst.

Sinay 1866.

KAREL DE WAELE.

# GESCHIEDKUNDIGE MENGELINGEN

DOOR

#### A. DE MAERE-LIMNANDER.

# OUD VLAAMSCHE LEENEN,

GELEGEN BINNEN DEN LANDE VAN WAES.

(VERVOLG.) Van fol. 284.

#### 307. - VRACENE.

De Loys de Steelandt pour le droit du dixiesme denier de lachat par luy fait dung fief gisant en la paroiche de Vracene tenu de la court de Waze en la vierschaere de Vracene lequel fief il a achete de Maistre Jaques Temmerman plur conten, une sgrie et huyt muys aveyne par an rente heritable appartenant a la dicte Sgrie et fief par lres dottroy de MM, du Conseil en flandres moyennant certain denier a Dieu et charité monte ledit achat a vjel p. franc argent, pour ce icy pour le dixiesme denier et le xe du xe la somme de lxvil.

Ae 4550.

# 308. - LOKEREN.

De Hannekin Penneman pour le relief dung fief a lui succede par le trespas de Jehan Peneman son pere tenu de lempereur nre Sgr. de sa court de Waize gisant en la paroiche de Lokeren conten. sept mesures ou environ pour ce icy

x 1 p.

Aº 1552.

#### 309. - WAESMUNSTER.

Dudit Hannekin pour le relief dung autre fief a lui succede par le trespas de son pere tenu de lempereur nre Sgr. de sa court de Waise, gisant en la paroiche de *Waesmunster* c.tenant quatre bonniers, pour ce icy x 1.

Aº 1532.

#### 310. - WAESMUNSTER.

De Luuc van Lae' (Van Laere) pour les reliefs de deux fiefz a lui succede par le trespas de Marc van Lae' son pere tenu de lempereur nre Sgr. de sa court de Waize gis. en la paroiche de Waesmunstere lun conten. neuf bonniers et demy et lautre ung bonnier. Pour ce xx l.

Aº 1552.

#### 311. - THIELRODE.

De Cornille Dullaert pour le relief dung sief a lui succede par le trespas de Jaques Dullaert son pere tenu de lempereur nre Sgr de sa court de Waize gis. en la paroiche de Thielrode, conten. vingt et ung bonniers. Pour ce icy

Aº 1552.

#### 312. - THIELRODE.

De Jehan Cauwe' (de Cauwere) pour le relief dung fief a lui succedez par le trespas de Kathelyne Vaels sa mère tenu de lempereur nie Sgr. de sa court de Waize gis. en la paroiche de Thielrode cont. quinze bonniers environ. Pour ce icy x 1.

Aº 1532.

#### 313. - MELSELE.

De Anthoine Aertsens pour le relief dung fief a lui succède par le trespas de Raes Aertsens son pere, tenu de lempereur de sa court de Waize gis. en la paroiche de *Melcele* conten. cent et dix sept bonniers. Pour ce x l.

Aº 1532.

#### 314. - SINAY.

De Gooris van der Meere pour le relief dung fief a lui succede par

le trespas de Cilles van der Meere son pere, tenu de lempe de sa court de Waize gisant en la paroiche de Sinay, conten. dix mesures ou environ. Pour ce x 1.

Aº 4532.

#### 315. - ST. PAUL.

De joncheere Francovs de Pottelsbergue Sgr. de Vinderhaute pour les reliefz de deux fiefz a lui succedez par le trespas de Messire Lie-VIN VAN POTTELSBERGHE son pere tenu de lempereur nre Sgr. de sa court de Waize gis. en la paroiche de St. Pauwels lun conten. huit bonniers et lautre quatre vingt et dix sept bonniers ou environ.

Pour ce icy xx 1. Aº 1552.

#### 316. - WAESMUNSTER.

Dudit joncheere Franchois pour autre deux reliefz de fiefz a lui succedez par le trespas de Messire Lievin de Pottelsberghe son pere tenu de lempereur nre Sgr. de sa court de Waize gis. en la paroiche de Waesmunster lung conten. vingt six bonniers et demy et lautre dix neuf bonniers et une mesure.

Pour ce icy Aº 1552.

xx L

#### 317. - KEMSEKE.

De Hannekin Meeux (Meeus) pour le relief dung fief a lui succede par le trespas de Jenax Meeux son pere tenu de lempereur nre Sgr. de sa court de Waize gisant en la paroiche de Kemseke conten, quatre mesures ou environ pour ce icy

Aº 1532.

#### 318. - MELSELE.

De Robert de Montmorency, Sgr. de Wymce, pour le xe denier de trois fiefz tenu de lemper nre Sgr. de sa court de Waize et vierschaere de Melsele, nome de Winninghe par lui vendu a Jenan Salemoen pour la some de quatre mille livres de quarante gros monnoie de flandres la livre. Monte pour le dixiesme denier quatre cens livres de guarante gros. Mais actendu ledit Robert de Monthorency a obtenu de lempereur grace de la moitie dudit xe denier coe appert par lettres de mess, des finances cy rendu, ne tient an pronffit de lempereur que viije 1.

Aº 1552.

#### 319. - VRACENE.

De Roelandt Sanders pour le relief dung fief a scavoir le meyerie de Vracene et St. Gilles avecq les appertenans a lui succede par le trespas de Jehan Sanders son pere icy x 1.

A° 1552.

#### 320. - LOKEREN.

De Jehan Sersanders pot le relief dung fief a lui succède par le trespas de M° Philippe Sersands son frère tenn de lempereur nre Sgr. de sa court de Waize et vieuschae' de *Lokeren* conten, huit bonniers et demy de terre.

Por ce icy

x 1.

Λ° 1534.

#### 321. - WAESMUNSTER.

Dud. Jenax pour le relief dung autre fief a lui succède par le trespas de son dit frère gis, en la paroiche de Waesmunster cont. cincquesures de terre. Por ce icy x l. A° 4854.

322. — \* \* \*.

De Jooris Sersanders pot les reliefz des ditz deux fiefz a lui succede par le trespas dudit Jehan Sersanders son frere tenu de lempereur conten. come dess. Pour ce icy xx l. A° 4534.

#### 323. - LOKEREN.

De Jenan van Steelant come bail et mary de Damoiselle Marguerite van der Hagne fa Gilles pot le relief dung fief a elle succede par le trespas de sa uiere c.tenant linit bonniers de terre gist en la vierschae' de Lokeren tenu de lempereur. Pour ce x 1.

Aº 1554.

#### 324. - WAESMUNSTER.

De Adopt Andries eschier Sgr de Wackene pour le droit du xe denier dung sief tenu de lempereur de sa court de Waize et vierschae' de Waesmunstre nome la Sgrie de Bochoute par lui vendu a messire Pule Cottreau por la some de iijevj l de vingt gros monnoie de slandres la livre. Monte pour xe a la some de iijelx l p. mais actendu que ledit Adolf a obtenu de lemper grace de la moitie dud. xe come appert par l'tres mess, des sinances cy rendue, ne vient au proussit de lempereur que

Aº 1554.

#### 525. - WAESMUNSTER.

De Anthoine Paridaen bail et mary de Damoiselle . . . Sturms por le relief dung fief a elle succède par le trespas de madamoiselle Katheline van der Dict sa mere tenn de lempereur de sa court de Waize et vierschae' de Waesmueste' c.ten. lij bonniers de terre. Por ce icy x l. A° 1534.

# 526. - WAESMUNSTER.

De Chaerles van Ydeghem (d'Yedeghem) bail et mary de damoiselle Adriane van Steelant po<sup>r</sup> le relief dung fief a elle succede par le trespas de Hellin son frere tenu de lempereur de sa court de Waize et vierschaere de Waesmuestre c.tenant cent bonniers de terre po<sup>r</sup> ce icy x 1.

Aº 1554.

#### 527. - THIELRODE.

De Jenan van Royen po<sup>r</sup> le relief de deux fiefz a lui succede par le trespas de son pere tenu de lempereur de sa court de Waize et vierschae' de *Thielrode* lun nome *la Vooghdie* et lautre c.ten. xxviij bonniers de terre nome *Tapsvoorde*. Pour ce icy xx 1.

A° 1534.

#### 528. - THIELRODE.

De Maistre Pile Pieters pour le relief de deux fiefz a lui succedez par le trespas de son pere tenu de lempereur de sa cont de Waize et Vierschae' de *Thielrode* conten, xv bonniers de terre et ung autre qui sont xij l par, de rente heritable ypothequez sur le dit fief. Pour ce icy por les ditz deux reliefz xx l. A° 1554.

#### 529. - MELSELE.

De Pierre de Montmorency escuyer au nom de Jehan de Montmorency son filz pot le relief de deux fiefz a lui succedez par le trespas de Elisabeth van den Moere sa mere tenu de lempet de sa court de Waize et vierschae' de Melzele lun conten. xvi bonniers et lautre xxxv bonniers de terre. Pot ce icy xx l. Ao 4554.

## 550. - MELSELE.

De Nicolas Triest escuyer pot le relief des deux fiefz a lui succedez par le trespas de Messe Nicolas Triest son pere tenu de lempereur de sa court de Waize et vierschae' de Melsele lun conten. ung bonnier et lautre quatre mesurés pour ce icy xx l.

Ao 4554.

#### 551. - VRACENE.

De Lauwereys Vincke pot et ou nom de Madame la douaigière Degmonde c. tesse de gave' (d'Egmond comtesse de Gavre) dame de Fiennes ce pot les reliefz de quatre fiefz a elle succedez par le trespas de feu Messe Jaques de Luxembourg en son vivant conte de Gave' son frere tenu de lempet de sa court de Waes et vierschae' de Vracene, pot ce icy xl 1. Ao 4554.

#### 552. - SINAY.

De Jehan de Cock pour le relief dung fief a lui succède par le trespas de Margriete Speelmans sa mere tenu de lemper de sa court de Waeze et vierschae' de Synay c.tehant deux mesures et ne paye que cent solz por le relief pour ce icy v l.

A° 1554.

# 333. - SINAY.

De Joosse Dueringk por le droit du xe denier ung sief vendu a Pile de Steel (de Steelant) por la some de xxxiij l de gros monn de flandres franc argent tenu de lempereur de sa court de Waze et

vierschae' de Synay c.tenant onze mesures de terre et ce par l'res doctroy de MM. du Conseil en flandres cy rendu. Pour ce icy xviii 1 xi s. ij. d. par.

Aº 1554.

#### 334. - VRACENE.

De Jehan de Mengerfruyt escuyer por le droit du xe denier dunghe rente de trois livres dix solz de gros monoye de flandres par an vendu a Loys de Steel' (de Steelant) au rachat du denier seize ypotheque sur son fief nome la Sgrie de te Weyns avecque une disme gis. en la paroiche de Vracene tenu en fief de lemper de sa court de Waize et vierschae' de Haesdone par dess. autre trois livres de gros par. ci devant vendu a Jehan Volkeric lesquelles trois livres ledit Loys a aussi achete et sont mis en une lettre de six livres de gros et demye par an. Por ce icy

A° 1534.

### 335. - LOKEREN.

De Floreys de Pottelles (1) eschyer pour les reliefs de trois fiefz a lui succedez par le trespas de Mess° Jan de Saemslacht (2) tenuz de lemper de sa court de Waize et vierscare de Lokeren. Pour ce icy xxx l. A° 1536.

# 336. - LOKEREN.

De Ghyselbrecht de Gruutere au nom de sa femme comme plus prochaine es acquetz faitz par led. De Saemslacht pour deux reliefz de fiefz a elle succedez tenuz de la d.te court de Waize et vierschae' de Lokeren, contenans lung xiiij mesures et lautre cincq mesures cincquante verges. Pour ce icy

xx 1 p.

Aº 4536.

### 337. - WAESMUNSTER.

De Gilles van Wesepoel on nom de ... Colmans sa femme por le relief dung fief a elle succede par le trespas de Jan Colman son pere conten. ve verges tenu de la court de Waize et vierschae' de Waesmunster.

Pour ce icy

x l.

A° 4536.

<sup>(1)</sup> De la maison de Mortaigne dit Pottelles.

<sup>(2)</sup> De la maison de Schoutheete dit de Saemslach.

#### 338. - BASEL.

De Jooris Staes au nom de son filz pour le relief dung fief a lui succede par consentement et partaige de Messe Gregoire van den Berghe a la mort de Gilles van den Berghe son pere conten, deux mesures lxxv verges tenu de la court de Waise et vierschae' de Baerzele.

Pour ce icy x 1. A° 1556.

#### 339. - BASEL.

De Joos Clays Heyns f's Pieters pour le relief dung fief a lui succede par le trespas de Lysbette van der Meere sa mere contenant iiijxxxix bonniers tenu de la d.te court et vierschae' de Buerzele.

Pour ce icy x 1. A° 1836.

#### 340. - MELSELE.

De Jehan van der Cautere f<sup>s</sup> Jans (Vercauteren) pour le relief dung fief a lui succede par le trespas de Jan Vercouteren son pere de lempe<sup>r</sup> de sa vierschae' de Melcele conten, xxi mesures.

Pour ce icy x 1. A° 4556.

# 341. - MELSELE.

De Jan Vueyke (Voycke) pour les reliefz de deux fiefz a lui succede par le trespas de Pierre Vueyke son pere lung conten, dix et demy bonniers et lautre xv mesures tenuez de lemper en la d.te vierschae' de Melcele.

Pour ce iey xx 1. Ao 1556.

#### 342. - MELSELE.

De Jehan van Schaverbeke f<sup>5</sup> Jans pour le relief dung fief a lui succede par le trespas de Jan van Scaverbeke son pere conten, vii bohniers tehn de lempe<sup>7</sup> de la d.te vierschare de *Melsele*. Po<sup>7</sup> ce x l. A<sup>5</sup> 4556.

#### 343. - KEMSEKE.

De JACQUES DE QUISPEAN pour les reliefz de deux fiefz a lui succedez

par le trespas de Anthoine de Quispean son pere tenn de lempe<sup>r</sup> de sa court de Waize et vierscare de *Kemzeke* contenans lung x musures et lautre ungue mesure. Pour ce icy xx l.

A° 1856.

### 344. - KEMSEKE.

De Bauwex Thys pour le relief dung fief a lui succede par le trespas de Nicolay Scareels et partaige de Gilles Scareels comme aysne et plus apparant hoir dudit Nicolas, tenu de lempe de sa court de Waize et vierscare de Kemzeke conten. deux mesures. Pour ce icy

Aº 1536.

### 345. - SINAY.

De Marie de Bonne fa Robbrechts pour le relief dung fief a elle succède comme plus prochaine et apparante heritière de feu Joos de Bonne tenu de lemper de sa court de Waize et vierschare de Sinay conten. xxv bonniers. Pour ce x 1.

Ao 4556.

# 346. - SINAY.

De Anthoine de Kaerle pour le relief dung fief a lui succede par le trespas de Simon Magnerman son frere conten. v bonniers tenu de lemp<sup>r</sup> de sa vierschare de Sinay. Po<sup>r</sup> ce icy x 1.

A° 4556.

### 347. - SINAY.

De Gilles Saman (Zaman) par le trespas de Pierre Saman son pere pour deux reliefz de fiefz a lui succedez teuu de lempe<sup>r</sup> de la d.te vierschare de Sinay. Pour ce icy x 1.

A° 1556.

# 348. - ST. NICOLAS.

De Joos van Havere (van Havre) pour le relief dung fief a lui succède par le trespas de Jehan van Havere son pere tenu de lempre de sa court de Waize et vierschae' de St. Nicolay conten. xx s. gr. de rente heritable ypotheque sur le fief de Gulles de Hont pour ce icy x l. A° 1856.

# 349. - HAESDONCK.

De Gheert Dansaert bail et mary de Anna de Dier pour le relief dung fief a elle succede par le trespas de Nicolas de Dier son frere tenn de lemper de sa court de Waize et vierschare de la kenre en Haesdonck, conten. v mesures pour ce icv A° 1536.

#### 350. - TAMISE.

De Dame Marie de Hamal Marquise Daerscot dame de Thamise la some de dixhuit cens livres paris, pour le droit Sgrial de lachat par elle fait au duc d'Aurscot de la propriete des fief terre et Sgrie de Couwerburch dont elle estoit viaigiere tenu de lemper de sa court de Waze, lesquelz droitz ont monte a la d.te some de xviije 1. Aº 1556.

#### 351. - LOKEREN.

De Messire Jan Hannart pour les reliefs de trois fiefz par lui achetez de Florens de Mortaigne tenuz de lempereur ure Sgr. et de la vierscaere de Lokeren assavoir l'escouterie, la meverie et ung fief c.tenant xxiii bonniers de terre.

Icy pour les trois reliefz A° 4558.

xxx 1 p.

#### 352. - WAESMUNSTER.

De Adriaen van Wesepoel bail et mary de Amelberghe Coelhans F<sup>2</sup> Jans pour le relief d'ung fief a elle succede par le trespas de Jan Colman son pere citenant ve verges de terre tenn de la vierscare de Waesmunstere.

lev pour le relief A° 1538.

x 1 p.

# 353. - WAESMUNSTER.

De Pills Scouteetens f's Pieters (de Schoutheete) pour les reliefz de trois fiefz a luy succedez par le trespas de joucyre Dorothea Scoutee-TENS (de Schouthecte) sa tante tenn de la vierscaere de Waesmunstere.

Icy pour lesd, reliefz

xxx I p.

A° .1558.

#### 354. - BASEL.

De Lievin Borluvt (Borluut) pour le relief ding fief a lny succede par le trespas de Gherolf Borluvt (Borluut) son pere c.tenant xvij bonniers tenn de la vierscaere de Baersele.

Icy pour led. relief

x 1 p.

Aº 4558.

#### 355. - BASEL.

De Pierre van den Vivere pour le droit du dixiesme denier dudit fief tenu de lempereur de sa court de Waize et vierscaere de Baerzele par luy achete de Lievin Borluvt (Borluut) pour la somme de clx l gro. monnoye de flandres franc argent c.tenant xvij bonniers de terre et ce par lettres doctroy de MM. du conseil en flandres, cy rendu.

Pour ce icy pour le xe et xe du xe

ijexi l iiij s.

A° 1538.

#### 356. - BASEL.

Des tuteurs et mombours de Hannekin Gueysens pour les reliefz de deux fiefz c.tenant xxvi bonniers de terre tenu de la vierscaere de Baerzele a luy succede par le trespas de Joos Gueysens son pere.

ley pour lesd, reliefz

xx 1.

Aº 1558.

#### 357. - MELSELE.

De Heindric van Devnse pour le droit du dixiesme denier dung fief par luy achete de Clays Bazelis pour et au nom de Lysbette Oelbrant sa femme tenu de lempereur et de sa vierscaere de Melsele c.tenaut xvij bonniers de terre pour la somme de xvi l gr. monnoye de flandres franc argent oultre et pardessus que ledit Heindric sera tenu de dechargier lad. Lysbette dungne rente de iij l x s. gr. par an au denier xvi allencontre les hoirs de fen Mer Clays Triest.

Icy pour le xe et xe du dixe

exvi 1 iij s.

Aº 4558.

#### 358. - VRACENE.

De Pule de Warelles pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de joncy. Lysbette van den Moere sa mere gisant en la vierscaere de *Vrasene* c.tenant cinquante bonniers.

le pour le relief

x 1 p.

Aº 4558.

#### 359. - VRACENE.

De N. DE BAENST pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de Joosse de Baenst son frère c.tenant lxxv aurtz davoine tenu de la d. vierscare de *Vrasene* ypothequeez sur certaines parties dheritage c.tenant xxv mesures.

ley pour le relief

x + p.

Λ° 1558.

#### 360. - SINAY.

De N. VAN CLEEMPUTTE pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de Jan van Cleemputte son pere gisant en la vierscaere de Sinay.

ley pour le relief

 $x \perp p$ .

Aº 1558.

#### 361. - ST. NICOLAS.

De Phelix van Deuvse (van Duyse) pour le relief dung fief par luy achete de Joosse Borm tenn de la vierscaere de Saint Nicolas c.tenant xij mesures.

Icy pour le relief

x 1 p.

Aº 4558.

#### 362. - ST. NICOLAS.

De Joosse van Havere pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de son pere tenu de la vierscaere de  $S^i$  Nicolay c.tenant xij l p. par an ypothèque sur le fief de Gilles de Hont.

ley pour le relief

x 1 p.

A° 1558.

## 363. - HAESDONCK.

De damoiselle Jehenne de Menguerfruyt pour le relief de deux fiefs a elle succede par le trespas de Jan van Menguerfruyt son frère tenu de la vierscare de keure de Haesdone.

Icy pour lesd, reliefz

xx I p.

Aº 1558.

#### 364. - BASEL.

De Jan Rauwelle pour le droit du x° denier pour la vente dung fief c.tenant demye mesure de terre tenu de lempereur nre Sgr. de sa court

de Waize et vierscaere de Baerzele pour vi l gr. chacun portant sa charge come par lres doctroy appert cy rendue. Icy pour le x°

vii 1 iiij s.

Λ° 1538.

#### 365. - LOKEREN.

De Jooris Slock pour le reliefz de deux fiefz a luy succede par le trespas de Iweyn Slock son pere tenu de la vierscaere de *Lokeren*. Icy pour lesd. reliefz xx 1.

A° 4541.

#### 366. - BASEL.

De Gautmer des Fosses (van der Gracht) pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Joosse des Fosses son frere, tenu de la vierscaere de Baerzele.

Icy pour led. reliefz A° 1541.

x 1.

#### 367. - VRACENE.

De Dieric Rauwele pour le relief dung sief a luy succède par le trespas de Jan Rauwele son pere tenu de la vierscare de Vrasene.

Pour ce icy pour led. relief x 1.

A° 1541.

# 368. - LOKEREN.

De Gerraerdt Annaert escuyer Sg<sup>r</sup> de Sombeke po<sup>r</sup> les reliefz de trois fiefz a luy succede par partaige de Messire Jan Hannaert son pere tenuez de lempereur me Sgr. de sa vierscaere de Lokeren a savoir le scauteterie, la mayerie et ung fief e.tenant xxiiij bonniers de terre appellez de aude ackere.

Icy por les trois reliefz  $\Lambda^{\circ}$  1541.

xxx 1 p.

#### 369. - VRACENE.

De Martin Minnaert pour le droit de x° denier dung fief par luy achete de Joosse de Fossez (van der Gracht) tenu de lempereur de la vierscaere de Vracene pour la some de soixante livres de gros monnoye de Flandres et ce par l'res doctroy de MM. du conseil en flandres.

Pour ce icy la moitie dud, marche Ixxix I iiij s. p.  $\Lambda^{\circ}$  4541.

## 370. - ST. NICOLAS.

De Leonora de Wulfberghe pour les reliefz de quatre fiefz a elle succède par le trespas de feu Pierre de Coyeghem Sgr de Peecken tenu de lempereur de sa court de Waze et vierscaere de St. Nicolay et Belcele.

Pour ce icy lesd. reliefz

xI L

Λ° 1541.

# 371. - SINAY.

De maistre Jan de Carion pour le relief dung sief a luy succede par le trespas de Madamoiselle s'Brunen (de Bruyne) sa mere tenu de lempereur de la vierscaere de Sinay.

Icy pour led. relief

x 1.

Aº 1541.

# 372. - THIELRODE.

De Messire Jehan baron de Trazegntes conseiller de lempereur nre Sgr. chlr. de son ordre la somme de dix huit cens livres parisis a cause de semblable somme quil devoit pot les droix Sg.aulx de ladheritement par lui prins de la terre et s.g.rie de Cauwenburg suyvant la donnation que lui en avoit fait dame Marie de Hamal marquise Daerscot a charge de son viage gisant icelle Sg.rie es paroisches de Tilrode, Lockere, Sinay, Haesdonck, Barsele et Thamise des quels droix led. Sgr empereur lui a quicter la moitie coine appert par lies patentes de ce despeschees du ix Juing xvc quarante.

Pour ce icy la some de

xvije 1 p. .

Λ° 1541.

# 373. - MELSELE.

De OLIVIER VERBOCHAGHE (van der Bochaghe) pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de son perc tenu de la vierschae de Melsele, la somme de x 1.

A° 1545.

#### 374. - VRACENE.

De M° JAN MINNAERT pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de Martin Minnaert son pere tenu de la vierscaere de Vracene la some de x 1.

Aº 1545.

#### 575. - KEMSEKE.

De Pierre Hauwe pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de Paul Hauwe son pere tenu de la vierscaere de Kemseke, la some de x 1.

Λ° 4545.

### 576. - SINAY.

De Maitre Philippe de Steenlandt pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Pierre de Steenland son frere tenu de la vierscaere de Zynay la somme de x l. A° 1545.

### 577. - SINAY.

Dud. M° Phle. pour le relief dung aultre fief tenu de la d. vierschae a luy succede par le trespas de Phle. De Steelandt son pere la somme de x l.

Λ° 1543.

## 578. - LOKEREN.

De Bauduwin de Maere pour et au nom de damoiselle Marie de Hollebeke fa Walrans pour le relief dung fief a elle succede par le trespas de feu Waleran de Hollebeke son pere tenu de lempereur de sa court de Waize et vierscaere de Lookeren.

Pour ce icy pour le relief dud. fief  $\Lambda^{\circ}$  1544.

x l.

### 579. - BASEL.

De Me Jehan Wouters, le josne (1), por les reliefs de deux sief a luy donnez come plus apparent aisne heritier de Me Jehan son pere pour arranchement de son mariage tenu de la court de Waeze et vierschae de Baerzele.

Pour ce icy

xx 1.

Aº 1544.

#### 580. - VRACENE.

De Me Jehan Minnaert poe le droit de dixe denier dung fief par luy achetez de Adriaen van zuudorp (van Zuyddorpe) poe la somme de lxiij I de groz ch.un portans sa chargie tenu de la vierschaere de

<sup>(1)</sup> Le jeune.

Vracene et ce en vertu de lres doctroy de MM. du conseil en flandres cy rendu.

Pour ce icy

lxxvj l xvj s.

Aº 1544.

#### 581. - MELSELE.

De Jehan Boyaert pour le x° denier de la rente de xlviij s. p. par au, rente ou rachapt au denier seize, dont il la chargie son fief tenu de la vierseliae de Melsele en vertu de certaine lires doctroy emaneez de cette chambre p. dessus cineq livres douze soubz dont led. fief passe cinequante ans a ete chargie.

Pour ee iey

xvi 3.

Aº 1544.

## 582. - KEMSEKE.

De damoiselle Josine Hauwe por le relief dung fief a elle succede en partaige de Pierre Hauwe son frere provenant de la maison mortuaire de feu Paul Hauwe son pere tenu de la cour de Waze et vierscae de Kemsecke.

Pour ee icy

x = 1,

Λ° 1544.

#### 585. - WAESMUNSTER ET ST. PAUL.

De Maistre Jehan Wouters conseiller de lempereur pour le relief de quatre fiefs qu'il maintient a luy estre succedez par le trespas de feu Franchois van Pottelsberghe en son vivant Seigneur de Vinderhaute tenuz des viersehaerez de Waesmon. et St. Pol.

Pour ce icy

xl I.

Aº 1546.

#### 584. - BASEL.

De Dame Lievine de Steelandt veusve de seu messire Lievin de Pottelsberghe pot les reliefz de trois siefz a elle succedez par le trespas de Franchois de Pottelsberghe son sils trespassé sans hoir légitiesme dont elle était la plus apparente de droit de substitution de son seu mary come aussi luy est adjuge par sentence de MM. du conseil en slandres lesd, siefz tenuz de la court de Waeze et vierseaere de Buerzele.

Por ce icv

xxx 1.

A° 4546.

### 585 - ST. NICOLAS.

De messire Anthone de Baenst por le relief dung fief a lny succede par le trespas de feu Gill. De Baenst son frere tenu de la vierscaere de Sainct Nicolay.

Por ce icy

x L

Aº 1546.

### 586' - WAESMUNSTER.

De Franchois Bets pour le relief dung sief a luy succede par le trespas de sen messire Adrien Bets son pere tenu de la vierscare de Waesmonstere.

Por ce icy

x 1.

Aº 1546.

#### 587. - LOKEREN ET THIELRODE.

De Monst de Liedekercke pot les reliefs de quatre fiefs a luy succedez par le trespas de Monsgr de Sonb'ke son frere tenuz des vierschaere de Lockeren et Thielroode.

Por ce icy

xl l.

Λ° 1546.

#### 588. - MELSELE.

De Jenan' Boyaert pour le dixiesme denier de la vente de xviij l p. par an quil a vendu durant le temps de ce compte a Jenan Heynsoene en rachat du denier seize en vertu de certaines l.res doctroy emaneez de cette chambre p. dess. dix livres huit solz vendu an compte precedent.

Por ce icy

xxviij 1 xvi s.

Aº 1546.

# 389. - KEMSEKE.

De Lievix Lamm pot le dixe denier dung fief par luy passe quatre ou cincq ans achete a Hanche de la Chandelle en la vierscaere de Kemsicke a Lauwerers van de Voorde dernier possesseur dicell contenant cincq mesures ou environ pot la some de xxxviii l de gros monnoye de flandres chand portant sa chargie par lies doctroy emaneez de cette chambre en date du secondt jour doctobre xve xlv.

Por ce icy

xlv I xij s.

Aº 1546.

#### 590. - MELSELE.

De Jenan Cant po<sup>r</sup> le x° denier dung fief par luy achete alencontre Pierre van de Velde contenant cincq mesures tenu de la court de Waeze gis. en la vierscaere de *Melsele* po<sup>r</sup> la some de trente trois livres de gros cleer argent ch.un portant sa charge p.dess. xviii l p. de rente a rachapt du denier seize dont led. fief estoit pa.vant chargie par l'res doctroy de cette chambre.

Ponr ce icy

xxxix 1 xii s.

Aº 1564.

#### 591. - WAESMUNSTER.

De Charles de Steelandt pour le relief dung fief a lui succède par le trespas de fen Joosse van Steelandt son pere tenn de la vierscaere de Wacsmon.

Por ce icy

x 1.

Aº 1548.

#### 592. - SINAY.

De Jehan van Nieulande (de Nieulant) pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de feu Michiel van Nieulande son pere contenant xi bonniers tenu de la vierscae de Sinay.

Por ce icy

x 1.

Aº 1548.

### 593. - SINAY.

De Gilles van Gavere pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de Jan van Gavere son pere contenant deux bonniers tenu de la vierscae de Synay.

Por ce icy

x 1.

Aº 4548.

# 594. - MELSELE.

De Pule Triest filz aisne (1) de feu M° Joosse Triest pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de son pere tenu de la vierscaere de Melsele.

Pour ce icy.

x 1.

A º 1548.

<sup>(1)</sup> Fils aîné.

#### 593. - LOKEREN.

De Monsg<sup>r</sup> de S<sup>t</sup> Ywyn pour le relief de deux fiefz a luy succede par le trespas de feu Joosse de Heenzeles (de Herzele) son oncle teun assavoir lung de la vierscae de Lockeren aud. pays de Waeze.

Pour ce icy

xx - L

A° 1548.

### 596. - MELSELE.

De Charles Lalleman pot le relief dung fief a luy succède par le trespas de dame Anna Hannarts (Hannaert) sa mere tenu de la vierscaere de Melsele.

Por ce icy

x 1,

Aº 1548.

#### 597. - BASEL.

De Servaes van Steelandt (de Steelant) por les reliefz de deux fiefz a luy donnéez par donnation entre vifs de dame Lievine de Sfeelandt vefve de Messire Lievin de Pottelsberghe en son vivant seigneur de Vinderhaute sa seur. La Sgrie de Wissenkercke avecques la maison et ses appertennaces et la recepte des aides de lempereur an Pays de Waeze et Bevres y annexeez come plus a plain de ce appert par lies enregistrees en cette chambre tenn de la vierseaere de Baerzele a charge de jouyr des profits et emoluments de ses fiefs sa vie durant sans plus, et que led. Servaes recompensera ses enfants selon ce quil a promis a la d. dame par lies passez devant MM. du conseil en flaudres.

Pour ce icy

xx = 1.

Aº 1548.

#### 593. - BASEL.

De Jaspar van Steelandt (de Steelant) auquel lad, dame a donne ung aultre fiel tenu de lempereur de la vierscaere de Baerzele nome en thiois la Sgrie ten Doorent a la mesme condition den jouyr come devant et moyennant aussy certaine recompense a ses freres et seurs selon quil en ses 1.res du conseil plus amplement est cause.

Pour ce icy

xx 1.

Aº 1548.

# 599. — WAESMUNSTER.

De Me Pule de Steelant (de Steelant) auquel lad. dame a done ung sien

46.

fief tenu de lemper de la vierscaere de Waesmon à la mesme condicion den jouyr sa vie durant et moyennant aussy certaine recompense a ses freres et seurs, selon qu'en ses lettres du conseil plus amplement est cause.

Pour ce icy A° 1548.

xx l.

#### 400. - VRACENE.

De Jacques Mazurel pour et au nom de damoiselle Anna Crabz sa feine a laquelle lad. Dame Lievine (1) a donne ung aultre sien fief tenu de la vierscaere de Vracene a la condition come devant.

Pour ce icy

xx 1.

Aº 1548.

#### 401. - ELVERSELE.

De Guille de Waelwyck receveur general d'Oostflandres pot le dixe denier dang fief par luy achetez de Franchois de Maere gisant en la parroiche de *Elverzele* contenant xxi bonniers de terre ou environ nome le fief ter Varent la some de treize cens cincquante livres de xl gr. franc argent et ce en vertu de certaines l.res doctroy emaneez de cette chambre en date du 46 Decembre xyexlvii.

Por ce icy por le xe denier de la d.e some dud, marchie la somme de cent trente cincq livres du dict pris. Sur quoy fait a rabattre tes maisons et boix croiss, qui sont sur led, fief les quelles ne doibvent aucun xe, estimeez par les homes de fief a la some de trois cens cincquante florius.

Pour ce icy por le cleer du  $x^e$  denier la some de  $ii^c xx l$ . A° 4548.

#### 402. - LOKEREN.

De Anthone Sersanders f<sup>5</sup> Joris pour les reliefz de deux fiefs a luy succede par le trespas de Jorge Sersanders son pere lung tenu de la vierschaere de Lockeren conten, huit bonniers et demy laultre tenu de la vierschae de Waesmonster conten, cincq mesures.

Por ce icy

xx L

Aº 1550.

# 405. - MELSELE.

De N. Boyaert aysne filz de Jenan Boyaert pour le relief dung fiet

<sup>(1)</sup> LIÉVINE DE STEELANT, voir le nº 397.

a luy succede par le trespas de son pere tenu de la vierscare de Melsele conten. deux bonniers.

ley pour ce relief

x 1.

Aº 1550.

#### 404. - - MELSELE.

De Michiel Verheiden (Verheyden) bail et mary de damoiselle Sallomon fille unicque de Jehan Salomon pour les reliefz de trois fiefz a elle succede par le trespas de son pere tenu de la vierscare de Melcele.

Por ce icy

xxx 1.

Aº 1550.

#### 405. - KEMSEKE.

De Jenan Houck filz Cornille pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Cornille Houck son pere tenu de la vierscare de Kemsicke contenant trois et demy bonniers.

Icy por led. relief.

x 1.

A° 1550.

### 406. - ST. NICOLAS.

De maistre Prie d'Overbeke bail et mary de damoiselle Josine Storms por le relief dung fief a elle succede par le trespas de Arent Storm son pere tenu de la vierscare de S<sup>t</sup> Nicolas contenant xviij bonniers ou environ

Icy

x 1.

Aº 1550.

#### 407. - THIELRODE.

De Charles Scr de Trazegnies pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de Monsgr Jehan Baron de Trazegnies nome la seignifie de Cauwerburgh avecques ses appertenances tenu de la vierscare de Thielrode et paye constumierement double relief.

Pour ce icy

xx 1.

Λ° 1550.

#### 408. - LOKEREN.

De Pierre Cortewille bail et mary de Damoiselle Gueerthuyt s'Gruyters (de Gruutere) por le relief dung fief a elle donce de sa mere tenu de la vierscaere de Lockeren.

Por ce icy

x 1.

Aº 1551.

### 409. - HAESDONCK.

De Jehan d'Exaerde pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de son pere tenu de la vierscare de Haesdonck.

lcy po<sup>r</sup> le relief A° 1551. x 1.

# 410. - BASEL.

De Gulle de Steelandt filz aisne de Servaes de Steelandt por les reliefz de deux fiefz nome la seigneurie de Wissekercke et la recepte de Waes et Bevres a luy succede par le trespas de son pere tenu de la vierscare de Baersele.

Po<sup>r</sup> ce icy A<sup>o</sup> 1551. xx l.

## 411. - LOKEREN.

De Jehan Penneman comme tuteur des ensfans de seu Simon van Lare la somme de vingt quatre livres de quarante de gros pour la xe denier de la vente des deux pars de sept mesures de siefz scituez en la paroisse de Lokeren vendu par Joos Penneman portant le dit marchie a la somme de deux cens quarante livres de pris que dessus come appert par lettres doctroy, c'tisicaon et le denombrement cy rendu, dont le xe denier monte a la somme de xxiiij 1.

Aº 1552-54.

#### 412. - LOKEREN.

De Pierre de Cortewille pour le x° denier dung sief c.tenant sept mesures de terre gisans en la paroisse de Lokeren par luy adchete de la vesve de seu messire Ghyselbrecht de Gruutere nome Busteels hosstede avec les deux molins estans sur le dict sief pour la some de six cens huit quatre livres sur quoy venoit a desalquer por les bois montans estans sur led. sief six livres.

Icy por le x° denier  $\Lambda^{\circ}$  1552—54.

xi l ii s.

# 415. - BASEL.

De Jehan Martins et Gabriels pour le xe denier de la vente dun fiel situé en la paroisse de Baerzele contenant deux mesures et soixante quinze verghes par luy achetez de Gilles Rooman et Cornille Pussemier

nomme Bootscaps goet pour la some de cent vingt trois livres suyvant la c'tificaon et denombrement icy exibec pont le xe denier porte xiij l. x s. vij d.

Aº 1552-54.

# 414. - WAESMUNSTER.

De Hannekin van Lare pour le relief dun fief a luy succede par le trespas de feu Lucas van Lare contenant neuf bonniers de terre gisans en la paroisse de Waesmeustere.

Aº 1552-54.

# 415. - MELSELE.

De Pu<sup>o</sup> Artssins dem. en la paroiche de Melsele pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de feu Anthoine Artssins son pere la some de x l. par. Icy v l.

Aº 4555.

# 416. - STEKENE.

De Lievin Thys demourant a Stekene pour le relief dun fief sur luy devolu par le trespas de feu Baudouin Thys son pere dix l. parisis Icy vl.

Aº 1555.

# 417. - MELSELE.

Du fils aisne de feu Jehan Vuicke (Voycke) dem. a Melsele pour trois reliefz de trois fiefz sur luy succedez par le trespas dud. feu Jehan Vuicke son pere la somme de trente livres paris. — Icy xv l. A° 1555.

## 418. - MELSELE.

De Jehan Boyaert dem. a Melsele pour le relief dung fief sur luy devolu par le trespas de son frere dix livres paris. Icy v l. A° 1555.

# 419. - BURGHT ET ZWYNDRECHT.

Quant au xe denier du p. Monsgr le conte de Hornes a cause de la vente des Sgries de Burcht et Swyndrecht au prouffit du Sgr de Zevenberghe. Icelluy Sgr conte de Hornes a obtenu de lempr noe Sgr. quictan de la moitie desd. droitz sgriaulx et attermination du paiem. de lautre moictie jusques en mars xve cincquante cincq portant ladite moitie a la some de

Aº 1555.

### 420. - ELVERSELE.

De Jehan de Hertoche conseiller du Roy nre sire et son receveur gnal, doost flandres la somme de quatre vingt livres de xl. gr. la livre pour le dixe denier de la vente de certain fief de la grandeur de vingt ung bonniers ou environ nomme le bien Tervarent scitue en la paroiche de Helversele vendu par Gherard Ysembr (Ysebrant) dont le marche porte a seize cens livres de quarante gros comptans comme il appert par la copie du contract conten, loctroy et par le denombrement. Sur la quelle somme de seize cens livres dudict pris faict a desduire la some de huict ceus livres pris susd, a quoy ont este extimez les meubles dudict fief app.ant par c,tification de deux homnies de fief et eschevins de la dicte paroiche de Helversele en date du xvije jour de Mars xve cincquante et quatre. Scellee par Jehan Verdict et Jehan de Grave, le tout cy rendu.

Pour ce icy A° 1555.

iiijxx 1 viij s.

# 421. - \* \* \*

De Guillaume Dauxy (d'Auxy) demeurant a Bruges pour le relief dun fief sur luy succede par le trespas de feu Ph° Dauxy son pere dix livres. Icy

v l.

A° 1555.

# 422. - \* \* \*

De Jehan Meeussens demourant a  $\mathit{Hulst}$  pour le relief dung fief sur luy devolu par le trespas de feu Jacques Meeussens son pere dix livres p. v 1.

Aº 1555.

# 423. - \* \* \*

De Conraert de Qua (de Quade) pour le relief dung fief sur luy succede par le trespas de feu Daniel de Qua son pere x 1 p. A° 1556.

# 424. - \* \* \*

De M° Jehan Quispean pour les reliefz de deux fiefz a luy succedez par le trespas de feu Jacques Quispean son pere x 1.

A° 1856.

# 425. - \* \* \*

Du filz de Remacle de Schoonen en son vivant greffier de Rupelmonde pour le relief du fief a luy devolu par le trespas de son pere. x l par. v l.

Aº 1556.

#### 426. - HAESDONCK.

De Jehan de Pape la some de quatre vingt six livres viij sc. de xl. gr. po<sup>r</sup> le x<sup>e</sup> denier de la vente de ung fief de la grandeur de six bonniers scitué en la paroiche de Haesdone par luy vendu a Gilles Variendone pour la some de huit cens soixante quatre livres dud. pris come il appert par l'res doctroy conten. le c.tract du marche cy rendu.

Pour ce icy A° 1556.

iiijxx vi l. viii s.

#### 427. - WAESMUNSTER.

De Goris van den Vivere et Jehan de Basselaere come tutenrs de Hans Penneman ayans en par cydevant le droit et action de lachat par eulx fait contre ung Joes Penneman, la somme de quatre livres seize solz gros. Pour le x° denier de la vente dung fief de la grandeur de deux mesures et demy scitue en la paroiche de Waesmunstere, lequel achat ils ont fait de Guille de Steelant pour la somme de xlviij l gr. comme il appert par certain contract cy rendu. Pour ce icy ladite some de

Aº 4556.

# 428. — \* \* \*

De Anthone Utennove (Uutenhove) an nom et come mary de damoiselle Adriaene de Baenst fa Jans pour le relief dung fief a elle succede par le trespas de feu Anthoine de Baenst son fre. Icy x l. Ao 1557.

### 429. - LOKEREN.

De Damoiselle Barbelle Bisschops femme de Pierre Slock en vertn de certaine prochracion de son mary pour le relief de deux fiefz scithez en la paroiche de *Lokeren* a enlx succedez par le trespus de fen Jooris Slock frere a son d. mary.

Aº 1557.

# 430. — \* \* ·

De Joes van Steelant pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de feu Jaspar de Steelant son pere v 1.

A° 1557.

#### 431. - MELSELE.

De Jacques Bette Sg<sup>t</sup> de Hangerelles comme ayant esponse la fille de feu messire Jehan de Grutere pour le relief de deux fiefz a luy succedez par son trespas scituez en la paroiche de Melsele.

Aº 1557.

x 1.

# 432. - EXAERDE.

De Me Joes de Meye' (de Meyere) pour et au nom et come procur. de Antie de Grutere pour le relief de la Sgrie et sief d'Exaerde a luy succede par le trespas de feu Messire Charles de Grutere son pere

Aº 1557.

v L

# 433. - LOKEREN.

De Charles de Herzelles Sg<sup>r</sup> de Lilaer pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de fen le Sg<sup>r</sup> de S<sup>t</sup> Onyn (1) seithe en la paroiche de Lokeren.

Aº 1559.

#### 434. - BASEL.

De luy pour le relief dung aultre fief scitue en la paroiche de Baersele a luy succede come dess. v 1.

A° 1559.

### 435. -- MELSELE.

De Pierre Meunens marchant resident en Anvers la some de vingt cincq livres quatre solz de xl. gr. pour le xe denier de la vente de certain fief tenu du conte de flandres de sa court de Waes ressortissant a la vierscaere de Melsele, vendu par Loys de Pottelsberghe en vertu de certain decret de MM. du conseil en flandres mis a execution par l'hnyssier Pierre Mayart, dont le marchie porte a la some de xxxi l x s. gr. pardessus le douaire de damoiselle Anna Peters mere dud. Loys de Pottelsberghe lequel douaire a este estime a dix livres dix

<sup>(</sup>i) Peut-être St Ywyn?

solz gros. Rendu ces deux parties ensamble a la some de quarante deux l gr. qui font en monnoye de ce compte deux cens cincquante deux livres du priz de xl gr. desquelles le xe denier porte a la dite some de xxv l. iiij s.

Aº 4559.

#### 436. - HAESDONCK.

De Joos de Bock, la some de cincquante livres luyet solz de xl gr. pour le xe denier de la vente de certain fief gisant en la paroiche de Haesdonck par luy faict au prouffit de Gueeraerdt Jacobs marchant resident en Anvers, en vertu des l'res doctroy de MM. du conseil en flandres, iceluy fief en grandeur de huyet mesures au priz de dix livres dix solz pour chune mesure, q. monte a la some de iiijx iiij l gr. valent en monnoye de ce compte cincq cens quatre livres du prix de xl gr. dont le xe denier porte à la dicte some de ly l. iiij s. iiij d.

Λ° 1559.

#### 437. - VRACENE.

De Me Jacques Gueerolf come tuteur aiant ladministration des biens de Jozyne Minnaerts fille aisnee de feu maistre Jehan Minnaert pour le reliel de deux fiefz succedez a la dicte fille par son trespas gisans en la paroiche de Vrachene.

Aº 1559.

## 438. - MELSELE.

Des tuteurs du filz aisne de feu dame Margriete Salomons vefve de feu messire Michel Verheyden pour les reliefz des trois liefz a luy succedez, gisans en la paroiche de Melsele.

Aº 1559.

#### 439. - VRACENE.

De Anthoine Utenhove (*Uutenhove*) on nom de Jehan Utenhove son lilz qu'il a en de fen damoiselle Adriaene de Baenst pour le relief dung fief a son dit filz succède par le trespas de sa d.e fene mère scitue en la paroiche de *Vrachene*.

v 1.

Aº 1559.

#### 440. - KEMISEKE.

De Jenax Lamas (Lammers) pour le relief dung fiel a luy succede

par le trespas de feu Lievin Lamens son pere gisant en la paroiche de Kemseke.

Aº 1559.

# 441. - THIELRODE.

De Jehan van Voorde pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de feu Joos van Voorde son pere gisant a *Thielrode* trois livres parisis. Icy

Aº 1559.

#### 442. - BASEL.

De maistre Jehan Vermere (Vermeire) es francois pour le relief de deux fiefz a luy succedez par le trespas de fen Pierre Clays Heyns scituez en la paroiche de Baerzele.

Aº 1560.

#### 443. - KEMSEKE.

De Pol d'Exaerde pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de damoiselle Josyne Ilauwe sa mere gisant en la paroiche de Kemseke. v 1.

A° 4560.

#### 444. - THIELRODE.

De Gilles Durinck pour et au nom de Amelberghe Leeuwe sa femme pour le relief dung fief succede par le trespas de Jehan. van Leeuwe son frere gisant en la paroiche de Thielrode. v 1.

Aº 4560.

#### 445. - SINAY.

De Olivier Verhagnen pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Michiel son pere situe en la paroiche de Sinay. v I. A° 1560.

# 446. - MELSELE.

De Pierre de Coninck pour le relief dung fief a luy succède par le trespas de feu son pere situe en la paroiche de Melsele. v 1. A<sup>o</sup> 1560.

#### 447. - WAESMUNSTER.

De Jehan van Driessche an nom et come procur de Damoiselle Isabeau

DE St OMER pour le relief de trois fiefz ressortissant a la vierscaere de Waesmunster sur elle succedez par le trespas de feu son pere de chun desd. fiefz v l revient à la sonie de xv l.

A° 4560.

#### 448. - MELSELE.

De Jehan van de Vivere filz aisne de feu Jehan van Vivere son pere pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de son d. feu pere sortissant de la vierscare de Melsele; la somme de vl. A° 1561.

# 449. - ST. NICOLAS.

De Jehan Damman, Sgr d'Omberghe, aiant espouze la fille de feu messire Anthoine de Baenst chl. pour le relief dung fief a luy succede pour et au nom de sa femme par le trespas de son beau pere sortissant a la vierscaere de St. Nicolay la somme de v 1.

A° 4561.

#### 450. - WAESMUNSTER.

De Lievin van Havere (van Havre) pour le relief dung fief a luy demoure par decret de MM. du grand c.seil à Malines vendu par les erediteurs de fen Conraert de Quae (de Quade) sortissant de la vierscaere de Waesmunstere. La soine de v. l.

A° 4561.

#### 451. - MELSELE.

De Pierre Vuycke (Voycke) pour le relief de trois fiefz a luy succedez par le trespas de feu Jehan Veuycke son nepven sortissans a la vierschare de Melsele. xv l.

Aº 1561.

### 452. - ST. NICOLAS.

De Henry van Deynse pour le relief dung fief a luy succedez par le trespas de Felix van Deynse son frere situe en la paroiche de St. Nicolay.

Aº 1561.

#### 453. -- ST. PAUL.

De Cornelle de Neve, gressier du Pays de Waes, pour le relief

dung fief a luy delaisse par Jenan de Neve son pere, haut echevin dud. pays, lequel lavoit par cy devant achete dung Jenan van Exaerde fils Martens estant denx mesures seituez en la paroiche de St. Pol.

v l.

Aº 4561.

# 454. - VRACENE, ETC.

De Henry Pauwelaert recevent de Monsgr<sup>e</sup> le prince de Gavere conte d'Egmont pour le relief de trois fiefz nome le Braderic scituez es paroiches de Vrachene, Verrebrouck et la entour au nom dud. prince et en vertu de certaine procuration dud. Sgr. prince et and. Sgr. prince succedez par le trespas de feue Madame la princesse de Gavere contesse d'Egmont sa mere, la somé de xv 1.

Aº 4561.

# 455. -- \* \* \*

De Francois Coignet au nom et come procurateur de M° Cornille Wouters pour le relief de trois fiefz a luy succedez par le trespas de feu Messire Jehan Wouters, culr, son pere la some de xv l. A° 4561.

#### 456. — HAESDONCK.

De M° Jacques van Boogaerden (van den Bogaerde) por le relief de certain fief sur luy demoure come au plus offrant par decret de MM. du grand conseil a Malines vendu par les crediteurs de Jehan Danssart a Haesdonck la some de v. l.

A° 4561.

457. — LOKEREN, ETC.

De Nicolas Sersanders pour le relief de deux fiefz a luy succedez par le trespas de son frere lune sortissant de la vierschare de Lokeren et lautre a Waesmunster la some de v. l. A° 4561.

# 458. - KEMSEKE.

De Cornille Truyman pour le relief dung fiel scitue en la paroiche de Kemseke par luy achate en vertu de certaines l.res dottroy de Jenan Houck la sonie de v. l.

Aº 4561.

#### 459. - VRACENE.

De Jehan Daens pour et au nom de Margriete Sanders sa femme pour le relief du fief nome de Sleutel (les Clefs) scitue en la paroiche de Vrachene a elle succede par le trespas de fen Roland Sanders son pere lad. some de v.l.

A° 4561.

# 460. - VRACENE.

De Gilles Verdonct pour et au nom de Josse Sanders pour le relief du fief de la meyerie de Vrachene a luy succede par le trespas dud. Roland Sanders son pere la d.te some v 1.

A° 4561.

#### 461. - MELSELE.

De Bernard Cant pour le relief dung fiel a luy succede par le trespas de sa mere scitue en la paroiche de Melsele v 1. A° 1561.

#### 462. — WAESMUNSTER.

De Adrien van Haveskercke, escuyer, po' le relief d'ung fief nome Wynevelde seitue en la paroiche de Waesmunster lequel a este donne a damoiselle Jehanne van Yeghem (d'Yedeghem) sa femme en faveur de lehr mariage par messire Charles van Yeghem, chl., et dame Adriane de Steelant sa compaigne la somme de v. l. A° 4561.

# 463. - WAESMUNSTER.

De Pierre Pol pour le relief dung sief a luy succede par le trespas de Jehan Pol son pere situe en la d. paroiche de Waesmunster. A° 1561.

# 464. - \* \* \*

De Pol van Steelant comme tuteur de François van Exaerde f's Pauwels po' le relief du fief succede and. François par le trespas de feu Pauwels van Exaerde son pere, la so' de v. l. A's 4561.

## 465. - BASEL.

De GHERARD VAN DROOGHENBOSCH receveur et procur de l'abbaye de

St Bernaert pour le relief dung fief par luy fait de la part de la d. abbaye nonie led. fief het Anckergheton sortissant a la vierschaere de Baersele et ce par le trespas de feu Jacques de Mera feu abbe dicelle maison. Icy

Aº 1561.

## 466. - WAESMUNSTER.

De Pierre Putteurs (de Pitteurs?) come tuteur de Hansken de Poyvre filz de Jehan (le Poyvre) pour le relief du fief a luy succede par le trespas de damoiselle Leonora Betz sa mere scitue en la vierschaere de Waesmunster.

Aº 1561.

## 467. - MELSELE.

De Jehan Hartsinck marchant resident a Anvers pour le relief dung fief par luy achate de Francois Verelst la some de v 1.

A° 1561.

### 468. - ST. NICOLAS.

DE GHERARD SEUV (Suy) pour le relief dung fief venu de GUILLAUME DE HONT (d'Hont) son oncle devenu innocent scitue en la paroiche de St. Nicolay...

Aº 1561.

# 469. - SINAY.

De M° Josse Boodt pour le relief dung fief scitue a Sinay par luy faict pour et au nom de Jenan Carion la some de vl. A° 1561.

# 470. - MELSELE.

De Anna van der Straten vefve de . . . . pour le relief dung fief scitue en la paroiche de Melsele lequel luy est succede au moien q. ung Olivier van Bochagen (van den Bochagen) sest adonne en religion. Icy

Aº 4561.

# 471. - MELSELE.

De Pierre Lallemand, escuyer, pour le relief dung fief a luy succede par le trespas de Messire Jehan Lallemand son pere scitue en la paroiche de Melsele.

Aº 1561.

## 472. - BELCELE.

De Simon de Cock pour et au nom de sa femme Marie de Pottelberghe) pour le relief dung fief scitue en la paroiche de Belcele a elle succede par le trespas de Gilles van Pottelsberghe son pere.

Icy v l. A° 1561.

473. - VRACENE, ETC.

Le Sg<sup>r</sup> Prince de Gavere conte degmond en vértu de certain c.tract en date du xxix° jour d'Avril xv°lxi passe p. dt. les eschevins de la ville de Bruxelles a vendu le fief de Braderic avec les appartenances seitue au Pays de Waes es paroiches de Vrachene, Bevere, Verrebrouk et la environ comprenans ensamble trois cens quatre vingtz cincq mesures deux cens cincq verglies de terre a Messire Jehan Baptista delli Affaitadi au nom et comme curateur de Sg<sup>r</sup> Jehan Francisco delli Affaitadi Sgr. de Guistelles. Et ce parmy et moien la some de soixante trois mil livres du pris de quarante gros monn de flandres la livre ( dont du droit Sg<sup>rial</sup> d'icelle somme a este fait attermination aud. Sg<sup>r</sup> Prince de Gave' conte d'Egmont ainsi quil appert par l're missive escripte a ce compteur (bailli) par la ducesse de Parme gouvernan pour sa ma. le es pays de par de ça afin de tenir le tout en surceau le terme de trois mois et jusques a ce et aultrement seroit ordonné.

Icy la some de xv l. A° 1561.

#### 474. - LOKEREN.

De Adrien van de Vivere pour le relief dung fief par luy achate de M° Pierre van Lare scitue en la paroiche de Lokeren v l. A° 1561.

## 475. - MELSELE.

De Michiel Vicaire pour le relief dung fief scitue en la paroiche de Melsele par luy achate de Pierre Lallemand, escuyer v 1.

A° 1561.

## 476. - BASEL.

De Phe van Dieghem pour et au nom de sa feme Elisabeth Staes pour le relief dung fief scitue en la paroiche de Baersele a elle succede p. le trespas de Gilles van Berghe (van den Berghe) son pere. Ao 1561.

#### 477. - WAESMUNSTER.

De Gilles Saman (Zaman) huissier extraordinaire du grand conseil a Malines pour le droict du dixiesme denier de lachapt par luy faict de certain fief gisant a Waesmunster tenu du Roy nre sire a cause de sa court de Whes contenant ung bonnier de terre lequel fief il a achepte de Pierre Pauwels dernier possesseur et proprietaire pour la somme de trente livres de gros une fois apparant par lies doctroy de MM. du conseil en flandres cy rendues pour ce icy pour le xe denier

xviii l. de xl gr.

A° 1562.

Aº 4562.

## 478. - MELSELE.

De Jehan Heynssen (Heynssens) come procur especial et irrevocable dung Dionisius de Zoete, le Josne, po' le relief dung fief appelle Schuttere gisant a Melsele contenant xix bonniers de terre tenu led. fief de la d.te court de Waes succede et escheu audiet Dionisius par le trespas de son pere. Pour ce icy y l.

## 479. - MELSELE.

De Jehan Polfliet comme bail et mary de Barbara Beytars sa femme pour le dixe denier de lachapt par luy faict alencontre de Nicolas Boyart de certain fief tenu de la d.e court de Waes gisant a Melsele contenant en tout dix mesures de terre appele den Heerle' (ten Heerlaere) sur lequel fief y a des edifices come maison granges et estables lequel achapt auroit este faiet pour la some de cent trente livres de gros une fois sans plus, apparant par certification des hommes des fiefz cy rendue.

Icy pour le x° denier A° 1562.

lv l. i s. vii d.

# 480. - KEMSEKE.

De Noble Sg<sup>r</sup>. Florent van der Vliet comme tuteur legitime de damoiselle Josyne de Cruninghe (de Cruyninghe) pour le relief de certains trois fiefz a elle escheuz et succedez par le trespas de noble homme Monsg<sup>r</sup> Arnoult de Cruninghe S<sup>r</sup> de Bochaute gisans iceulx trois fiefz en la paroiche de Kemseke.

Pour ce icy

xl L

A° 4562.

(WORDT VOORTGEZET.)
Vol.111. fol 293.

#### NOTICE

SUR

# JEAN ROTTHIER,

Voyageur et Écrivain Flamand an XVIIIº siècle,

SON LIVRE ET SA FAMILLE,

PAR

le Chevalier de Schoutheete de Tervarent.

Le nom des hommes utiles est aussi digne d'être conservé que celui des conquérants. Dans une sphère plus modeste, mais aussi moins sanglante, l'homme de cœur qui par sa plume ou son intelligence rend des services à l'humanité ou à ses contemporains mérite incontestablement à ce titre de voir inscrire son souvenir sinon au Temple de Mémoire, comme disent les poëtes, tout au moins dans le cœur reconnaissant de la postérité.

Nous avons appelé l'attention précédemment sur les travaux intéressants de Jacques Wittock chroniqueur waesien au XVIe siècle (1); nous dirons un mot aujourd'hui de Jean Rotthier, voyageur et écrivain flamand au XVIIIe.

Lui aussi mérite une page d'honneur et de souvenir dans les Annales du Pays de Waes qui fut le sien.

<sup>(1)</sup> Annales du Cercle Archéologique du Pays de Waes, Tome II, p. 41 et suiv.

Jean-André-Jacques Rotthier, né à Beveren-Waes le 5 Avril 1749, était fils et l'un des treize enfants de Josse Rotthier, avocat au grand-conseil à Malines, et de Marie-Thérèse-Joséphine van den Steen. Il appartenait, par son père, à une honorable et importante famille de la Flandre et sortait, par sa mère, d'une ancienne maison du Brabant.

Une page extraite du manuel des propriétés de Jean Rotthier, souvenir offert au Cercle Archéologique du Pays de Waes par notre ami M. Amand de la Kethulle, à Beveren, nous fournit un crayon de la famille Rotthier. Ce crayon est écrit de la main même de Jean. Nous en reproduisons le contenu comme Annexe à la fin de cette notice.

Rotthier s'est rendu utile par la relation qu'il nous a laissée de son voyage en Terre-Sainte (1). Ce travail écrit en flamand, dans un style pur et modeste, fut imprimé à Anvers en un volume in-octavo de 376 pages accompagné de nombrenses gravures dues à J.-L. Wauters, de Gand, d'après les dessins faits sur les lieux par l'auteur lui-même.

La description abrégée de ce livre nous fera connaître le caractère fortement trempé de Jean Rotthier, son courage, sa persévérance et l'élan irrésistible qui l'entraina vers Dieu et décida de sa vocation malgré l'opposition qu'il rencontra d'abord de la part de ses parents.

Voici le titre exact de ce volume :

Reyse naer het II. Land gedaen in de jaeren 1776 en 1777, en beschreven door Joannes-Andreas Jacobus Rotthier, priester, proto notarius apostolicus, opgeheldert met 31 kopere plaeten naer de teeckeningen ter plaetse gemaekt. Hier is nog bygevoegt de Pelgrimagie naer Lorretten, mitsgaeders alle de reysen van onsen Heere Jesus-Christus etc.

<sup>(1)</sup> Le père Marin Geubels, carme, né à Sinay (Waes), dans son Jerusalemsche Reyze publié par sa mère Jeanne Van Eynde (Termonde, chez J. Ducaju 1780), dit que vers cette époque il y ent trois wacsiens qui firent le péletinage de Jérusalem. Voici cominent il en parle :

<sup>«</sup> Wy zyn, Godt lof, met dryën van ons Nederland die de Jerusalemsche Pelgrim» magie hebben gedaen, en tot nu toe nog levende in volle gezondheyd, te weten:
» den Eerw. Pater Theodorus, aliàs Corneel, mio Confratello, gebortig van Sinte Nicolaes,
» Lande van Waes, die gereyst heeft ten Jacre 1765, 64 en 65, en ik hebbe myne
» Reyze begonst ten Jacre 1770, die geduert heeft outrent de vier jacren; den der» den is den zeer Eerw. Heer Rotthier, weireldlyken Priester, gebortig van Beveren
» by Antwerpen, Lande van Waes, die ook zyne Reyze heel seeuer en ordentelyk wel
» heeft beschreven en syn werk vergiert met 51 gedenkweirdige Plaetprinten voor de
» kenders. »

Nous ne pouvions pas passer sous silence cet hommage rendu à Jean Rotthier par son contemporain Geubels qui, ayant fait le même voyage, était bien à même d'apprécier la valeur du travail de notre anteur.

'T Antwerpen by P.-J. Parys, op den hoek van de Zwerte-zustersstraet, met behoorelyke Goed-keuringe.

L'approbation ecclésiastique est du 29 Mai 1782 et l'imprimatur eivil du 5 Août de la même année.

L'ouvrage est orné en tête d'un bean portrait de Rotthier gravé sur euivre par le même Wanters; au dessous se trouvent les quatre vers latins qui suivent et font l'éloge de l'auteur:

Effigies vanas gentilis pinxit Appelles,

Presbyter arte sacras nobiliore dedit.

Quæ terræ sanctæ benedicta sacraria pinxit

Joannis Rotthier sit benedicta manus.

Nous les interprêtons de la manière suivante :

« Apelles a peint les vaines images du paganisme.

Ce prêtre, par son art plus noblement dirigé, nous a donné la reproduction des choses sacrées.

Bénie soit la main de Jean Rotthier qui a illustré les sanctuaires de la Terre-Sainte! »

Le portrait de Rotthier nous révèle un physique agréable et ouvert, un front large, une lèvre décidée, un œil intelligent et doux, un profil noble et fortement accentué.

Suit une épître en cent-douze vers flamands. Elle est adressée a l'auteur par son éditenr P.-J. Parys. Dans ce petit poëme, du goût de l'époque, Parys nous dépeint Rotthier poussé dès sa jeunesse vers la enlture de l'art illustré par Rubens, mais cédant bientôt aux inspirations puissantes d'une voix intérieure qui le portait vers l'autel. Il nous le montre, subjugué par cette pensée de dévotion, partant pour Rome et de la pour Jérusalem où il accomplit avec fruit son pieux pélerinage.

Jean Rotthier, mû par une pensée de respect envers les siens, dédie son livre à sa parente Suzanne-Martine van Cattenberghe, religieuse jubilaire du tiers-ordre de N. D. du mont Carmel, et l'appelle « zeer eerweerdige Matante. » Les notes manuscrites de l'anteur prouvent qu'elle était sa grand'tante maternelle. L'auteur lui fait observer qu'elle est la doyenne d'âge de la famille et ajoute que e'est là un des motifs pour lesquels il lui fait hommage de cette dédicace, et se réjouit d'avoir connu comme jubilaires parmi ses parents un onele prêtre et sept tantes religieuses, dont trois étaient sœurs de Suzanne van Cattenberghe, la première béguine, la seconde fille dévote et la troisième religieuse encore en vie. Il rappelle à sa grand'tante l'intérêt qu'elle lui a toujours témoigné et notamment lors de son départ pour l'Italie

et la Terre-Sainte, ses prières pour son heureux retour et la joie qu'elle éprouva à la nouvelle de son ordination à Rome et des saints sacrifices célébrés par lui au tombeau du Sauveur et daus les autres lieux-saiuts. Il finit en exprimant l'espoir que la lecture de son livre, écrit avec fidélité et dans un but de piété, profitera aux fidèles et qu'elle leur fera connaître en outre les faits historiques qui se rattacheut aux origines de la Religion et des peuples habitant la Terre-Sainte.

Rotthier adresse ensuite un mot au lecteur.

Dans cette préface, il assirme n'avoir jamais eu l'idée de livrer le journal de sou voyage à l'impression, mais avoir cédé en le saisant au sentiment de se reudre utile. — C'est donc là la pensée intime et louable qui sût son mobile. — Ses dessins saits sur place seront agréables, pense-t'il, à ceux qui s'intéressent à ce pays qui, avant tout autre, mèrite d'être connu et étudié.

Ce que l'auteur rapporte sans l'avoir vu il le tient, dit-il, de personnes dignes de foi, et il ne craiut pas la critique ou la jalousie qui sont l'uue et l'autre peu capables d'ordinaire de produire quelque chose de bon. — Cette rèflexion judicieuse est aussi vraie au XIX° siècle qu'au XVIII°. —

Notre waesien racoute ensuite qu'à l'âge de dix-sept ans il suivait des cours de dessin, sa seule passion en ce moment. Deux ou trois ans plus tard il voit se révèler en lui la vocation du sacerdoce et regrette alors d'avoir abandonné ses premières ètudes.

Sous prétexte de se perfectionner dans l'art du crayon et dans le but de se distraire des idées qui le préoccupent, il part pour Paris; mais son séjour dans cette capitale ne fait que le dégoûter davantage des choses du moude et il se sent de plus en plus entraiué vers l'état ecclésiastique.

Cependant l'atmosphère parisienne lui paraissant peu favorable au développement du sentiment dont il est obsèdé, et ne parvenant pas d'autre part à obtenir de ses parents le consentement qu'il sollicite, il entre en relations avec un de ses meilleurs amis qui l'engage à faire avec lui le voyage d'Italie.

Rotthier embrasse cette idée sous bénéfice de l'approbation paternelle et obtient cette autorisation en invoquant le désir d'aller achever en ce pays ses études de dessin. Il a bien soin de ne pas dévoiler son véritable but qui n'est autre que de donner suite à sa vocation.

Après être revenu à Bevereu, où il fait ses adieux à ses pa-

rents et amis, il se met en route le 17 Avril 1775, âgé de vingtsix ans, bien décidé à parvenir à ses fins secrètes. Le même jour il est à Gand où il retrouve son compagnon de voyage et le lendemain ils partent ensemble pour Paris où ils arrivent le 20 au soir. Dans cette ville ils s'arrêtent quelques jours afin de permettre à l'ami de Rotthier de faire connaissance avec Paris et ses environs.

Sans s'arrêter à décrire les lieux assez connus qu'il traverse et pour ne pas sortir de son cadre, l'anteur se bornera, dit-il, à faire la description de Lorette et de la Terre-Sainte, véritable objet de son livre.

Nos deux voyageurs, après Paris, traversent entr'autres, les villes de Lyon et Chambéry, le Mont Cénis, Turin, Novarre, Milan, Plaisance, Parme, Reggio, Modène, Bologne et Florence. Ils visitent de là Sienne, Aquapendente, Bolsène, Viterbe et arrivent heureusement à Rome.

En entrant dans la Ville Eternelle Rotthier avait dévoilé ses véritables vues à son compagnon de voyage. Celui-ci reçut cette nouvelle avec émotion prévoyant que cette résolution entraînerait bientôt leur séparation. La route cependant s'était faite si agréablement jusqu'alors!.. Ce sentiment de regret fut partagé sincèrement par notre auteur mais ne l'arrêta pas. Il se prépara immédiatement à embrasser l'état de son choix et, dans ce but, acheva ses études interrompues, sous la direction de deux Pères Franciscains nommés P. van den Houte et P. de Keyser. Ses parents, sollicités de rechef, eurent encore bien de la peine à consentir à son vœu si persistant, mais il obtint enfin leur acquiescement de même que l'autorisation nécessaire de l'Evêque de son diocèse. Celle-ci coûta de grandes difficultés à cause de l'insuffisance de ses études préalables.

Pour s'attirer le secours du Ciel dans cette négociation Rotthier fit plusieurs pélerinages, entr'autres celui de Lorette, et s'engagea en outre par un vœu à visiter les Saints Lieux après son ordination. Il accomplit le pélerinage de Lorette en compagnie des deux Pères Franciscains déjà nommés et d'un troisième prêtre du même ordre.

C'est le récit de ce pieux voyage et de celui de Jérusalem qu'il écrit, d'abord sons forme de journal, puis en le divisant par chapitres pour la facilité du lecteur.

L'auteur termine sa préface, — que nous avons abrégée ici librement, — en se recommandant aux prières de ceux qui liront son livre, et signe de sa main les exemplaires imprimés dans la forme suivante : J. A. J. Rotthier, pbr.

Nous n'avons pas l'intention d'analyser en entier ce volume, rédigé

en un style pur, naîf et familier. Nous préférons en recommander la lecture. Cette narration flamande du voyage de Jérusalem est en effet remarquable par son exactitude et emprunte de plus un grand charme aux belles gravures qui l'accompagnent. Ce livre sera encore lu avec intérêt et agrément de nos jours, même par ceux-là qui connaissent le bel *Itinéraire de Paris à Jérusalem* dû à la plume savante et éloquente de l'illustre Chateaubriant.

Nous nous bornerons à donner ici, par quelques traits pris ça et là, une idée de la manière familière d'écrire de notre waesien.

Ainsi Rotthier ne néglige aucun détail; sa plume dessine comme son crayon et retrace la légende à côté de l'histoire. Il a soin toutefois d'avertir le lecteur lorsqu'il emprunte son récit à des tiers; preuve de son respect pour tout ce qui touche à la vérité, au dogme et aux origines de la Foi.

L'auteur possède l'art utile de reposer et de délasser par les anecdotes et les aventures personnelles qu'il raconte.

Un jour, pendant son pélerinage à Lorette, il perd son album de dessins et se donne des peines infinies pour rejoindre des cavaliers indélicats qui ont ramassé en route l'objet perdu. Ceux-ci nieut effrontément cette trouvaille et refusent de lui restituer son bien. Le lecteur partage l'indignation que ressent l'écrivain de cet acte de filouterie.

De retour à Rome après son voyage à Lorette le 1et Novembre 1775, Rotthier est tonsuré à Népi, reçoit les quatre ordres mineurs et est ordonné sous-diacre en Janvier 1776. Au mois de Mars suivant il reçoit le diaconat et la prêtrise et célèbre sa première messe le jour de Pâques, 7 Avril, après avoir subi tous ses examens ecclésiastiques.

Arrivé au but de ses désirs il restait à notre waesien le devoir de veiller à l'accomplissement de son vœu. Il se met en demeure d'y satisfaire le plus tôt possible et part pour la Palestine le 22 Mai de la même année.

Notre pélerin revêtit au départ de Rome l'habit religieux des Franciscains, ayant été à ce autorisé par patente du général de cet ordre Pascal de Varèse. Il se mit en route en même temps qu'un frère lai du couvent d'Ara Cœli chargé de porter à Jérusalem des aumônes destinées à l'entretien des religieux de Palestine.

Avant d'atteindre la Ville Sainte la caravane dont ils faisaient partie est attaquée par des brigands dont la fureur, malheureusement pour lui, se concentre sur Rotthier seul. Abandonné assez lâchement par ses compagnons de route, notre waesien court à plusieurs reprises les

plus grands dangers. Il est cruellement maltraité et blessé ainsi que sa monture. En entrant à Jérusalem, plus mort que vif, il est obligé de faire panser ses blessures.

Rotthier (à la page 261 de son livre) regrette de n'avoir pu exécuter un nombre plus grand de dessins à Jérusalem. C'est, explique-t'il, à cause de l'intolérance des Mahométans qu'il lui fut interdit de continuer à prendre de nouveaux croquis. Il déplore avec raison ce mécompte et il y a lieu pour le lecteur de le regretter vivement avec lui à cause surtout de la scrupuleuse fidélité qu'il s'efforçait toujours d'imprimer à son crayon.

An retour de Jérusalem, débarquant à Ptolémais ou St. Jean-d'Acre, Rotthier est atteint de la peste, mais, après deux mois de souffrances, il parvient à se relever de cette cruelle et terrifiante maladie. A peine rétabli il a à lutter contre la famine et les mauvais traitements et fait une chute cruelle qui l'oblige de nouveau à s'aliter. Il quitte enfin cette ville, qui ne devait lui laisser que de tristes souvenirs, après un pénible séjour d'environ quatre mois.

Peu de temps après, ayant repris la mer, il assiste dans l'archipel hellénique à une affreuse tempête qui met le vaisseau qu'il montait a deux doigts de sa perte. La Providence permit cependant qu'il sortit sain et sauf de ce danger comme aussi de la poursuite que les gueux de mer donnèrent à ce navire dans le golfe de Sidra. Vers le même temps il échappe en outre aux conséquences désastreuses d'un tremblement de terre.

A son retour à Rome Rotthier fait la rencontre d'un de ses compatriotes messire Jean-Baptiste-Ghislain Versmessen, de Beveren. Celui-ci après la mort de sa femme dame Marie-Thérèse-Joséphine van Goethem (1), arrivée à St. Nicolas le 16 Janvier 1777, était allé faire un voyage

<sup>(1)</sup> Elle mourut au château de Walbourg où était né, le 11 du même mois, son fils et unique enfant Antoine-Jean-Baptiste-Ghislain Versmessen, qui habita le chateau de Ter Saxen à Beveren, bâti par son père, et épousa Caroline-Constance de Munek fille d'Ives-Jean, haut-èchevin du Pays de Waes, et de Marie-Isabelle-Josephine Wouters de Termeghem. Antoine fut Bourgmestre d'Ilaesdonek et laissa six enfants savoir : Marie-Thèrèse-Ghislaine Versmessen, décédée à St. Nicolas le 11 Octobre 1850; Jean-Baptiste-Marie-Ghislain marié en 1850 à Adélaide baronne Ciamberlani; Joseph-Marie-Ghislain, docteur en droit, habite son château de Ter Saxen à Beveren; Charles-Hubert-Marie-Ghislain, décédée éélibataire à St. Nicolas le 5- Janvier 1865; François-Marie-Ghislain marié en 1858 à Marie van der Belen, dont postérité; et Sophic-Colette-Ghislaine, décédée à St. Nicolas le 18 Février 1857.

de distraction. Nos deux waesiens, heureux de se retrouver, entreprennent d'aller visiter ensemble la ville de Naples. Notre auteur, à cette occasion, nous raconte son ascension an Vésuve et ne fait pas grâce an lecteur des incidents joyeux qui accompagnèrent cette promenade et furent provoqués par l'étonnante corpulence de son compagnon de voyage, lequel, ajoute-t'il, pesait environ deux-cent cinquante livres.

On le voit, malgré le sujet sérieux de son ouvrage, Rotthier sait toujours saisir au vol un détail intéressant on une aventure plaisante pour délasser ou dérider ceux qui le lisent.

Mais notre intrépide voyageur, ayant accompli ses promesses de dévotions, avait hâte de revoir ses parents, ses amis et le sol natal, et il fut tout heureux de fêter son retour à Beveren, après plus de trois années d'absence, le 29 Juin 1778.

Ce fut quatre ans plus tard que Jean Rotthier livra au graveur et à l'imprimeur le produit de ses dessins et de ses annotations. A cette époque déjà il était revêtu des fonctions de proto-notaire apostolique.

Nous n'avons pas de détails sur les quarante dernières années de l'existence de notre waesien, mais nous savons qu'il mourut à Malines le 1<sup>er</sup> Décembre 1819, donc à l'âge de soixante-dix ans.

# Annexe.

# CRAYON GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE

# ROTTHIER,

D'APRÈS LES ANNOTATIONS DE JEAN INSCRITES DANS SON MANUEL.

- I. MATTHIEU ROTTHIER, gressier de Vracene et de St. Gilles, sut père de :
- II. Josse Rotthier, marié à Adrienne van Duyse, dont entr'autres: 1º Josse-Matthieu, marié à Zwyndrecht, fut père de Gauthier, Jacques et Josse Rotthier, nés à Zwyndrecht.

et 2º Théodore qui suit :

III. Tuéodore dit Therry ou Dirick Rotther, marié à Marie van Reusel, fille de Rombaut van Reusel (baptisé à Beveren le 43 Juillet 1625, fils de Gauthier et de Catherine de Roy,) et de Jeanne Vercauteren (1) (baptisée le 15 Septembre 1652, fille de Michel et de Barbe Duerinckx).

De Thierry Rotthier-van Reusel naquirent plusieurs enfants qui tous entrèrent en religion excepté les deux qui suivent :

1° Catherine-Marie Rotthier épouse d'Innocent van Bogaert alias van den Bogaert.

Leur fille unique Jeanne-Pétronille van den Bogaert épousa Messire Jacques-Jean Annez de Zillebeke, Seigneur de Zille-

<sup>(1)</sup> Rombaut van Reusel avait épousé Jeanne Vercauteren le 19 Novembre 1650.

beke et de Rasseghem. De ce mariage vinrent un fils Charles-Emmanuel-Alexandre Annez de Zillebeke (1), et une fille Rosalie-Julienne-Joséphine Annez (2), mariés l'un et l'autre.

IV. Josse Rottmer, né à Beveren en 1707 et y décédé le 19 Août 1789, avocat au Grand Conseil à Malines, se maria en cette ville le 10 Décembre 1755 avec Marie-Thérèse-Joséphine van den Steen, baptisée à Ste Gudule à Bruxelles le 24 Octobre 1717, morte à Beveren le 15 Juillet 1799, fille de Jean-François van den Steen, (alias: A Lapide) et de Isabelle-Marie van Cattenberghe (5).

De ce mariage naquirent:

1°, 2°, 5° et 4° Marie-Jeanne, Jeanne-Jacqueline, Walther ou Gauthier et Marie-Seraphine Rotthier, tous baptisés à l'église St. Jean à Malines et y inhumés.

Rotthier et sa femme allèrent ensuite habiter Beveren ou naquirent :

- 5º Hyacinthe-Joseph Rotthier, né le 31 Mai 1742, prêtre et chanoine, décédé le 27 Mai 1804.
- 6° Isabelle-Thérèse-Walthère, religieuse à l'abbaye du Parc près de Louvain, couvent dont elle fût expulsée par la révolution française. Née le 26 Mars 1744 elle mourut à Beveren le 5 Mars 1804.
- 7º Jeanne-Marie-Philippine, née le 26 Octobre 1745, mourut béguine à Malines le 6 Mars 1797.
- 8º Louise-Caroline, née le 20 Août 1747, mourut à Beveren en Mars 1748.

<sup>(1)</sup> Charles Anuez de Zillebeke, mort à Beveren en 1821, épousa Caroline-Thérèse de Jonghe, dont vinrent : Charles-Alexandre Annez, mort à Cruybeke en 1850, ancien membre du Congrès National pour le Pays de Waes, etc., et Julie-Marie-Ghíslaine Annez mariée à Fhilippe-Joseph-Jean Herry, général en retraite, dont est née à Beveren, le 28 Juillet 1851, Julienne-Marie-Ghislaine Herry.

<sup>(2)</sup> Rosalie Annez, décédée en 1855, se maria avec Nicolas-Ignace-Xavier-Ghislain de la Kethulle, mort en 1817. Ils curent plusieurs enfants entr'autres Philippe-Louis-Ghislain de la Kethulle marié à Sophie-Rosalie-Jeanne Versmessen (fille d'Antoine-Hubert Versmessen, Seigneur d'Arendonck et de Calloo, et de Marie-Françoise-Jacqueline Nys, dame de Melsele). Madame de la Kethulle-Versmessen, est décédée le 50 Avril 1859 laissant : 1º Sidonie de la Kethulle mariée en 1850 à son cousin Amand de la Kethulle, dont postérité; 2º Edmond de la Kethulle marié à sa cousine Mélanie de la Kethulle, dont postérité; et 5º Célestine de la Kethulle née le 15 Décembre 1852.

<sup>(3)</sup> Le père d'Isabelle van Cattenberghe était originaire de Bruxelles et sa mère était née de Keirschietere, d'Anvers. — Un frère d'Isabelle van Cattenberghe fut capitaine aux grenadiers. Rotthier en parle dans son ouvrage à la page 44.

- 9º Jean-André-Jacques Rotthier, né le 3 Avril 1749, baptisé le 5 du même mois, eut pour parrain Jean-André-Jacques van Cattenberghe, capitaine en Espagne au régiment de Bourgogne, son grand oncle maternel, et pour marraine madame van den Bogaert, née Catherine-Marie Rotthier, sœur de son père (1).
- 10° François-Josse, qui suit:
- 11º Jean-Louis, ne le 50 Juin 1752, mort le 20 Juin 1753.
- 12º Pierre-Joseph Rotthier, avocat et haut-échevin du Pays de Waes, né le 5 Avril 1756, mort à Beveren le 26 Mars 1802.
- et 13° Jean-Martin-Marien Rotthier, avocat, né le 3 Janvier 1758, mort à Beveren le 5 Octobre 1815.
- V. François-Josse Rottmer, né le 29 Avril 1750, avocat au Grand Conseil puis membre du Conseil Privé à Bruxelles, se maria à Vracene le 9 Avril 1782, avec Thérèse du Verger (alias van den Bogaerde (2), née le 2 Mai 1747, fille de Jean du Verger (5) stadhouder de Vracene et de St. Gilles, et de Jeanne-Marie de Roy.

François Rotthier mourut à Malines le 5 Décembre 1784 et fut inhumé au cimetière de St. Rombaut contre le mur de l'église vis à vis du lieu où reposait sa femme. Celle-ci était morte en la même ville le 25 Janvier 1785 et avait été enterrée en l'église de St. Rombaut, dans le pourtour du chœur vis-à-vis la maison du Chapitre (4).

De ce mariage était provenue une seule fille savoir :

Marie-Thérèse-Joséphine Rotthier, née à Malines le 12 Janvier 1783, décédée à Louvain le 2 Février 1800, à l'âge de dix-sept ans.

Dans ses annotations Jean Rotthier dit qu'il était apparenté à la famille des barons de Neve dont un membre fut marié à la fille de la dame de Rop, douairière du Président du Conseil de Flandre, laquelle était grand'tante de son grand père (donc de Thierry Rotthier-

<sup>1)</sup> C'est de lui qu'il est question dans la notice qui précède.

<sup>(2)</sup> Dumont, Frag. gén. Genève 1776, tome ler p. 104 à 106.

s) Jean du Verger était fils d'Adrien-Barthélèmy du Verger dit van den Bogaerde. Seigneur de Vyvere à Elversele, et de Jossine van de Velde, sa seconde femme; et petit-fils de Melchior van den Bogaerde dit du Verger et de Philippine-Thérèse de Bourgogne dit Falaix.

<sup>4)</sup> Détails fournis par Jean Rotthier.

van Reusel). On peut vérisser celà, ajoute notre auteur, dans les papiers de la famille de Castro et des barons de Beelen.

Ce de Neve dont parle Rotthier est: Charles-Antoine-Joseph de Neve, Seigneur de Strickx, de Windam, etc., haut-échevin du Pays de Waes en 1698, mort le 25 Janvier 1716, marié en 1697 avec Caroline-Angélique de Rop morte le 17 Mars 1748 et inhumée à Waesmunster. Elle était fille de Jean-Baptiste de Rop, écuyer, gentilhomme de la chambre des Archiducs, Président du Conseil de Flandre, etc., mort le 26 Juin 1678 enterré à Melsele, et de sa seconde femme Marie-Cathérine Coolman.

Des deux enfants de Charles de Neve-de Rop, le fils s'allia à la famille de Meulenaere, et la fille épousa François-Joseph Sanchez de Castro y Toledo. De ce dernier mariage sont descendus par alliance les de Beelen-Bertolff et les van der Meere alliés aux Desmanet-de Biesme et, par eux, aux van den Steen de Jehay (1).

<sup>(1)</sup> Voir Quart. généal. Cologne 1776, tome I p. 274, et la généalogie de Neve dans l'Histoire de Quelques familles de Flandre par Kervyn de Volkaersbeke, in-folio encore en voie de publication.

# MENGELINGEN

OM ALS DOKUMENTEN TE DIENEN TOT HET OPSTELLUN KENER ALGIMLENE GESCHIEDENIS VAN HET LAND VAN WAAS.

# KERK VAN DEN H. LAURENTIUS, TE LOKEREN.

In den Messager des Sciences Historiques van Gent, jaargang 1855, een artikel afkondigende, getijteld: Sculptures en bois de l'Eglise de St. Laurent, à Lokeren, beoogden wij vooral de beschrijving eens meesterstuks van Theodoor Verhagen, van Mechelen, te weten de predikstoel en van de twee medaljons op de deur der doopvont.

Ondertusschen hadden wij noodig geoordeeld er eenige notas bij te voegen over den brand, die in 1719 een groot gedeelte der Kerk verslond. Deze ramp had er de meubelen van vernietigd en werd oorzaak van het bijtelen diens schoonen kansels.

Deze aanteekeningen geven insgefijks cenige wenken op de herstellingswerken der Kerk, zoo onder opzicht dier werken, als onder de hulpbronnen, die tot hunne uitvoering benoodigd waren.

Deze notas zijn dus meer dan onvolledig. Ons doel in de uitgave van het historisch gedeelte der archieven van Lokeren beginnende, was niet anders, zoo wij reeds gezegd hebben, dan de geschiedenis van Lokeren aan die van het Land van Waas bij te springen.

Dus denken wij dat deze nieuwe notas eene plaats in onze Mengelingen, moeten nemen.

De Kerk van iedere plaats maakt haar levensmiddelpunt uit, het kort begrijp haars bestaans, en dat der geschiedenis harer inwoners.

De studie op de geschiedenis onzer Kerken levert, onder betrek, van de geschiedenis der kunst, nog een ander belang op. (Men raadplege deswege de Mengelingen bl. 5).

Wij doen des te liever de tegenwoordige opzoekingen, dewijl zij ook van eenig nut zullen konnen zijn, ter belossing van het zoo gewichtig vraagstuk over de geschiedenis der gedenkbouwen, gesteld door het Negende Letterkundig Congres, dat in oogst jl. te Gent bijeenkomen is. Ziehier dit vraagstuk: « Hoe vond men in de middeleeuwen het nood» zakelijk geld, om Kerken, Stadhuizen, Hallen, die wij thans bewonde» ren, te bouwen? »

Wij gelooven aan dit deel onzer Mengelingen geene beter inleiding te konnen geven, dan met eene brok nit de geschreven kronijk van Lokeren, betrekkelijk het herbouwen der Kerk van St. Laurentius over te nemen.

a Alzoo hier voren is gesproken van dat lieve Lokeren, dat onder alle deze troeblen veel heeft geleden, zoo hier voren is beschreven, zoo hebben nog tusschen de vlagen hun zelven gedroogt, zoo dat de merkt meer en meer is aengewassen, als ook in inwooners, als schoone gebouwen dat Lokeren zeer verciert, zoo dat den aenbouw by mynen tyd geschiedt zynde aen huysen, zoo veel zyn, dat ik die niet wel en zoude konnen aanwysen, dan is Lokeren door ongeval nog eens overvallen geweest met het droevig ongelijk van het verbranden voor den tweeden keer, op den tyd van 138 jaeren van onse schoone Kerke op den 17 Juny 1719 welken brand dien schoonen thoren zynde zeer hoog en spidts met vyf klokken die meest gesmolten zyn, tot op het welfsel verbrand, dat men zegt geschiet te zyn door de onvoorzichtigheyd van den loodgieter, zoo dat alle hulpe en blusschen van het gemeente verloren was, daer was zulk eene schrikkelyke benoutheyd onder het volk al of het den lesten dag hadde geweest, het vlugten van het geheel dorp om hun goederen te sauveren was zoo groot als oyt is gezien geweest in de gepasseerde oorlogen als meynende dat het heel dorp zoude verbrand hebben, het welke nog ten besten verging, maer door het vuer dat van den thoren vloog verbranden nog 19 huysen en nog meer schueren en stallen selfs tot op het hevende en de Lindestracte, zoo de herberge genaemt Buda ofte lesten stuyver ook af brande, daer het vuer wiert gestut, Godt zy gedankt dat het zoo wel verging, misschien dat Godt dat heeft laten overkomen dat hy van ons begeirt een schoonder en grooter kerke voor zoo een groot gemeente, zoodat den opbonw der kerke met vermeerderingen is geaccordeert, onder de parochiaenen, en den 13 Augusti 1720 is geleyt den eersten steen, van den nieuwen thoren, met de vermeerderinge, door den

Bisschop van Gend, zyn Hoogweirdigheyd den eersten steen leggende, den Eerweirdigen heer Dominicus van Laere, den tweeden steeu als zynde Pastor in Lokeren, den heer Hoog Ballieu den derden, die van eenige Hoogschepenen wiert gevolgt, en ook eenen steen leggende, als ook van de oudste Schepenen Regeerders der Prochie van Lokeren, zoo dat dit werk is geavanceert van dit zelve jaer tot de hoogte daer de glase venster moeten komen. Godt geliefde door syne groote bermhertigheyd te geven de goede eendragtigheyd onder de prochieaenen, om dezelve kerke, tot syne meerder eere en glorie te voltrekken ende ons te verleenen de magt om het zelve te doen, alzoo kerke luttel ofte geen voordeel en is hebbende, door dien dat over 100 jaeren de zelve dôor de gensen en die van Dendermonde is verbrand geweest met geheel het dorp zoo hier voren is vermeld, (1) zoo dat in het jaer 1609 en 1610 de kerke nog eens is volmaakt geweest, zoo ik gezien hebbe een kerke rekeninge van eenen Pieter van Dumme in het jaer 9 en 10 Kerkmeester geweest zynde, met eenen Gillis Geldolf f' Gillis die dan heeft gewoont in het Bourgoens Cruys, die ook is geweest kerkmeester, in 't jaer 11 en 12 alsdan ook is gestorven te weten, het jaer 1612 waer van de rekeninge is geschiet in 't jaer 1613 ende daer in bevonden wat er is gegeven geweest voor lenen, klinken en haeken, sloten, nagels ende ook voor den arbeyd van de deuren zoo van het groot als van het kleyn portael, als ook voor de tuynen in de kerk gestaan hebbende, als ook dat den Hoogen Cœur nog ten deele gedekt was niet stroot, wat er gegeven is geweest aan stroot, wissen en bandroeden, en dekken ten zelven tyde, ende nog in bevonden, dat de kerke liceft gehat een Octroy van den Koning voor eenige jaeren, 't weten den gulden impost van bieren, wynen en brandewyn, maer die waeren als dan zoo groot niet als tegenwoordig, alzoo de kerke daer niet meer voor en trok als tusschen de ses en zevenenveertig pond t'jaers, ook hadde de kerke de beesteael zenden van den Koning die als dan maar en bestonden in omtrent de 16 pond t'jaers, ook hadde de kerke daer eenen takx op den inkomenden visch en de groenwaeren toegestaen van de edel heeren Hoogschepenen van den Lande van Waes, als ook het zetten van de kraemen, gelyk het nog is, ende alzoo is onse kerke in dien tyd in staet geraekt, uyt dit voorschreven kleyn geld dat de kerke trok van de voorschreven accysen, soo kan men wel oordeelen hoe weynig menschen en beesten als dan moesten wesen,

<sup>(1)</sup> Zie bladz. 26 en volgende.

zoo dat het Godt belieft heeft het gemeente van Lokeren zoo te laten aanwassen dat men in het jaar 1670 heeft genoodzackt geweest de kerke te vergrooten van by het groot poortael tot aen het kleyn, langs den noorden kant ende zuyt zyde, behalven den Hoogen Coor, die eenige jaeren daar naar is gemaakt, de kerke alsdan maer zynde van twee beucken, de noordzyde zynde maer eenen smallen gang, ende aftrek naar onse Lieve Vrouwe autaer: zoo dat dien van den Zoeten naem Jesus, met dien van St. Sebastiaen meer als den helft zyn vergroot ende eenen beug meer gemaakt als te voren, ende meest al de pilairen ook nieuw gebouwt, het welke ik alles hebbe bezien, oud zynde omtrent de 10 jaeren, welken bouw gekost heeft volgens dat ik gezien hebbe omtrent 25 daysend guldens, maer die van onse Lieve Vrouwe, en die van St. Laurentius hadden den hunnen gebouwt, zoo dat het wonder is luttel voordeel in hebbende, en terwylen het gemeente uog zeer is aengegroevt t'sedert het jaer 1670 ende nu de kerke verbrand zynde, te voren nog te klevn zynde, zoo is het wel het beste die nu met eenen te vergrooten gelyk het tegenwoordig is begonst verhopende dat den goedertieren Godt ons alle belieft te spaeren van alsulken straffen, als Vrankryk dit jaar overkomen van pestelentiale ziekten of andere plaegen, want volgens de brieven van aldaer, zoo zynder binnen Marceliën in Provincen wel ontrent de 70 duysend menschen van de peste gestorven, zonder dat men nog regt weet wat in de andere steden is gestorven, ende op het platte land, alzoo die ziekte is geweest in elf steden zonder de dorpen, alwaar ook om te meer menschen zyn gestorven, zoo dat men alreede rekent dat er wel twee deelen van drye gestorven zijn, zoo dat de ellenden dan zoo groot zyn geweest dat de menschen daer hulpeloos zvn verloren gegaen, zonder geestelyke of weirlyke hulp, volgens de brieven uit Vrankryk gekomen getuygenisse daer van geven, Godt bewaere ons zeg ik van alsulken plagen, op dat wy synen hevligen tempel mogen voltrekken die op zoodanige maniere niet en zoude konnen voltrokken worden, want dat zulke plagen ons quamen te overvallen gelyk in Vrankryk, het werk en zoude niet konnen voortgaen, want nae de fransche brieven zoo zyn er twee heeren geweest die den miserabelen staet van Provincien beschreven hebben, ende in druk hebben willen uitgeven, het welke sy van Konings wege hebben moeten laeten en by placcaten hun verboden wiert, zoo dat niemand en vermogt den ellendigen staet van die province, regt kenbaer macken, zoo om den schrik van de schroomelykheyd van hetelve land om de menschen en andere landen geenen schrik aan te jaegen den goeden God seg ik believe ons daervan te bevryden. »

#### OPBOUWING.

Actum 19en July 1720. Al present. S uren.

Ten selúen daeghe met S<sup>r</sup> Pieter De Smet, meester Metser binnen Ghendt. accord aengegaen nopende syne debúoiren te doen in het baúwen ofte vergrooten van de kercke met den thoren op de naervolgende conditien.

Eersten ende alsvooren dat den seluen De Smet zal profiteren tot sesthien schellingen grooten conrantgelt daeghs, te weten : de volle daghen ende daervoren doen alles het gone tot directie van den seluen bauw noodigh is.

Dat hy sal stellen eenen geexperimenteerden knecht die sonder interruptie sal présent syn in het selúe werck ende medewercken, den welcken sal profliteren tot acht en twintigh stúyúers daegs sonder drinckebier, dan sal hem bovendien van Prochie wegen betaelt worden syn logement sonder meer.

Dat de voorsz. Meester en knecht boûen den sallaris voors, geene teiringen nochte oncosten van voitûre en sullen moghen brenghen tot laste van de Prochie.

De Teeckeningen die noodigh súllen syn gemaeckt te worden súllen by de prochie betaelt worden.

Als wanneer den voors. Meester Smet sal noodig hebben eenen meester beneffens hem, sal den gonen die hy sal assumeren by hem moeten betaelt worden, dan sal aen den geseyden Smet van Prochie wegen, gerestitueert worden ten adte van sesthien schelen grooten s'daeghs.

Alswanneer den meergeseyden meester Pieter De Smet eenen meester sal senden in syne plaetse, te weten Meester Jan De Meyer ofte andere bequamen meester, sal den seluen oock profliteren sesthien schellingen grooten daeghs sonder meer.

Actum 21. July 1720. al, behaudens Poppe - 2 uren.

Ten selúen daeghe met Jan Cop steenbacker tot *Boom*, accord gemaeckt voor de leúeringhe van 200<sup>m</sup> grooten steen ten adúenante van twee en twintigh schellingen par dúyst, op expresse conditie dat den selúen moet gebacken worden met haút.

Item gedephteerd den Greffier om morghen 22en, naer Ghent de gaen begroeten Zyn Hooghweerdicht den Bisschop van Ghent tot het leggen van den cersten steen.

Actum 24e dito, al behaudens Volckeryck ende Poppe, 2 uren.

Ten sleuen daeghe gecommitteert Hollewinckel om morghen met Pauwels de metser te gaen naer Rupelmonde om aldaer te coopen 200<sup>m</sup> grooten steen ende tot Boom insgelycs 200<sup>m</sup> grooten steen.

Ende alsoo noodigh is reque to présenteren aen zyne Maji tot het vercrygen octroy om te mogen op lichten eene som van 25,000 guldens, tot het erstellen van de Kercke ende bauwen van den thoren, soo syn gecompareert die van den Beüversche die niet en wilden gesamentlyck Reque presenteeren om hun niet te quetsen in hunne sustenue ten processe gedaen soo sey seyden etc....

Soo dat nopen het presenteren van de selúe Reque voor alsnoch, niet en is geresolúeert, versoeckende die van het *Beûersche* alsvoren hunnen raedt daerop te consúlteren.

Ende alsoo den Greffier rapporteerde dat Syn Hoogweirdicht tot het leggen van den eersten steen dagh hadde gestelt op den 12<sup>cm</sup> der toecommende maent, sal den selûen Audenaert aen Smet vraegen oft jegens dien tydt alles saûde gereet connen syn, om Syne voornoemde Hoogweirdichheyt danof part te geûen.

Actum den 27 July 1720, present Hollewinckel Audenaert en Greffier. 3 uren.

Item gecommitteerd den schepen Audenaert ende Greffier te gaen begroeten den Heere Hooghbaillin van desen Lande, tot het leggen van den tweeden steen.

Actum 30 July 1720. behaudens Tack en Volckeryck. 2. uren.

Ten selúen daeghe geresolúeert op diúersche poineten den bauw van kerck raeckende, als mede gecommitteerd Audenaert en Poppe om oúermorghen naar St Nicolaes te gaen om de Heeren van het Hooftcollegie te aensoecken tot het leggen van derden steen jegens den 12en der toecommen maent —

### Actum 5 Augusty. 1720.

Ten selven daeglie gecommitteerd den schepenen Hollewinckel om morgen te gaen naer Rupelmonde ende Boom, om aldaer te coopen al den steen die aldaer noch gebakken light, midtsgaders om aldaer noch te doen backen, soo voor den jegenwoordighen, als den toecommenden jaere tot Rupelmonde tot  $600^{\rm m}$ : ende tot Boom soo veel als doende is.

#### Actum 7. dito. al, behaudens Poppe.

Ten seluen daeghe, met de Bauwmeester De Smet ende Meyer geconfereert op diúersche poincten den Bauw raeckende alsmede, gehoort diúersche persoonen presenteren te leueren soo haut als steen.

#### Actum 8. Dito.

Ten selúen daeghe geheel den dagh geoccupeert in het werck van het fondament, als andere noodigheden besorght.

# Actum 29en Augty.

Ten selúen daeghe exhibeerden den Greffier eenen brief van den agent Marsielle alwaar ingesloten was eenen brief aen die van den Raadt in Vlaenderen om te hebben, hun advys op de reque die wy aen de Majt gepresenteert hebben om tot den baûw van de kercke en de thoren te moghen lichten eene somme van 25000 drysend guldens, soo syn gecommitteerd, Audenaert en den Greffier om den selúen brief te behandigen aen den voorsde Raede.

Actum den 4 7be 1720. Present Hollewinckel, Audenaert en Greffier.

Alsoo die van Lede niet en quamen met hûnnen Mets arduyn die ten ûytersten noodigh is, soo is Hollewinckel gecommitteert om morghen naer Lede te gaen om de selûen te besorgen.

# Actum 28 Febry 1721.

Ten selúen daeghe gemaeckt accord met Sr Seghers, woonachtig tot Brussel omme ten behoeûe van de kercke deser Prochie te leûeren 100-000 schalien van de qualiteyt als syn de monsters heden gesien, op conditie: Dat den selúen Seghers de voornoemde quantiteijt min ofte meer zal leûeren hier tot Lokeren, aen de Kaeye t'synen coste, nemaer súllen ghelost ende ghetelt worden ten coste van de Kercke, ofte het gheviel datter eenighe schaliën door den meester schaliedecker quamen uijtgesteken te worden, sullen de selúe werden te schepe gestelt worden, ende afslagh doen aen voors: quantiteijt.

In teecken van welcke heeft deze onderteekent date ut súpra.

Dese Bestedinghe is gedaen ten aduenante van twelf guldens en thien stuyvers conrant per duysent. get: P. Zegners.

### REKENING 4721.

ltem bringht den rendant, voor entfanch, den 16° Meij 1721 ontfanghen, van d'Heet Eduaert Entinck tot Antwerpen de somme van vijf en twintich dusent guldens courant gelt, welcke somme eorst daer naer voornoemden Emptinek is ghelost ende ghequeten met eene ghelijeke somme tot beter conditie opgelicht van Joffe Barbara Persoons war van Se Jan Baptist Bacekx tot Mechelen, sulex dat de selue Joffe alsnu proprietarigge ende renthefferigghe van de selue vijf en twintigh dusent guls, croiserende ten advenante van drye par eento. enz.

Item betaelt ach den Notaris Bredael tot Antwerpen over het schryven van de eonstitutie brieven van de vijf en twintigh dusent guldens, opgelicht van D'Heer Heintinek, met den seghel t'saemen 5 l. 6 s. 8. gr.

Item bij den rendant betaelt, den 28 Juny 1721, aen Philips Heirman tot Ghendt, de somme van 51 l. 12 sch. 6 gr, over eoop ende leveringhe van 556 voet Rysselschen steen met den oncoste.

Item betaelt aen Joseph Fleureqin, over syne diensten ghedaen van alhier te commen stellen eener Calchoven de somme van 1 l. 8 sch.

#### REKENING 1725.

Item bij den rendant betaelt aen Pr Limborgh, meester steenhanwer tot Caüchene de somme van 79 l. 14 sch. ende 9 grooten over coop ende leveringhe van de blaume ardnijne steenen tot het poortaal van de voorn. kereke.

ltem by den rendant betaelt acu Michiel Verloosen ende Joos De Cuyper steenhauders tot Lede de somme van 171 ponden 6 sch. 4 gr- voor den coop ende leveringhe van arduijn tot de pillaeren ende Boghen etc. in de Kereke etc.

Betaelt ach Alphonsus Geijlinck untfanger van Themsehe 32 l. 16 seh, ende 8 gr. over coop van ardnijn ende bandsteen.

Item by den rendant betaelt aen Jacobus Wauwermans; Meester steenhauwer, tot Brussel, de somme van 100 l. 6, seh. 8 gr. ter reke van gheleverden arduijn etc.

Item bij den rendant betaelt aen de We Merckaert tot Brussel, steenhouderigghe van stijle de some van 81 l. 15 sch. ende 4 gr. ter reke over coop ende gheleverde arduijn.

Hem bij den rendant betaelt aen Jot Piers ontfanghende over den Heer Baron van Exaerde de somme van 26 l. 15 seh. 6 gr. over koap ende leveringke van LXIII trappen gheemploijeert tot de trappen van den Thoren, enz.

tem betaelt aen het schepe doen en lossen van de voors. 25,000 guldens, de somme van 5 seh. en 6 gr. ende aen N. Coene tot Hamme voor het aenwijsen van de selve somme

Item betaelt aen den Notaris P. Flobbeerq tot Mechelen over het schrijven van den constitutie brief van de oplichtinghe van de 400 pen grooten van Jusse Barbara Persoons We Ser Jan Baptist (Backx) met den seghel ende schipvraght van Joseph Dierick, t'sacmen, 14 seh, 4, gr.

Item betaelt aen N. Wisquair, over leveringhe van Bourgoigne Wijn gheemploiyeert tot het tracteren van sijne Hooghweerdigheijdt den Heere Bisschop van Ghendt, ende de Edele Heeren van het Hooft collegie in het legghen van den eersten steen van den Thoren, in de maent augusty (12) 1720. de somme van 11 l. 16. s. 5. gr.

# AANVRAAG OCTROIJ TOT LEENING VAN 25,000 GULDENS.

Hercule Joseph Louis Turinetti, marquiz de Prié, grand d'Espagne, chevalier de l'ordre de l'Annonciade, conseiller d'Estat de sa majesté Impériale et Catholique et son ministre pleuipotentiaire pour le gouvernement des Pays-Bas.

(Archives du conseil de Flandre).

#### Messieurs,

Nous vous envoyons cy-enclose la requeste à Nous presentée de la part des Eschevins de la Paroisse de Lokeren, afin de la voir et visiter, et sur ce qui se requiert Nous resevir de vostre advis.

A tant, Messieurs, Dieu vous ait en sa sainte garde. De Bruxelles le 50 Juillet 1720.

LE MARQUIZ DE PRIÉ. J. B. DE HEEMS.

A ceux In Conseil en Flandres.

Apostille. Al ghesien, 't hof al eer te rescriberen, ordonneert d'annexe requeste gheplackt te worden ter ordinaire plaetse binnen de prochien van Lokeren ende afghelesen op den eersten volghenden sondagh naer den goddelycken dienst, soo van de vrough als hooghmisse, ten uytcommen van den volcke, om by deghene hemlieder daer jeghens willende opposeren tselve te doen voor den Raetsheer Franz Mher Aloyse Van der Meersch, op den xixen deser maent ten een ure naer noene.

Actum den iijen September 1720.

SIRE.

Votre Majesté a été servie d'envoyer à notre avis la requête des Eschevins de la Paroisse de Lokeren, demandans octroy pour pouvoir taxer leurs manans sur leur richesse et negociation et de lever par dessus ce à intérêt la somme de vingt cinc mille florins, pour avec le dit argent et le provenu de deux années des dimes, restaurer leur Eglise et clocher endommagez par le feu, sur quoy, dirons:

SIRE.

Que nous avons fait publier la dite requete à la sortie du peuple, après le service divin, et afficher es lieux accoutumez, afin que ceux qui voudroient s'y opposer, vinssent alleguer leurs raisons par devant un d'entre nous, et comme personne n'est comparu, et que le notables et principaux adheritez y ont consenti, sous les modifications contenues dans les deux resolutions du 10 Juin passé, jointes à leur requête, qui portent que eeux de la Loy pourront saire une imposition de six taxes sur la richesse et negociation de tous les manans, tant au dedans que dehors le bourg du village, executez les moulins et les bateaux. à condition que si les dites taxes ne fussent pas suffisantes pour paver tous les dits ouvrages, qu'ils pourront lever à intérêts les deniers ulterieurs à ec necessaires, et qu'ils pourront encore, d'année en année, eotiser la dite richesse et negociation, tant pour le payement des interêts des deniers à lever, que pour le remboursement des dites sommes eapitales, nous serions d'avis, à trez humble correction, que sa majesté pourroit être service de leur accorder octroy pour faire l'imposition desdites taxes, et pour la levée des dits vingt et cinc mille florins, et si an bout de deux ans il se trouve que ledit capital n'aura pu être remboursé hors les mêmes six taxes et autres revens et biens de l'Eglise, Sa Majesté pourroit eneore être servie de consentir supplians de eottiser d'année en année les dits manais sur leur riehesse et negociation, tant pour payer les interêts des sommes levées que pour le remboursement des deniers capitaux, après qu'on aura vu par le compte à en vendre par devant un d'entre nous l'employ de tout le dit argent, et ce qui reste encore à payer, et comme dans lesdites deux resolutions est aussi stipulé que hors ladite imposition seront payez les vacations des Eschevins, Greffier, Receveur et autres qui seront commis à la direction des dits ouvrages et à la recepte des dits deniers, nous sommes encore d'avis, à trez humble correction, que ceux du Magistrat devront faire les dits devoirs gratis

et pour l'honneur de Dien, ormis que quand ils devront pour ce vaquer hors de la paroisse, ils aurout trois florins par jour naturel, et que le sallaire ou tantième du receveur sera reglé par le dit commissaire Nous remettans neaumoins etc.

Fait le 25° d'octobre 1720.

Rédigé par le Conseiller Van der Meersch.

Alzoo wy onderschreven, notable en gegoede der prochie van Lokeren, van weghen schepenen der zelve prochie onderricht syn van de conditien op welke sy met de groote thiende-heffers syn geaccprdeert ende te nedergeleyt hebben twee processen dat de selve prochie genootsaeck was te sustineren jeghens de voorz, tbiende-heffers; het een hanghende by appel in syne Maj. 19 grooten raede, nopende eene thiende clocke, ende het ander in den raede van Vlaenderen, nopende de restauratie van de kercke verbrandt op den 17 juny van den voorleden jaere 1719. Soo ist dat wy de voorschreven conditien van accord overgemerckt, voor zoo veel ons magh raecken ende aengaen de selve aggreeren, lauderen ende approberen, mitsgaeders de voorseyde schepenen autoriseren om het zelve accord alzoo aen te gaen ende sluyten, ende met bauwen, restaureren ende herstellen van de kercke ende thoren eenen aenvanck te nemen, ingevolge van de model daer van gemaekt ofte te maecken, alsmede het hergieten van de clocken. Midts dat de penninghen daer toe noodigh, boven de gone daer toe by te brenghen by de groote thiende-heffers, fabrique ende collecten sullen omgestelt worden tot laste van de gestaetheyt soo van binnen als buyten den dorpe, gereserveert de meulens ende schepen, het eerste jaer tot ses tauxen, ende indien het provenu van de geseyde ses tauxen niet souffisant en waere omme daermede te betaelen de gansche becostinge van den bauw, soo sullen de voordere noodige penninghen worden opgelicht, ende van jaere tot jaere worden gedaen ommestellinghe tot laste van de voornoemde gestaetheyd, soo tot betaelinghe van de verscheneu ende te verscheynen croosen van de gheseyde opgelichte penninghen, als tot remboursement van het capitael, tot eene somme als sal commen to bedraeghen twee jaeren intrest van desselfs capitael. Ende dat by de voors, schepenen sal gliestelt worden eenen persoon tot het ontfangen ende nytgeuen van de penningen gedestineert tot den voorschreuen bauw, alsmede dat, uvt de selne penninghen sullen betaelt worden de vacatien van Schepenen, Greslier, ende Notable die ter oorsaecke van den meergheseyden bauw sauden moghen voorvallen.

Actum 10 Juny 1720.

Get. P. H. GHELDOLF. pbn.

Alzoo op den 17es Juny van den voorleden jaere 1719, het dack ende thoren van de kercke dezer Prochie door den brandt teenemael zyn geruineert, ende alle de clocken gesmolten, zoo hebben Schepenen der voorz. Prochie midtsgas de gone van den Beuersche hunne gedeputcerde ten diúersehe malen gecommetteert om met de geestilycke Groote thiende hessers trachten ouer een te commen nopende de restauratie ende reparatie der voorsz. verbrande kercke, als oock hergieten van de gesmolten presense thiende clocke, als anderssins, welcke gecommitteerde beneflens den Heer Pastor der voorsz. Prochie naer diverselle conferensien met de geautoriseerde van de voorsz. groote thiendehelfers geen besluvt noghte accord en hebben connen maken, soo datter eyndelinghe by resolutie van de principale gemeentenaers tot laste van de meergesevde groote thiende-heffers is requestie gepresenteert in de Raedt van Vlaenderen, waer jeghens zy gedient hebbende van andwoorde isser van weghen dese Prochie laten opstellen project van replique, welcke requeste andwoorde ende replique met fauorabel aduis daer onder staende heden aen de voorsz. Principale gemeentenaers gheexhibeert zynde hebben sy eenpaerlyk van gevoelen geweest saleer dezelue replique in te dienen de voorsz. Thiendehessers nogh cens te gaen omme te sien of zv persisteren by hunne presentatie by hunne andworde gedaen, te weten van tot alles te abandonneren de twee jaeren van sesse van hunne thiende die zy binnen deze prochie syn hessende, in cas van jae, de selúe replique te laten indienen ende de costen van dit Proces te vinden op het domieiliare, dan in cas zy hunne présentatie quamen te vermeerderen van te contribueren cene redelycke somme tot alles te weten, restauratie, pretense thiende clocke, Thoren, en voorts tot alle het gone de voorsz. Thiende heffers in dit geval gehauden zvn, de selúe presentatie te accepteren, ten welcken fyne wy ondergeteekende autoriseren ende volmachtigen schepenen deser Prochie, omme door degone zy daer toe súllen comitteren al het gone voorst in het werck te legghen, ende in cas van accordt het zelúe ouer het gemeente te maecken ende sluyten, t'selue belouende te hauden voor goet, vast ende van weirden. In teecken van weleken hebben deze gesamentlyck onderteeckent dezen 25 January 1720.

> DOMINICUS VAN LAERE, Pastor in Lokeren, etc. etc.

Alsoo proces was hangende in Syne Mats Grooten Raede, tússchen die Pastoor, Kerckins, ende Schepenen der Prochie van Lokeren appluten van die van Raede in Vlaen ter eenre, die vraúwe Abdesse van

Nieuwenbossche geinthe ter andere syden, waer over partyen onderlinghe hadden ghemaeckt seker aeeordt ende versocht het decretemt van dien, soo ist dat op heden 25 Juny 1698, voor Mheer Norbert Van Voorspoel Raedt eommissaris tusschen partyen geeompareert zyn den Procur Diereex voor ende in den naeme van de voors appellanten, ende den Procur Haesaert voor de voors. Vrauwe Abdesse geinthe de welcke hebben overgelevdt het voors, accordt, ende uvt craehte van hunne procuration en authorisation daer annex versocht den voorn Commissaris ten eynde van t'selve aecordt te decreteren, en partyen te eondemneren in den onderhaudt van dien, van welck aeeord, ende procuratien den teneur volcht van woorde tot woorde, : Alsoo proces geresen was in den Raede van Vlaen tússchen den Heere Pastoor, Kerekinrs ende Schepenen der Prochie van Lokeren hers by requeste van 27 Juny 1688, jegens de Eerweerdighe Mevrauwe Van Nieuwenbossche verwhehe, in welck proces aldaer sententie was gegeven den 18 Juny 1691, ten naedeele van selve Hrs die van de selve sententie hadden geappeleert in syne Mal's grooten Raede, waer in soo verre was geprocedeert dat op het rapport van Heere Raedt Van Voorspoel is gegeven sententie interloeutoire met poineten d'office den 14 April 1696, by welcke poincten d'officie onder andere, partyen syn verelaert eontrarie in fevt nopende de noodtsaeckelyckheyt van vergrootinghe ofte augmentatie van Kercke van Lokeren, ende de Heessts geadmitteert tot verificatie van selve noodtsaeckelyckheyt, de Vrauwe verwerderigghe gheheel in haere preuve ter contrarien, ende alsoo de Hrs hunnen t'hoon hebben afgeleydt, en dat de Vrauwe verweerderigge stonde omme haeren contraire t'hoon te doen, soo ist dat partyen omme te weerlioeden alle voordere swaere oncosten van proceduren ende rapporten, ende tot vermeerderinghe van vrede, ende eendracht door dien dat de Vrauwe verwene sustincert in de questieuse verschooninghe van Kercke niet verobligeert de wesen, syn vereenicht ende veraecordeert op de volgende eonditien, te weten : dat de voors. Abdesse in loaelen paclite overlaet - aen selven lieer Pastoor en Kerckmrs in proffyte van Kercke van Lokeren alle recht van thiende het selve clooster van Nieuwenbosche eompeterende binnen de selve prochie van Lokeren in den forme ende maniere gelyek d'Heer Anthony Snouek die in pachte heeft beseten, ende noch besitten mach tot ende met Kersavont 1699 volgens syne voorwaerde, ende verlingenisse by d'Hrs gesien ende gelesen, consisterende het reeht van selve thiende in de vier sehooven van sesse, ofte sesse van neghene, in de wyeken, by die voors, voorwaerde vermelt, welken pacht in profyte

van selve Kercke beginnen zal Kersavont 1699, voor eenen termyn van sesse alsdan naervolgende jaeren waer van het eerste jaer vallen sal Kersavont seventhien hondert, ende het leste van de ses jaeren Kersavont XVije vyfve: waer vooren den selven Heere Pastoor ende Kerckm<sup>rs</sup> jaerlycx beloven te betaelen de somme van een hondert thien pond groote, ende daer en boven van jeder pont groote thien stnyvers ten wyngelde t'siaers wesende gelycke somme als ditto Snouck volgens de voorn voorwaerde hadde belooft ditte boven alle pouctinghen, ende settinghen ende diergelycke lasten die op de selve thiende saúden moghen gepoinct, ofte geltelt worden, t'sy ordinaire, ofte extraordinaire geene úytgesteken nochte gereleveert, gepeysde ofte ongepysde, soo van contributien, logementen en passagien, als anderssints, in sulcken voeghen dat : den selven Heere Pastoor ofte Kerckmrs daer over geenen guytschelt en sullen vermoghen te pretenderen op de selve pacht somme, nochte oock ter cansen van goeden coop van graenen nochte oock wat ander pretext het saude moghen wesen, gereserveert in verhagelinge en fourageringhe daer over de voorn Vraúwe Abdesse naer proportie van pacliten sal remissie doen naer redene ghelyck alle d'andere thiendeheffers in die prochie sallen doen welcke hueraers, de jaerelycke pacht somme in het voorn clooster, süllen moeten betaelen in twee payementen te weten : d'een helft te Bamisse, ende d'ander helft te Kersavont van elcken jaere in goede gepermitteerde gelde gelyck het cours sal hebben, in de Provintie van Vlaenderen, sonder dat sy pachters de selve somme int gheheel ofte ten deele sûllen vermoghen in te haúden ter causen van eenighe pretentien van Prochie hoedaenich die syn, ende opwat pretext dat het sande moghen wesen tot het onderhauden van alle welcke poincten ende conditien. De Hrs solidairelyck verobligeren hunne persoonen en goederen, ende van hunne naercomelinghen, ende by faute van geene prompte betaelinghe uyterlyk ses weken naer iederen besproken dach van betaelinghe, soo sûllen de IIrs vervallen van termyn van pacht by desen besproken, ter geliefde van Vrauwe etc. Ende daer en boven verobligeert blyven jeder betaelinghe van gheheelen jaer, waar van sy de thiende súllen hebben geprofitteert ofte moeten profiteren waer uyt de geseyde Vrauwe Abdesse, jaerelyex moet voldoen t'gene sy aen den Heere Onder Pastoor contribúeert tot syne alimentatie volgens particulieren accorde daer over van over veele jaeren gemaeckt met welcke overlaethinge van thiende pacht het voorn. proces doodt en extinct wordt ghedaen, met compentaiie van costen van processe ende instantie van appel in Syne Mats grooten Raede, al waer jeder van ptyen de syne sal draeghen, ende betaelen ende

syn de geene van Justanee in den Raede van Vlaen tot laste van H<sup>18</sup>; volgens de condemnatie aldaer by de voors, sententie van 18 Juny 1691. Versoeeken beede partyen, deeretement van dese transactie met condemnatie int onderhauden van diere.

Den Heere Pastoor, Schepen en Kerekmrs der voor Prochie van Lokeren inspectie ghehadt hebben van dese vorenstaende acoorde handen het zelve in alle syne poineten en arten voor goet en van weerde, voor allen t'welek dat de voorn schepen Lokeren met die van t'Beversche in t'selve Lokeren over den selven Heere Pastor en Kerekmrs 'hún stellen als borghe verobligeert als pnaet geven by dese aúthorisatie aan Mr Francois Diriex procureur in syne Mats Grooten Raede om voor den Heere Raedt Voorspoel Rapporteur geweest in saeke by den vorenstaende accorde geroert ofte voor den selven Grooten Raede desen accorde te reiteren ende vernieúwen. Tot bethooghe van dien hebben wy dese gesaendels onderteekent. Actum V. Xbre 1697. Was onderteeckent: G. De Cuyper, pastor in Lokeren. — J. C. Borlúùt, Quilliaen Rinchaût, Simon Leyn, R. De Vylder, Jan Van Kersschave, J. Du Bois ende... Deelereq.

Wy onderschrev Abdesse van het Clooster van Nieuwenbossehe geeve midts desen volle macht, ende procuratie ach Mons' Paschasius Haesaert procurent postulerende in den Grooten Raede tot Mechelen om uyt onsen naeme te moghen teekenen alsuleken een accordt als ons Clooster ghemaeekt heeft, met den Heere Pastoor, Kerckmeesters ende Schepenen der Prochie van Lokeren, over hunne pretentie vergrootinghe van hunne kercke, t'welck wy sullen hauden voor goet, vast en van weerdeu. Actum, desen 11 7bre xvj° seven en negentich, ende was onderteekent St Marguerite, Abdesse van Nieuwenbossehe, ende gecacheteert met seluer eachet. In ghevolghe van allen t'welck, heeft den voorn, commissaris onderteekent het accord hier boven gementionneert en gecordonneert partyen hun daer naer te reguteren. Gedaen tot Mechelen den voors. 25 Juny 1698.

#### 1505.

ERVE TOEBEHOORENDE DER KERCKEN VAN LOKEREN IN DLANT VAN WAES.

Eerst zo hebben de kereke ende de Prochipape van Lokeren half en half een thiende gheheeten thuufken gheleghen up Euerslaer.

Een gliemet lants metten Prochipape half ende half, up Lokercoutere. Zuyt de *Vondelbeke*, west jan Caesken, oost Roelant Stasyns. Noort Pieter Caesken met eene ghemete leens, ligghende up dBeuersche. Een half ghemet meersch ouer *Dorme* metten Prochipape en metten Heleghen Gheest, ele een derden deel. Zuyt Jan Rooman, west Hellin Boyens, oost de *Capelrie Meersch* ende noort dhoor Pieter Pennemans.

Hellin Boyens houwet in hueren vi jaer, valt den yersten pacht te kerss.  $xc^c$  ende een, t'siaers der kercken om.

Een buender lants by der *Vondelbrugghen*, znyt de langhe ackers, west Goorys Boyens ende de kercke van Lokeren met xxxij roeden, noort de *Beke*, oost dhoor Kathelenen Smaerscalken dwyf Gillen Gheest.

Twee eu dertich roeden lants gheleghen in Goorys Boyens acker an de Vondelbrugghe ende ligghen vore an tgat, oost de selue kereke, west de selue Goorys ende noort de Beke.

Neghentwintich roeden lants gheleghen ter linden in tlant van Goorys Boyens dat hy cochte van den Clooster van Waesmonstre, noort Lanwerers De Maerscalt, oost an den Conterwech, znyt telooster van Waesmonstre, metten seluen ackere ende west Hellin Boyens. (Deze pacht was ingegaan, Kersavond 1499).

Dertich roeden lants up Lokercontere gheleghen in een ghemet lants toebehoorende Lysbetten Gheldolf fa Symoens, gheheeten den Waterpoel, oost dleen meester Liberant Bormans, zuyt ende west Goorys Boyens ende noort dleen Bouwens Van der Haghe.

Twee hondert roeden meersch ende twee gheleghen in d'leen. oost de Dorme, noort d'hoor Lysbetten Caeskens dwyf Jans Van Doreslaer, zuyt Pieter Van der Eecken, west Olinier Heyndericx.

Een half buender lants gheleghen inden striacke, oost Oliniers Heyndericx Molenberch, znyt Roelant Van der Hofste, west Gillys De Grootheere, ende noort Joozine Sbruynen oor van Jan Den Vyldere.

Hondert roeden lants ende thiene up desselaer contere dwelc landt de kercke gheuet ghehadt by mangelinghe van Janne Van der Haghe fa Machiels oner drie sticskens ligghende daer by dat dit sticsken leyt ende de drie sticskens ligghende ten drie steden, waren tsamen groot hondert vyftiene roeden en vermanghelt mids dat de kercke een luttel ghels toe hadde ende ooc om dat zu teender ste ligghen soude. Commen dese C. ende X. R. oost Goorys Boyens ende Bouwen Van Der Haghe, zuyt den wech van Hillaer, west Lysbette Scaepdriuers dwyf Jans Vanden Kerchone ende noort Katheline Van der Crucen.

Vine ende tsenentich roeden lants, up staccte contere ende Jan Van den Kerchone ooc LXXV, dats een half ghemet tsamen, onverdeelt tsamen, oost Jan Roels fs Jans, zuyt Jacob Van Der Eecken, west up Dwaterlaet ende noort Lysebette Scaepdriners dwyf Jans Van Kerchone.

Een bnender lants metten Heleghen Gheest, half ende half ligghende

in Zwalen bossche glieheeten den Soys acker, zust d'hoor Jonef. Marien Van Pottersberghe, oost Magdaleene Coolmans, west Gillys Borse, noort Johanne Van Driessche d'wyf Jan Gheldolfs.

Hondert roeden lants ende een ackerken by den Puttene, oost Beatrice Smeys fa Pieters. zuyt den heirwech ende noort Ghistel De Mey. metten Heleghen Gheest half en half.

Een ackerken wilen een hofste noch naerder den Puttene groot hondert roeden metten Glieest Heleghen, half ende half, oost en znyt Roelant Van Buxelaer, west Beatrice Roelyns dwyf Gill<sup>o</sup> Vander Haghe ende noort den Heerwech.

Sessentwintich roeden lants an de groote haghe up stacete coutere, oost dhoor Lieuens Van Ondenaerde, zuyt d'hoor Pieter Pennemans, west de groote haghe, noort de Mennewech.

Een half buender lants gheheeten de Scythaghe ligghende bouen Baersele straetken, oost, zuyt ende west Gillys van Doreslaer, noort Margriete Srams dwyf Jan van Hulse.

Een bunder lants vuyt Jacob Roelyns dies gaf hy v. ghemete om syn iaerghetide, commende west aen *Srams stractken*, noort Margriete *Srams* dwyf Jan Van Hulse, oost Gillys Van Dooreslaer metter *neder brake* ende zuyt Roelant Van Der Hofte.

Een half bunder lants vuyt des seluen Jacob Roelyns, oost den heerwech by *Srams straetkene*, zuyt Beerent Van Hecke f<sup>5</sup> Pieters, west Mergriete Van Der Heesdonck dwyf Bouwens Van Doreslaer, ende noort d'hoor Pieters Wallaert met eenen smalen ackerkene. Ende dit maect vele Waterganex.

Een half ghemet lants ooc vnyt Jacob Roelyns dus syn vulcommen de vyf ghemete die Jacob Roeleys gaf, tsinen jaergetide, gheleghen zuyt aen *baersele straetken*, oost Katheline Zoetens dwyf Gillys Van Doreslaer, west ende noort Beernaert Van den Buendere.

Pieter Penneman hout in hueren de vier vorscrinen sticken, vi jaer, tjaers om thiene s. gro. valt den yersten pacht te kerss. XCIX (1499) ende macht ten afscheene bloot laten ende moet maken de straten, den Watergane ende ballue (Hagen enz.) sonder der kercken cost.

Een half ghemet lants of daer ontrent by Jan Rooms for Gillys te Weterwelde, oost de strate, zuyt an Jan Rooms Scure, oost ende noort de selne Jan, ende es der kercken ende de Heleghe Gheest half ende half.. ghelt rente onder theerscap van Heersele.

Vystich roeden meersch by der doolaghen metten Heleghen Gliesst half ende half, oost door Machiels Van Der Haghe, zuyt Jan Van Der Haghe, west de Ham coutere ende noort Beautrice Van Der Haghe.

Vinentsenentich roeden meersch in de Roost by Dorm uvere ooc aen Ham coutere metten Heleghen Gheest half ende half, oost Jan De Boc, zuyt Lieuen Van Sibelien west Ham Contere, noort Lysbette Van Der Schraghe, weduwe Bauwens van Buxlaer.

Sessentwintich roeden lants glieheeten Amelensaps hofste ligghende in de hofste Pieter Bone, als Arens van den gansdriesch, oost de selne Pietere, zuyt Pieter van Oudenaerde, west an den gansdriesch en noort Jan Temerman.

Een ghemet lants in den Velt ackere, oost Jan Van dHaghe, west d'hoor Jan Boyens, zuyt de cleenbeke, noort d'hoor Machiels Van dHaghe, metten grooten Veltackere.

Hondert roeden lants te staccte i. Boykens ackere. oost aen deekelt straetken. Zuyt Beatrice Roelyns, west de helege Gheest, noort Jan Van Dame.

Twee hondert en xxv roeden lants, Teuerslaer, vuyt Kathelinen van Enerslaer, oost ende noort Joos Van Doreslaer, west Mergriete Srams, d'wyf Jans Van Hulse, zuyt Symoe Gheldolf. —

HENRI RAEPSAET.

(WORDT VOORTGEZET).

# VOYAGEURS CÉLÈBRES AU PAYS DE WAES.

Comme suite à un article sur les Excursions de quelques princes souverains au Pays de Waes, que nous avons donné dans le premier volume de ces Annales, nous publions ci-après une série de notes, tirées d'un beau manuscrit d'Emmanuel van der Vynckt, se rapportant au même sujet. Nous reproduisons ces annotations dans leur style simple et leur orthographe souvent incorrecte pour donner une idée du style et de la manière de l'auteur.

Le manuscrit en question appartient à M. Robert Hélias d'Huddeghem à Gand. Il est fort important pour l'histoire de notre contrée et porte pour titre Recherches sur le Pays de Waes. Nous comptons utiliser bientôt cet excellent manuscrit dans de plus larges proportions.

CHEVE DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT.

L'an 1497 le 27 Juin fit son entrée (à St. Nicolas) Philippe le Bel comte de Flandre et Archiduc d'Autriche, lequel y fut inauguré pour le Pays de Waes comme relevant de l'Empire, sons le grand tilleul au grand marché de la manière que je vais exposer.

Ce Prince n'ayant encore que l'âge de dix-neuf ans y fut reçu avec toutes les solemnités usitées en ces occasions, par l'Etat ecclésiastique du pays de Waes représenté par l'Abbé du monastère de Baudeloo et ses religieux, le Doyen de la chrétienté de la Doyenné de Waes accompagné de ses trente huit curés, tous vêtus de leurs plus belles chappes et habillemens, ayant ès mains leurs remontrances, éclairés par grand nombre de chierges ou flambeaux que leurs paroissiens portoient, puis par l'Etat civil de ce pays représenté par Josse Mingherfruit, chevalier, seigneur de Cruybeke et bailli du Pays de Waes accompagné de tous les hommes du Comte possédant des fiefs de la cour de Waes portant des flambeaux, par les sept hautséchevins du Pays de Waes, Adrien de Veurhoute, Jean de Gruutere seigneur d'Exaerde, Guy de Schaubrouck, Josse Dullaert, Jean Stee-

lant, Jean de Neve, Jean Thierin et leur greffier Banduin de Neve. Puis suivoient tous les maieurs et magistrats de onze vierschaeres de la Keure de Waes, puis les magistrats de Rupelmonde, Tamise, Exaerde, Cruybeke, Burcht, Swyndrecht, Beveren, Haesdonck, Caloo, Verrebroeck et Kieldrecht respectivement représentés par leurs officiers et échevins.

En cet ordre, le Prince au chant du *Te Deum* des ecclésiastiques, fut accompagné à l'église, d'où, ayant fait sa prière et dévotion, il fut mené en la grande Vierschaere du Pays où il fit serment de conserver et défendre les priviléges, droits, prééminences et coutumes du Pays de Waes, en la même manière qu'avoient faits Philippe le Bon Duc [de Bourgogne et Comte de Flandre en 1420 et son fils le Comte de Flandres Charles le Belliqueux l'an 1468.

Et après que le serment fut prêté, tant pour ceux de la Keure que pour ceux des appendances et déppendances susnommés, de fidélité, de maintenir et défendre les keures, priviléges et droits, d'aider à défendre les limites de la Flandre et de faire tout ce à quoi des sujets fidèles sont tenus, lui fut présentée une coupe dorée de la valeur de trente six livres de gros, argent fort, et trois cens florins en argent courant, lesquels devoient lui être paiés à la Noël suivante.

Et pour conserver la mémoire de cet évènement, cette inauguration fut peinte sur la fenêtre de la grande église de St. Nicolas vers le grand marché.

L'Empereur Charles Quint en 1850 logea au château de Lysdonck chez l'Abbé de Baudeloo (sous Sinay), et y reçut de la part du Chef-collége le vin d'honneur en une barille dorée et une argentée.

Son Altesse le Duc de Parme arriva à St. Nicolas le 3 Juillet de l'année 1585.

En 1596 l'Archiduc Albert y tint son quartier pendant le siège d'Hulst.

L'an 1787 Leurs Altesses Roiales le Duc Charles Alexandre de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas, et sa sœur Caroline, Abbesse de S<sup>10</sup> Waudru, assistèrent à St. Nicolas à un tirage d'oiseaux, et ces Princes logeants chez le grand-bailli vicomte de Moerman furent défrayés par le Pays de Waes.

Le 26 Juillet 1774 à six henres du matin débarqua à la tête de Flandre son Altesse Roiale l'Archiduc Maximilieu d'Autriche frère cadet de l'Empereur Joseph II, sous le nom de comte de Burgauw, in-eognito, pour faire une tournée par le Pays de Waes. A quel effet il dirigea sa route par Burght, Cruybeke, Basel, Rupelmonde, Tamise, Tilrode, Elversele, Lokeren, Waesmunster à St. Nicolas, où le Pays lui donna un diner en la maison du grand-bailli en l'Hofstraete (la Maison du Pays n'ayant pas encore été changée), où le Chef-Collége en corps eut l'honneur de le recevoir et de le complimenter. Trois hants-échevins et le grand-bailli avec sa famille dinèrent avec ee Prince qui repartit pour Anvers à quatre heures et demi par St. Gilles, Vracene, Beveren, Melsele et Swyndrecht.

Il devint Electeur de Cologne en 1776 et mourut le 20 Juillet 1801 d'apoplexie.

Le 17 Juin 178! à neuf heures et demi du soir arriva de Gand par Audenaerde, Alost, Terremonde et Lokeren à St. Nicolas au Pays de Waes, dans le plus grand in-cognito, sous le titre de Comte de Falkenstein, et avec une très petite suite, Sa Majesté Apostolique Joseph II, Empereur d'Allemagne, Roi de Hongrie et de Bohème etc., Comte de Flandre, Seigneur du Pays de Waes, etc., etc.

Ce monarque prit son logement à l'hôtel du Pays et le Chef-Collége à la descente de sa voiture de poste, lui avant demandé audience, ce Prince l'accorda tout de suite de la façon la plus gracieuse en disant « Volontiers; montez Messieurs. » Le Chef-Collége vêtu de noir, hormis le grand-bailli, le suivit à la salle du collége destinée pour son souper, où il ent le bonheur d'entretenir ee souverain pendant une demi heure; l'Empereur daignant, avec la plus grande affabilité, faire différentes demandes au Collége concernant la culture ainsi que la population du Pays, en faisant toujours la comparaison avec l'Autriche et la Hongrie; puis examina sur la nouvelle carte du Pays, pendue à la muraille, la route qu'il se proposoit de suivre le lendemain tout du long de la frontière d'Hollande, en pareourant avec le pommeau de sa canne les endroits par où il témoigna vouloir passer; à quel effet il demanda une personne simple et sans qualité pour lui servir de guide. L'audience dura pendant une demi heure, aprés quoi il se mit à souper avec le seul général baron de Terei, son compagnon de voyage. Pendant qu'il soupoit toute la paroisse étoit illuminée ce qui, considérée l'étendue du marché et la proximité des maisons, faisoit le plus beau coup d'œil. A onze heures et demi l'Empereur s'étant retiré à son appartement à coucher, ordonna que partout on éteignit l'illumination, ce qui fut effectué en un quart d'heure de tems.

Le lendemain 18 Juin le Chef-Collége en corps se trouva encore à son passage de sa voiture, lui souhaitant un heureux voyage : mais ce Prince au lieu d'entrer en son carosse se glissa à côté des chevaux et, pour se faire voir au peuple, marcha au milieu du marché d'une si grande vitesse que le Collége dut courir à toute jambe pour joindre ee Prince. Il renvoya d'abord les gardes de la Paroisse qui l'ayant suivi voulurent écarter la presse et après avoir fait quelques tours jusqu'à la Holstraete, en nous questionant sur tout ce qu'il voioit, il fit approcher sa voiture, salua avec la plus grande affabilité le Chef-Collége et se mit en voiture parmi un cri universel de : Vive l'Empereur! pendant qu'il tourna à différentes reprises son chapeau, se tenant debout pour mieux se faire voir au peuple.

Il continua sa route par St. Gilles à la Clinge, où il mit pied à terre, et monta un des trois chevaux qu'il avoit ordonné la veille d'y être tenus prets et que nous y avions envoyés par notre messager Pierre Cappon, qui lui servit de guide par Hulst, Kieldrecht, Liefkenshoek, et tout le poldre, jusqu'au fort de la Perle où se trouvait le Comte de Proli, amiral de l'Escaut, avec une barquette gouvernée par un capitaine de frégate Michiels, avec laquelle notre Auguste Monarque (après avoir fait un présent de 25 ducats à notre messager,) continua son voyage jusqu'à la ville d'Anvers.

Le 26 Aout 1781 passèrent l'Escaut devant la ville d'Anvers Leurs Altesses Roiales Marie-Christine, Archiduchesse d'Autriche, etc., morte depuis à Vienne le 24 Juin 1798, et son illustre époux le Duc Albert Cazimir de Saxen Teschen, gouverneurs généraux des Pays-Bas; prirent leur route par Burght, Cruybeke, Basel, Rupelmonde, Tamise, Tilrode, Elversele à Waesmunster où Elles s'étoient faites y préparer à diner par leur propre euisinier en la maison paroissiale, de leurs propres provisions; l'après midy Elles furent voir l'Abbaye et en partirent par Sinay, Belsele pour St. Nicolas, où Elles mirent pied à terre à l'hôtel du Pays à quatre heures. Le Chef-Collége vêtu en noir les recut à la descente de la voiture et leur demanda audience, ee qu'elles accordèrent tout de suite en la salle du Collége de la façon la plus gracieuse. Le hasard voulant que quelques amateurs de l'arc de différentes paroisses du Pays s'exerçaient à tirer l'oiseau, le Duc témoigna désirer de tirer quelques coups, ce qu'il effectua, et puis Leurs Altesses Roiales, s'étant signées dans le livre des confrères, firent un tour par la grande place, le Chef-Collége les accompagnant toujours, auquel ayant souhaité gracieusement le bon soir à leur

retour de la promenade, Elles se retirèrent à leur appartement préparé au-dessus de la salle du Collége et y soupèrent en compagnie de deux généraux et du baron Seckendorf qui les accompagnoient en ce voyage.

Le lendemain à six heures du matin le Chef-Collége était assemblé à l'hôtel du Pays et reçut Leurs Altesses au pied de l'escalier puis ent l'honneur de les accompagner à la messe que Leurs Altesses Roiales avoient ordonnée aux Pères Recolets. A l'entrée de l'église le guardien en chape leur présenta l'eau bénite et après la messe Leurs Altesses sortirent de l'église pour entrer en leur voiture et prirent congé du Collége en disant : « Adieu, Messieurs, nous sommes si contens du Pays de Waes que nous nous proposons d'y revenir encore. Adieu, Messieurs. » Promesse que ces dignes Princes et Gonverneurs Généraux accomplirent avec la même affabilité huit ans après, comme est rapporté ci-après.

Le 15 Juin 1789 Leurs Altesses Roiales l'Archiduchesse Marie-Christine ainsi que le Duc de Saxe-Teschen son époux partirent de leur château Schoonenbergh à Laecken, à sept heures du matin, avec leur jacht par le canal de Bruxelles sur Anvers jusqu'au petit Willebroeck où elles dinèrent, et continuèrent l'après midy leur voyage par eau jusqu'à la paroisse de Tamise où Elles firent une promenade et voir le château. Puis étant entrées en leur voiture, ces Princes continuèrent leur voyage jusqu'à St. Nicolas par la paroisse de Tielrode, et mirent pied à terre à St. Nicolas en l'hôtel du Pays à six heures et demi. Le Chef-Collége obtint audience d'abord et accompagna Leurs Altesses Roiales par le marché et les principales rues de la paroisse.

Le lendemain à neuf heures Elles entendirent la messe en la grande église au sortir de laquelle elles entrèrent en voiture et continuèrent leur voyage jusqu'à Gand, ayant pris leur diner chez l'Evêque à Loo-Christi.

Sa Majesté l'Empereur François II, accompagné de son frère l'Archiduc Charles, allant à Gand, passèrent à St. Nicolas le 9 Juin 1794, et Son Altesse Roiale l'Archiduc Joseph, leur frère, le 14 du même mois.

Le 18 Juillet 1805 vers les trois heures et demy de l'après midi, passèrent sur cette paroisse (de St. Nicolas), Monseigneur Napoléon Bonaparte, né à Ajaccio en l'Isle de Corse le 15 Août 1769, 1er Con-

sul de la République françoise depuis le 9 Novembre 1799, venant de la ville de Gand, partant pour celle d'Anvers, avec une suite de cinquante voitures et cent cinquante chevaux et accompagné de son épouse D° Tacher de la Pagerie, douairière Beauharnois.

Le troisième Consul Lebran, de la République françoise, son collégue y passa le 1<sup>er</sup> Aout 1805, vers luit heures du matin, venant d'Anvers et allant par Gand à Bruges.

Le 26 Avril 4805, à deux henres de l'après midy, passa par la paroisse de St. Nicolas, venant d'Anvers, Son Altesse Roiale Joseph Bonaparte, membre de la légion d'honneur (présentement Roi de Naples et Sicile depuis le 45 Février 4806), en sa qualité de sénateur possesseur de la Sénatorie des neuf départements unis Belgiques (jadis Pays-Bas), prenant sa route par Lokeren ponr Gand, d'où, après un séjour de quelques jours, il fut visiter les côtes maritimes de son département où, ensuite de la loi, il faisoit sa résidence de trois mois.

Son successeur en cette Sénatorerie Belgique, Son Excellence François de Neufchateau, de la légion d'honneur et sénateur de l'Empire françois, passa à St. Nicolas (venant de la Préfecture de Gand à l'effet de visiter les paroisses bordantes l'Escaut), le 29 Aout 4806, mais se trouvant à Tamise an château du comte de Lichtervelde, la goute le prit si furieusement qu'il fut obligé de s'y aliter et de se faire transporter le 1<sup>er</sup> Septembre suivant à Gand, sans visiter les autres paroisses de cette cathégorie.

- (\*) Le 48 Mars 1816 passèrent vers midy et demi en la paroisse de St. Nicolas, venant d'Angleterre et de Gand, Leurs Altesses Roiales et Impériales les Archiducs d'Antriche Jean, né le. 20 Janvier 1782, et Louis, né le 14 Décembre 1784, y changèrent de chevaux et partirent à 1 heure et demi pour Anvers. Leurs Altesses Roiales avoient logées à Gand depuis le 16 à l'hôtel des Pays-Bas et furent attendues à Bruxelles pour y faire quelque séjour pour visiter la Belgique.
- (") Le 26 Avril 1817 Sa Majesté Guillaume I°, Roi de Belgique ("), passa par St. Nicolas, vers midi, et y changea de chevaux, se rendant à Bruxelles par Gand.

<sup>(°)</sup> Note volante ajoutée au manuscrit. — Emmanuel van der Vynck mournt à St. Nicolas en 4818.

<sup>(\*\*)</sup> Autre note volante, écrite en flamand. — (\*\*\*) La note dit : Koninck van Belgien.

#### PHILIP VERHEYEN.

De bibliotheek onzes Museums onlangs doorzoekende, viel ons, bij toeval, een boek in handen, dragende voor titel: E. J. D'Oignies in Wasia, practici opera tres complexa libros. Quorum Primus Medicinæ totius continet Historiam. Secundus artis medica tradit exitium non, nisi semità natura vitandum. Postremus Morborum Observationes omnes in Wasia Anno 1765. factas, exhibet. Dit werkje, in-12°, van 151 bladzijden, werd door deszelfs schrijver, Emmanuel Joseph D'Oignies, opgedragen aan de leden van het hoofdkollegie van ons Land van Waas, welk destijds (1765), het was samengesteld uit : Robert Jan burggraaf de Moerman en Harlebeke, heer van Leydeghem, Ayshove enz., hoogbaillinw; Lodewijk Frans Tayart, schildknaap, heer van Borms; Pieter Jan Andries Huëns, schildknaap; Lodewijk Philip de Waepenaert, schildknaan, heer van Clefs; Kornelis Jan Joseph Dellafaille, schildknaap, heer van Hermais; Jan Joseph Van Landeghem; Ivo Jan De Munck; Emmanuel Marie Jan van der Vinckt, schildknaap, allen hoofdschepenen; Alexander Jan Emmanuel Van Goethem, raadspensioenaris, en Jan Antoon Van Landeghem, greffier. Het onderhavig boek, waarnemingen bevattende over de ziekten welke hier in 1763 geheerscht hebben, in Waas en onder de Waassche luchtstreek geschreven (in Wasia scribo et in aëre Wasiano), en door eenen onlangs uit de Universiteit getreden (qui scilicet è schola non dudum egressus) doch knndigen geneesheer uitgegeven, prikkelde onzen leesdrift aan, en wij getroostten ons volgaarn de moeite hetzelve te doorbladeren. Hoe aangenaam werden wij getroffen, toen wij, op bladzijde 52, over Philip Verheven, wien onze Kring, in 1862, te Verrebroeck een borstbeeld heeft opgericht, de volgende vereerende beoordeeling aantroffen waarvan wij hieronder de vertaling mededeelen:

..... « Uit het getal dezer, schijnen ons geensins te mogen gesloten worden, de opperscheikundige N. Hombergus en Nikolaas Lemeryus, en de verstandige mannen onzer Hoogeschool, Zypeus en Verheyen, welke laatste een zeer ervaren ontleedkundige was, en ik durf het zeggen, een man zonder weerga en verre weg de vermaardste ter wereld.

En zulks was hij niet ten onrechte, daar hij, in de hooge even als in de kollegiestudiën, steeds de palm behaalde en zijne kennissen hem eenen onsterfelijken naam verwierven. Echter, hetgeen hoogst te verwonderen is, noch de faam, noch de achting konden hem verzaden, en de pracht, die oorsprong van misdaden, was niet bekwaam om zijn hart door rijkdommen te boeien; enkel het nut van 't algemeen geleidde en bezielde hem, tot zoo verre, dat geene onkosten hem wederhielden om alle soorten van geneeskundige kennissen in te oogsten. Met één woord, de ware ootmoedigheid van dezen man, had zijne uitstekende wetenschap zoo zeer opgeluisterd, dat deze alleen tot testament aan zijne kinderen verstrekte. Dit groot sieraad onzer Universiteit overleed den 28 Januarij 1710. Zijn lijk werd, op het kerkhof van St. Michaël te Leuven, met het volgende opschrift begraven:

### PHILIP VERHEYEN,

Doctor en Leeraar in de Medecijnen, heeft gewilt dat zijn stoffelijk deel hier op dit kerkhof begraven werde, om Gods tempel niet te onteeren of door kwade dampen te verpesten.

#### R. I. P.

Dit grafschrift mocht ik volstrekt niet ongemeld laten. Ik verlang dat mannen die zöö den volksstand zijn toegewijd en hem dienstbaar zijn, niet vergeten blijven. Van welke afkonst en stand de mensch ook zij, voor hem ligt in Verheyen een waar voorbeeld en een heilig uitvloeisel van ootmoedigheid. (1) »

<sup>(1) «</sup> Ex quorum unmero minimè excludendi videntur Principes Chimistæ N. Hombergus; ac Nicolaus Lemeryus; nostræque Academiæ lumina nempè Zypeus, atque Verheyenius, qui Anatomicus experientissimus, ac sinc pare Vir, ut dicam, per orbem longè celeberrimus crat.

Non inquerito, cum in studiis tum humanioribus tum altioribus palmam semper præriperet: æternum illi nomen studia ereabant. Quod tamen summoperè mirandum; non
nomen, non honos illum alebat, non imô luxus scelerata parens auro vincebat eum;
publica etenim utilitas eum unicè tenebat et ita possidebat, ut nulli sumptus ad omnigenam artis nostræ doctrinam acquirendam, terrerent eum. Verbo, vera humilitas,
insignem hujusee viri scientiam ita decorârat ut hæe unica liberis pro testamento foret.

Men begrijpt wellicht met welk genoegen wij vernamen dat onze beoordeeling over Verheyen, in zijne Levensbeschrijving van 1862 voorgedragen, met het gevoelen door geneesheer D'Oignies in 1765 uitgedrukt, volkomen overeenstemt.

D'Oignies, die groote bewonderaar van Verheyen's kunde en karakter, konde hij uit het graf oprijzen, zou, met niet minder genoegen, het borstbeeld van den Waasschen Ontleedkundigen te Verrebroeck bewonderen en zien dat zijn verlangen verwezentlijkt is.

X.

#### STEKENE IN DE XV° EN XVI° EEUW.

Rupelmonde is niet de eenigste onzer Waassche gemeenten wiens wezen, in vroegere tijden, zeer aanzienlijk was. Ook de gemeente Stekene heeft de geheugenis zijner voormalige belankrijkheid in de kronijken en handvesten nagelaten. Volgens Guicciardini, was Stekene, voorheen, tot den rang van stad verheven, was van stadsmuren en vesten voorzien, en behield daarom, nog ten tijde des schrijvers (1560), de privilegie als oft sy bemuert ende besloten was. Van in de XVe eeuw was Stekene door menigvuldige en voordeelige oktrooien begunstigd, bezat eene vaart op Hulst en Gent, jaarlijksche en wekelijksche wel bezochte markten, en vele huizen en kasteelen door voorname edellieden bewoont. Nog in het jaar 1450 was de bloei van Stekene bij uitstek groot. De oorlogen van 1452 brachten haren alouden welstand eenen noodlottigen schok toe; echter, zoo Marchant vermeldt, had het, in 1556, nog de volledige gedaante eener stad.

Zijne nijverheid en handel waren mede ook zeer belankrijk. Er bestonden destijds meer dan vijftig steenbakkerijen om Stekenschen

Obiit hoe Universitatis nostræ altum deeus 28 Januarii anni 1710, cujus cadaver cœmeterio Sti Miehaëlis Lovanii inhumatum est cum hoe Epitaphio,

#### PHILIPPUS VERHEYEN

Medicinæ Doctor et Professor partem sui materialem hic in Cæmeterio condi voluit, ne Templum dehonestaret, aut nocivis halitibus inficeret.

R. I. P.

Illud neutiquam præterire possum, nee prætereant rogo viri, qui Reipublicæ dieantur, quique ei ministrant; cujus sint generis ac status homines, jaect hie verum humilitatis Exemplar, ac facrum pignus ».

steen te bakken welke zeer vermaard was, alsmede de dektichels waartoe de Stekensche potaarde zeer geschikt is. De Heer J. Casier, onderpastoor te Desteldonck en medelid onzes Krings, heeft onlangs, in de handvesten der parochiale kerk van Desteldonck, een handschrift aangetroffen wiens inhoud van de aloude nijverheid van Stekene getuigt; het is eene kerkrekening van 1441, het oudste stuk welk zich te Desteldonck bevindt, dragende voor opschrift: I. II S. Marice by Jonze weerde pastuer her bauwyn borludt. Dit navolgend es de rekeninge en bewys van den Jare en Kerssauont veertien honderd een en veertig van der kercke van Desseldonc en ooc van den ghulde van onzer liever vrouwen ghedaen by rase van hecke Jan Keuning en Jan van den hecke kerkmeesters in dezen tyt en ghulzuergers lievyn van den Acker en Daneel van den hecke ten afghane van rase van den hecke Jan van hecke en daneel van hecke oec met hemlieden ghevoucht Adryaen Seyn gabriel Zeghers en lievyn braemt. Het eerste kapittel dezer rekening bevat de uitgaven der kerk (TEerst thut gheuen). Onder andere uitgaven, bemerkt men de volgende :

Na acht en veertig andere uitgaven, vindt men, op het einde der rekening, nog de volgende:

Deze uittreksels van bovengemelde rekening bewijzen: 1° hoe gering, in 1441, de koopprijs der steenen was (acht en twintig stuvers de dust); en 2° dat, reeds in dit vroege tijdstip, de steenbakkersnijverheid te Stekene nagenoeg belankrijk moest zijn, om in de vergrooting der kerk van Desteldonck te kunnen voorzien.

# Inhoud. -- Table.

# NOTITIEN EN VERHANDELINGEN. — NOTICES ET DISSERTATIONS.

|                                                                      | PAGES.      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Verslag over den staat en de werkzaamheden van den Oudheidskundigen  |             |
| Kring van het Land van Waas, binnen het sociaal jaar 1865-64.        |             |
| - Rapport sur la situation et les travaux du Cerele Archéologique    |             |
| du Pays de Waas, pendant l'année sociale 1863-64                     | 6           |
| Leden van den Kring                                                  | 50          |
| Allocution prononcée par le Président, dans la séance publique du 25 |             |
| Juin 1864                                                            | 57          |
| Les Savants d'autrefois. Jacques Wittock                             | 41          |
| Frans Van Borsel in 't Kasteel van Rupelmonde                        | 51          |
| Geschiedkundige Mengelingen                                          | 69-261-515  |
| De Slag bij Rupelmonde                                               | 89          |
| Mengelingen. Archiven der Stad Lokeren                               | 141-229-561 |
| Jaarlijksch Verslag 1864-65 Rapport annuel 1864-65                   | 181         |
| Leden van den Kring                                                  | 199         |
| Allocution prononcée par le Président, dans la seance publique du    |             |
| 22 Juin 1865                                                         | 205         |
| Découvertes Gallo-romaines faites au Steenwerk à Belcele             | 209         |
|                                                                      |             |

|                                                                       | 1'1GE5. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Mélanges : — Bronzes romains trouvés à Beveren. — Le graveur de       | 1 4463. |
| Ghendt Chapelle votive et Statuette de N. D. de Lorette à             |         |
| Voorhout sous Kemseke                                                 | 286     |
| Un jugement au XVI° siècle en matière d'injures                       | 289     |
| Jaarlijksch Verslag 1865-66 Rapport annuel 1865-66                    | 293     |
| Het gerieht van Boudewijn Hapken                                      | 309     |
| Notice sur Jean Rotthier, Voyagenr et Écrivain Flamand au XVIIIe      |         |
| siècle, son livre et sa famille                                       | 549     |
| Annexe. Crayon généalogique de la famille Rotthier, d'après les anno- |         |
| tations de Jean inscrites dans son manuel                             | 357     |
| Voyageurs célèbres au Pays de Waes                                    | 579     |
| Philip Verheyen                                                       | 583     |
| Stekene in de XVe en XVIe eeuw                                        | 387     |

EINDE VAN HET 2de BOEKDEEL.

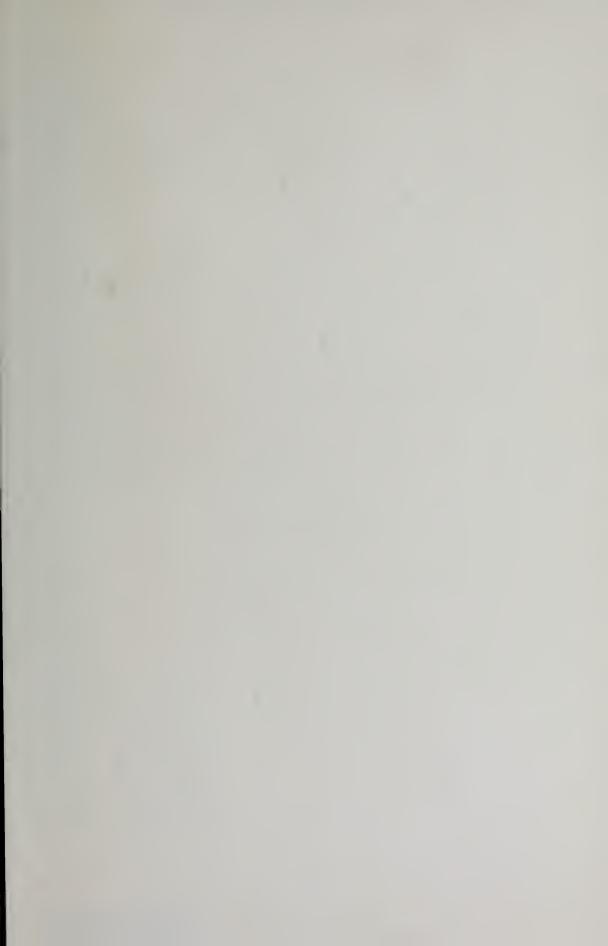



GETTY CENTER LINRARY

3 3125 00673 9052

